

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## HISTOIRE

DES

# EMPEREURS ROMAINS.

TOME SIXIÈME.

Digitized by GOOgle A



## HISTOIRE

DES

# **EMPEREURS ROMAINS**

DEPUIS AUGUSTE JUSQU'A CONSTANTIN.

## PAR CREVIER.

TOME SIXIÈME.



DE L'IMPRIMERIE DE DIDCT LE JEUNE.

## A PARIS,

CHEZ LEDOUX ET TENRÉ, LIBRAIRES, RUE PIERRE-SARRAZIN, N° 8.

M. DCCCXIX.

# MACY WIN

#### HISTOIRE

DES

# EMPEREURS ROMAINS,

DEPUIS AUGUSTE JUSQU'A CONSTANTIN.

# LIVRE VINGT-SEPTIÈME.

## **FASTES**

# DU RÈGNE DE CLAUDE II,

OU LE GOTHIQUE.

.... PATERNUS. II.

An. R. 1019. Da J. C. 268

Claude, nommé empereur par les soldats, est reconnu le 24 mars par le sénat.

Il défait et réduit Auréole, qui est tué par les soldats de l'armée victorieuse.

Les Allemands battus par Claude, suivant le témoignage de Victor, près du lac de Garde.

Claude vient à Rome, et il y fait aimer la justice et la douceur de son gouvernement.

M. AURÉLIUS CLAUDIUS AUGUSTUS. II. PATERNUS.

An. R. 1020. Dr J. C. 269.

Les Goths, avec une armée de trois cent vingt mille

combattans, et une flotte de deux mille bâtimens, portent le ravage dans l'empire par mer et par terre.

Grande victoire que Claude remporte sur eux près de Naïssus, aujourd'hui Nissa, dans la Servie. Il les poursuit, résolu de les exterminer.

Zénobie s'empare de l'Egypte.

Les Bagaudes, en Gaule, assiégent et forcent la ville d'Autun.

An. B. 1021. De J. C. 270.

.... ANTIOCHIANUS.

ORFITUS.

Les restes des Goths sont détruits dans les défilés du mont Hæmus par la famine et par la peste. Ceux qui échappèrent furent enrôlés dans les troupes romaines, ou appliqués à la culture des terres.

Censorin est proclamé empereur par un corps de troupes mutinées, et tué au bout de sept jours par ceux qui l'avoient élu.

Claude meurt de la peste à Sirmium, vers le mois d'avril.

#### Tyrans sous Claude II.

Ap. Claudius Censorinus. Tétricus en Gaule. Zénobie en Orient.

## CLAUDE II.

#### §. I.

Ce qu'on sait de l'origine et de la famille de Claude 11. Ses commencemens. Son ovénement au trône seule tache de sa vie. Il fut d'ailleurs bon et grand prince. Le sénat le reconnoît avec joie. Auréole vaincu et tué. Victoire remportée sur les Allemands. Claude vient à Rome. Sagesse de son gouvernement. L'empire déchiré et attaqué de toutes parts. Les Goths ravagent les terres romaines avec une armée de trois cent vingt mille combattans, et une flotte de deux mille batimens. Claude remporte sur eux une grande victoire, et les extermine entièrement. Aurélien et Quintillus furent employés dans cette guerre. On ne peut guère douter que Claude, s'il eut vécu, n'eut réduit Zénobie et Tétricus: mais il meurt a Sirmium. Eloge de ce prince. Honneurs rendus à sa mémoire. Censorin tyran.

Nous avons eu déjà occasion plusieurs fois de nommer Claude avant qu'il parvînt à l'empire. C'est ici le lieu de le faire connoître plus particulièrement.

Ses noms étoient M. Aurélius Claudius. On lui donne Tillem. aussi quelquefois ceux de Valérius et de Flavius. Il est appelé dans l'histoire Claude 11, comme étant le second empereur de ce nom; ou, à cause de la grande victoire qu'il remporta sur les Goths, Claude le Gothique.

Son origine est peu connue, et tout ce que l'on en Treb. Claud. peut dire avec quelque certitude, c'est qu'il étoit né en 11-14.

Illyrie. On ne nomme point son père. Quelques-uns l'ont supposé fils naturel de l'un des Gordiens, sans s'expliquer davantage. L'intérêt qu'avoit à le relever la maison de Constance, qui le reconnoissoit pour son auteur, engagea des flatteurs à lui fabriquer une généalogie qui remontoit jusqu'à Dardanus et aux anciens rois de Troie. Dans le vrai, il étoit du nombre de ceux dont le mérite a fait la noblesse.

Claude n'eut point d'enfans, mais nous lui connoissons deux frères, Quintillus et Crispus. Quintillus lui succéda, et n'eut qu'un règne de peu de jours. Crispus fut père d'une fille nommée Claudia, qui épousa Eutropius. l'un des plus illustres seigneurs de la nation des Dardaniens a. De ce mariage naquit Constance Chlore, père du grand Constantin. Ainsi Constance étoit petitneveu de Claude, et il devoit même vraisemblablement son nom à l'une des sœurs de cet empereur, qui se nommoit Constantine.

Claude commença à paroître sous Dèce en qualité de tribun, et il eut grande part dans son estime. Dèce lui confia, en le comblant d'éloges, un emploi impor-Treb.Claud. tant. Il le chargea de garder les Thermopyles, et de défendre l'entrée du Péloponèse contre les barbares. Valérien eut pour lui les mêmes sentimens; et, après l'avoir éprouvé dans des postes subalternes, enfin il l'éleva au commandement général de toute l'Illyrie. Il étoit disposé à le nommer consul; mais sa chute trop prompte ne lui permit pas d'effectuer cette résolution. Claude fut donc estimé des bons princes. Gallien, qui étoit mauvais, le craignit. C'est ce que l'on voit dans une lettre de cet empereur, qui y paroît alarmé de ce que Claude se plaignoit de lui. Il veut que l'on ait grand soin de l'apaiser, et que l'on s'y prenne adroitement, par le ministère de personnes interposées, qui agissent

> a Les Dardaniens occupoient une Naïssus, aujourd'hui Nissa, dans la partie de la Mœsie. Leur capitale étoit Servie.

> > Digitized by Google

14-17-

comme d'elles-mêmes, de peur de le porter à quelque extrémité, s'il soupconnoit que son souverain fût instruit de ses mécontentemens. Il n'est point dit quelles suites eut cette affaire; mais nous savons que Claude ne se fioit point à Gallien. Il prenoit sans doute pour lui Treb. Tr. l'avis qu'il donnoit à Régillianus, à qui il recommandoit de se précautionner contre les jalouses défiances du prince qu'ils servoient l'un et l'autre.

Gallien, malgré les ombrages qu'il avoit conçus de Claude, ne laissa pas de l'employer, et de tirer de lui du service. Il le mena à sa première expédition contre Treb. Gall. Postume, et nous avons vu que, lorsqu'il quitta l'Illyrie ? pour marcher contre Auréole, il se reposa sur lui et sur Marcien du soin de faire la guerre aux Goths. Claude Treb. Claud. réussit, et il ne tint pas à lui que les barbares ne fussent exterminés. Ce succès réveilla les sentimens d'estime et d'affection que le sénat avoit toujours eus pour lui, et rien n'est plus honorable que les acclamations et les vœux que cette compagnie lui prodigua avec une espèce de transport. On lui souhaita en particulier qu'il fût aimé du prince; ce qui prouve que l'on étoit instruit des dispositions peu favorables où Gallien étoit intérieurement à son égard.

Son avénement au trône par le meurtre de son empereur et de toute la famille impériale fut odieux et criminel; et il le sentit bien lui-même, puisqu'il s'efforça, comme nous l'avons observé, d'en effacer la trace, et de cacher la part qu'il avoit eue à la mort de Gallien. Nous ne louerons donc point avec Julien l'Apostat la légitimité des voies par lesquelles Claude s'éleva à l'em-Julian. or.1. pire: mais nous dirons avec vérité que la tache de son entrée est la seule tache de sa vie, qui d'ailleurs ne présente rien que de digne d'éloges, magnanimité, amour de la patrie, zèle de la justice, noble simplicité, bravoure et bonne conduite dans la guerre, gouverne-

ment sage et modéré dans la paix. Digitized by Google Zonar.

Un trait que Zonare nous administre fait voir combien ce prince étoit équitable, même contre ses propres intérêts. Gallien avoit souvent ôté à l'un pour donner à l'autre: et Claude; devenu empereur, se montra disposé à réformer ces injustices. Une femme vint le trouver, et lui représenta qu'il possédoit une terre dont elle avoit été dépouillée contre tout droit et toute raison. Il lui répondit: « Le tort que Claude encore par-« ticulier vous a fait dans un temps où il n'étoit point « chargé de veiller à l'observation des lois, Claude em-«pereur le répare »; et il lui rendit la terre dont elle réclamoit la possession. La sagesse qui brille dans cette action de Claude présida à tout son règne, qui malheureusement fut trop court.

An. R. 1019. Treb.Claud. 4.

Lorsqu'il eut été reconnu par les soldats, son premier soin fut d'écrire au sénat. Le courrier arriva à Rome le 24 mars, et sur-le-champ le sénat, s'étant assemblé, accéda plein de joie au vœu de l'armée. Il semble, à en juger par les actes qui se trouvent dans les écrivains de l'Histoire Auguste, que les sénatus-consultes ne se formassent alors que par des acclamations réitérées avec plus d'empressement que de décence. On répétoit les mêmes paroles jusqu'à soixante et quatre-vingts fois. Ainsi, dans l'occasion dont il s'agit, les sénateurs s'écrièrent soixante fois : « Claude Auguste, puissent les dieux vous conserver « pour notre bonheur! quarante fois, Claude Auguste, « nous vous avons toujours souhaité pour empereur, ou « un empereur tel que vous! quatre-vingts fois, Claude « Auguste, nous comptons avoir en vous un frère, un « père, un ami; vous êtes bon sénateur, l'empire vous « reconnoît pour son digne chef! » Je supprime le reste. de peur d'ennuyer le lecteur; mais je ne puis m'empêcher d'observer que cette manière de décider les plus importantes affaires n'a guère de gravité, et est sujette à de grands inconvéniens.

Treb. Claude, avant que de venir à Rome, crut devoir se

défaire d'Anréole, qui tenoit toujours dans Milan. Au-5, et Tr. réole, après la mort de Gallien, fit des propositions à pis. Aurel. son successeur, demandant à entrer en alliance avec lui, 16. Zos. Zoet à en être reconnu pour son collègue. Mais Claude répondit fièrement : « C'est à Gallien, qui avoit sujet de \* trembler, qu'un pareil accommodement pouvoit con-« venir. » Pour lui, loin d'y prêter les mains, il envoya à Rome un édit adressé au peuple, et une harangue qui devoit être lue dans le sénat, pour déclarer Auréole tyran. Auréole, ne pouvant obtenir la paix, se résolut à combattre, et il fut vaincu. Il paroît qu'il devint même prisonnier de Claude; et il est certain qu'il fut tué. Sur les circonstances de sa mort, on trouve beaucoup de variété. Les uns disent qu'il fut tué malgré Claude, les autres par son ordre. On met l'exécution sur le compte des soldats, on la met sur le compte d'Aurélien, qui fut depuis empereur. Il n'est pas difficile de démêler la vérité à travers ces nuages. Claude vouloit sans doute la mort d'Auréole : mais, curieux de la réputation de clémence, il ne vouloit pas l'ordonner. Il feignit donc de souhaiter d'épargner un ennemi vainen, et sous main il suscita Aurélien et les soldats pour s'en défaire. On ne peut pas blâmer Claude absolument d'avoir pourvu à sa sûreté par la mort d'un rival; mais la ruse étoit peu digne de lui. Il la poussa jusqu'au bout. Il fit rendre les derniers honneurs à celui qu'il avoit privé de la vie, et il lui dressa un tombeau avec une épitaphe en gree, que nous avons encore, et qui exprime le dessein prétendu où il étoit de sauver le malheureux Auréole, si les soldats ne l'en avoient empêché. Ce tombeau étoit entre Milan et Bergame, en un lieu situé sur l'Adda, qui fut nommé Pons-Aureoli, et qui conserve encore aujourd'hui des vestiges du nom d'Auréole : on l'appelle Pon- Tillem. tirolo.

Si l'on doit faire fond sur le témoignage de l'épi- Vict. epit. tome de Victor, Claude, avant que de se rendre à

Rome, remporta une grande victoire sur les Allemands près du lac de Garde. M. de Tillemont appuie de quelques conjectures le récit de cet abréviateur. Il est singulier que Trébellius, qui a écrit plutôt un panégyrique qu'une histoire de Claude, et qui, pour le mieux célébrer, a pris soin d'enfler son style, ait omis un fait de cette importance, et si glorieux pour le prince qu'il lonoit

An. R. 1020. Tillem.

Claude, vainqueur d'Auréole, et peut-être aussi des Allemands, vint enfin jouir des applaudissemens et des vœux de la capitale qui se félicitoit de l'avoir pour empereur. Il prit, au mois de janvier qui suivoit son avénement à l'empire, un second consulat : ce qui prouve qu'il en avoit déjà exercé un premier. C'est de quoi nous n'avons pourtant aucun monument : car, quoique Valérien eût eu plusieurs années auparavant la pensée de le faire consul, ce dessein n'avoit point eu son exécution, comme il paroît par les acclamations du sénat, qui, dans les derniers mois de Gallien, souhaitoit le consulat à Claude, en récompense des exploits qu'il avoit faits avec Marcien contre les Goths. Reste donc que Claude se soit nommé consul lui-même pour la première fois dans l'intervalle entre la mort de Gallien et le mois de janvier suivant.

Treb.Claud.

On a lieu de croire qu'il séjourna à Rome pendant quelques mois; et c'est à cet espace de tranquillité que doit se rapporter ce que Trébellius nous apprend du gouvernement de ce prince, qui établit de sages lois, qui témoigna son zèle pour la justice en punissant avec sévérité les juges concussionnaires, et sa douceur en feignant de ne pas apercevoir les fautes commises par sintple impéritie.

Il ne put pas se livrer long-temps à ces soins paisibles. L'empire étoit dans une situation violente, qui demandoit nécessairement le triste remède de la guerre et des armes. Tétricus occupoit les provinces de l'Occident.

Zénobie, à l'Orient, peu contente des états qu'avoit possédés Odénat son mari, étendoit sa domination par des conquêtes, et elle força l'Egypte à reconnoître ses lois. Les provinces du milieu étoient infestées par les courses des peuples septentrionaux. Il n'étoit pas possible à Claude d'attaquer tant d'ennemis à la fois; et il jugea tout d'un coup que Zénobie, comme la plus éloignée, ne devoit pas attirer ses premières attentions et ses premiers efforts. Il ne balança pas non plus entre Tétricus Zonar. et les Goths. « La guerre de Tétricus (dit-il) est la « mienne, celle des Goths est la guerre de l'état. » Il fixa donc sa vue sur les barbares, et il résolut de commencer par en délivrer l'empire.

J'ai dit, sous la dernière année du règne de Gallien, Treb. Claud. que Claude, après avoir vaincu les Goths, vouloit qu'on Zos. Zonar. les poursuivît, mais que Marcien son collègue s'y opposa, et les laissa échapper. La facilité qu'ils avoient trouvée à remporter une partie au moins de leur butin dans leur pays les invita à revenir, mais avec de plus grandes forces. Tous les peuples qui composoient la na-tion, s'étant réunis, assemblèrent une armée de trois cent vingt mille combattans, et une flotte de deux a mille bâtimens. Le rendez-vous général étoit à l'embouchure du fleuve Tyras, que nous appelons aujour-d'hui le Niester. Là s'embarqua toute cette effroyable multitude; et, toujours côtoyant les terres, elle tenta une première descente à Tomi, lieu fameux par l'exil d'Ovide, et une seconde à Marcianople, l'une et l'autre sans beaucoup de succès. Arrivés dans le canal du Bosphore, les Goths y souffrirent beaucoup de la rapi-dité des courans, qui, resserrés dans un espace étroit, poussoient leurs vaisseaux les uns contre les autres avec tant de violence, que les pilotes ne pouvoient plus les gouverner. Il en périt un grand nombre avec leurs char-

Zosime dit six mille. Mais Tré- les exploits de Claude, se contente bellius, qui a pris à tâche de relever du nombre que nous exprimons.

ges et tous ceux qui les montoient; ce qui n'empêcha pas les barbares d'attaquer Byzance. Mais, en ayant été repoussés avec perte, ils continuèrente leur route, en se portant vers l'Asie et du côté de Cyzique. Ils ne réussirent pas mieux devant cette place que dans toutes les autres entreprises qu'ils avoient tentées jusque-là. Néapmoins, sans se rebuter, et espérant sans doute se dédommager sur la Grèce et sur la Macédoine, ils traversèrent l'Hellespont, et vinrent aborder au mont Athos. Après qu'ils eurent radoubé leurs vaisseaux en cet endroit, ils tournèrent vers le golfe de Thessalonique, et ils vincent assièger cette place et Cassandrée, qui n'en étoit pas loin. Pendant que le gros de leur armée s'attachoit à ces deux sièges, leur flotte, partagée sans doute en plusieurs escadres, courut et ravagea les côtes de la Thessalie et de Treb. Claud. toute la Grèce, les îles de Crète, de Rhodes, et même 12.
Amm. Marc. l'île de Chypre, et les côtes de Pamphylie. Partout où ils prirent terre, les campagnes furent pillées; mais les villes se défendirent, et il n'y en eut aucune de forcée, si ce n'est Athènes, dont Zonare dit qu'ils s'emparèrent. Cet écrivain rapporte même à ce sujet un trait assez singulier. Il dit que les Goths, trouvant dans une ville qui étoit la mère de toute doctrine un grand nombre de livres, voulurent par férocité et par barbarie les brûler tous, après les avoir amassés en un tas; mais que l'un d'entre eux, plus raffiné que les autres, remontra à ses camarades qu'ils devoient les épargner, parce que c'étoit en s'occupant de la lecture de ces livres que les Grecs négligeoient l'art militaire, et devenoient aisés à vaincre. Ce Goth ignoroit que les lettres n'avoient empêché ni Alexandre ni César de devenir les plus grands des guerriers. Les barbares ne gardèrent pas long-temps leur conquête. Cléodème, Athénien, qui s'étoit sauvé du sac de sa patrie, rassembla quelques forces, vint subite-

ment fondre sur eux, et en ayant taillé en pièces une par-

tie, il força les autres à prendre la fuite.

Z xxxI. Zos.

Zonar.

Cependant les siéges de Cassandrée et de Thessaloni- Zos. que avançoient. Les Goths battirent ces deux villes avec les machines dont ils avoient appris l'usage dans leurs longues guerres contre les Romains, et ils étoient près de les prendre lorsque Claude arriva.

Ce prince s'étoit donné le temps nécessaire pour faire Treb. Claud. un armement capable d'attaquer avec avantage des ennemis si redoutables, et il avoit eu assez de peine à trouver des ressources suffisantes, parce que, comme il le marquoit lui-même dans une lettre au sénat, Tétricus possédoit les meilleures provinces de l'empire, la Gaule et l'Espagne, et Zénobie avoit en son pouvoir les troupes légères et les plus habiles tireurs d'arc. Malgré ces difficultés, il assembla de grandes forces, et à son arrivée les barbares levèrent le siége des deux places qu'ils pres- Zos. soient déjà depuis long-temps.

Ils s'enfoncèrent dans les terres, et gagnèrent la Pélagonie, province septentrionale de la Macédoine. Claude les suivit : mais, comme ils avoient sur lui de l'avance, et qu'ils s'éloignoient toujours vers le Danube, il ne put les atteindre qu'à Naïssus, aujourd'hui Nissa dans la Servie. Là il leur livra la bataille, qui fut longtemps et opiniâtrément disputée. Les Romains plièrent en plus d'un endroit. Enfin un détachement de leur armée ayant pénétré par des routes qui paroissoient impraticables pour venir prendre les ennemis en queue ou en flanc, cette attaque imprévue décida de la victoire. Les Goths furent contraints de se retirer, laissant cin-

quante mille des leurs tués sur la place. Claude vainqueur remplit le projet qu'un collègue l'avoit empêché de mette à exécution deux ans auparavant. Il résolut de ne laisser échapper aucun reste de l'armée qu'il avoit défaite, et il s'attacha à poursuivre les vaincus jusqu'à ce qu'il les eût entièrement dissipés et détruits. Les Goths, de leur côté, sans être abattus par Treb. Claud. l'horrible perte qu'ils avoient faite, rallièrent leurs dé-8, et Zos,

bris, et, ayant formé, suivant leur coutume, une enceinte de leurs chariots et de leurs bagages, ils se défendirent avec courage derrière cette espèce de retranchement. L'enceinte fut forcée par le fer et par le feu : et les Romains, outre un butin immense, firent un nombre prodigieux de prisonniers. Ceux qui avoient pu se sauver de ce second désastre ne laissèrent pas encore de faire bonne contenance, et, marchant en corps de troupes, ils reculèrent vers la Macédoine. Claude, afin de les envelopper, fit prendre les devans à sa cavalerie, pendant qu'avec son infanterie il les suivoit par-derrière. La fierté et la valeur des barbares étoient si grandes, que, dans le triste état où les avoient réduits tant de défaites. ils mirent encore les vainqueurs en danger. Ils tombèrent sur l'infanterie romaine avec une telle furie, qu'ils y portèrent le désordre, en taillèrent en pièces une partie, et se voyoient près de les vaincre, si la cavalerie, se rabatiant sur eux, ne les eût forcés de lacher prise. Ils se retirèrent dans les gorges et les défilés du mont Hæmus, où la faim et la maladie acheverent de les exterminer.

. La flotte des Goths, après avoir couru les mers, revint en Macédoine chargée de butin pour rejoindre l'armée qu'elle y avoit laissée, et en arrivant elle trouva tout perdu. Les troupes qui montoient cette flotte descendirent à terre, apparemment dans le dessein de réparer les pertes que leur nation avoit souffertes, et d'en empêcher l'entière ruine; elles ne firent qu'en angmenter le désastre. Les vaisseaux, abandonnés de leurs défenseurs, périrent et furent coulés à fond. Les hommes n'eurent pas un meilleur sort. Ils ne purent pénétrer dans un pays ennemi et armé; il fallut qu'ils se séparassent, et, épars çà et là, ils furent ou tués, ou pris, ou emportés par la maladie, qui se mit aussi parmi eux. Ainsi, de toute Treb.Claud. cette nombreuse armée de barbares à peine se sauva-t-il quelques pelotons, que l'on trouve, pendant les premiers jours qui suivirent la mort de Claude, avoir ravagé

12.

Anchiale, e et tenté sans succès une entreprise sur Nicopolis.

Voilà ce que nous pouvons dire touchant ce célèbre exploit de Claude, qui méritoit de nous être transmis par des historiens plus intelligens et plus capables d'en sentir le prix et d'en développer les circonstances. Claude lui-même nous en donne une idée assez juste en général dans une lettre que je vais transcrire ici. « Claude à Brocchus. (CeBrocchus étoit commandant de l'Illyrie.) « Nous avons détruit trois cent vingt mille Goths, et « coulé à fond deux mille navires. Les fleuves sont « couverts de boucliers, et les rivages de larges épées et « de petites lances. Les plaines sont cachées sous les amas d'os blanchissans: nulle route qui ne soit teinte de sang: « le grand retrauchement formé par une multitude de « chars réunis a été abandonné. Nous avons fait tant de « femmes prisonuières, qu'il n'y a point de soldat qui « ne puisse s'en attribuer deux ou trois pour esclaves. » La lettre de Claude, qui n'a pour objet que de relever les circonstances singulières de la victoire, parle seulement de femmes captives. L'histoire neus apprend de plus que parmi les prisonniers il y avoit des rois et des reines; que le nombre des soldats et des officiers subalternes qui tombèrent au pouvoir des vainqueurs fut si grand, qu'après que l'on en eut enrôlé beaucoup dans les troupes romaines, il en resta encore assez pour peupler les provinces d'esclaves destinés à la culture des terres; en sorte que, de guerriers féroces, ces Goths, devenus laboureurs, rendoient à leurs maîtres un service utile en même temps au'ils perpétuoient le triomphe de Claude.

La victoire de ce prince est donc comparable aux plus illustres qui aient été jamais remportées par les généraux et les empereurs romains: et il prit à juste titre le surnom

HIST. DES EMP. TOM. VI.

<sup>«</sup> Ville de Thrace sur le Pont-Euxin. Nicopolis étoit plus avant dans les terres, au pied du mont Hæmus.

de Gothique, par lequel il est souvent désigné dans l'histoire.

Vict. uterque.

On a voulu rehausser l'éclat de sa gloire par une fable, en lui faisant honneur d'un dévouement pour la patrie, renouvelé d'après l'exemple des Décius. Le silence de Trébellius est une réfutation suffisante de cette anecdote, qui d'ailleurs ne s'accorde point avec les faits avérés.

Vopis. Aurel. 17 et 18.

Aurélien se signala dans la guerre contre les Goths. Il y eut un commandement important : il livra quelques combats dont il sortit vainqueur; et les officiers de la cavalerie ayant attaqué les barbares témérairement et sans attendre l'ordre, Claude crut ne pouvoir plus sûrement prévenir de pareils inconvéniens qu'en leur donnant pour colonel-général le même Aurélien, dont la sévérité dans le maintien de la discipline étoit connue et redontée.

Quintillus, frère de l'empereur, fut aussi employé dans cette guerre: mais c'est tout ce que nous savons touchaut ce qui le regarde, et l'histoire ne nous a conservé de lui aucun exploit.

Claude s'étoit attaché uniquement à la guerre contre les Goths, laissant dornir les autres affaires, qu'il se proposoit de pousser lorsqu'il seroit débarrassé du danger le plus pressant. On ne peut donter que, vainqueur des barbares, il n'eût tourné ses armes contre Zénobie, qui, suivant que je l'ai observé, avoit encore ajouté l'Egypte à sa domination. D'un autre côté il avoit à reconver les Gaules. Il n'étoit pas disposé à abandonner cette belle portion de l'empire à Tétricus: et de plus, de nouveaux Eumen. pa. rebelles sous le nom de Bagaudes a y portoient la désonier. Con-lation, et ils avoient mis le siège devant la capitale des

Le texte d'Euménius (pro schol. instaur.) ne porte point le nom des Ragaudes, mais celui des Bataves, Latrocinio batavicæ rebellionis. J'ai

adopté la conjecture très-vraisemblable de ceux qui li-ent baquu-licæ rebellionis. Je parlerai des Bagaudes avec plus d'étendue sous Dioclétien. Eduens. Les assiégés s'étoient adressés à Claude, avoient stant. Flav. imploré son secours; et il avoit sans doute été bien dur à nomine, et or prince magnanime d'être réduit par la nécessité des inst. circonstances à négliger de si justes prières, et de voir les Eduens après sept mois de siége forcés d'ouvrir leurs portes à l'ennemi. Des objets si intéressans ne pouvoient manquer de remuer puissamment le courage de Claude, et ses grandes qualités lui répondoient du succès. Il y a tout lieu de penser que, s'il eût vécu, il auroit mis à fin le grand ouvrage qu'exécuta Aurélien son successeur, et qu'il auroit rejoint au corps de l'empire tous les membres qui s'en étoient détachés. Mais la mort le prévint.

J'ai dit qu'une maladie contagieuse avoit rendu com- Treb. Claud. plète la ruine de l'armée des Goths. Cette même maladie 'z'o. Zon. se mit dans l'armée romaine. Claude en fut attaqué, An. R. 1021. et il mourut à Sirmium dans la troisième année de son Tillem. règne, âgé de cinquante-six ans.

Ce prince a été loué avec raison comme réunissant, aussi-bien que Trajan, les talens et les vertus. Il ne manqueroit rien à sa gloire, si son mérite eût passé par l'é-preuve d'un plus long règne, et se fût soutenu dans la jouissance tranquille de l'empire comme dans l'agitation et dans les périls.

On ne manqua pas de le mettre au rang des dieux. Cet 3. honneur, tout insensé et tout impie qu'il est, devenoit presque une formalité qui ne tiroit plus à conséquence. Mais on s'efforça de témoigner l'affection publique à sa mémoire par des honneurs singuliers, et que la coutume n'est point avilis. Le sénat lui consacra dans le lieu de ses assemblées un buste d'or. Le peuple lui érigea une statue d'or de dix pieds de haut dans le Capitole, en face du temple de Jupiter. On dressa dans la tribune aux harangues une colonne surmontée de sa statue en argent, du poids de quinze cents livres romaines, qui font deux

mille trois cent quarante-trois marcs six onces de notre poids.

Sous un si bon et si grand prince, on vit néanmoins Tyr. 33. s'élever un usurpateur de la puissance impériale. Censorin, sénateur illustre et comblé de tous les honneurs, retiré à sa campagne en conséquence d'une blessure qui l'avoit rendu boiteux, fut proclamé Auguste, vraisemblablement en Italie, par les troupes qui gardoient le pays. Trébellius, de qui nous tenons ce récit, ne nous apprend ni par quels motifs, ni dans quelles circonstances les soldats se portèrent à cette entreprise : il ne dit point si Censorin les y engagea par ses intrigues, ou s'il fut obligé lui-même d'obéir à leurs mouvemens impétueux. Quoi qu'il en soit, ils s'en lassèrent bientôt, et, le trouvant trop sévère, ils le tuèrent au bout de sept iours. Il fut inhumé près de Boulogne; et son épitaphe, chargée de tous les titres dont il avoit été décoré durant sa vie, finissoit par ces mots: Heureux particulier en tout, malheureux empereur. Sa famille, frappée de douleur et de crainte après un si triste événement, se retira, partie en Thrace, partie en Bithynie, et elle y subsistoit encore au temps où Trébellius écrivoit.

Tillem.

Au commencement de la troisième année du règne de Claude étoit mort Plotin, maître de Porphyre, qui a écrit sa vie. Il professa avec éclat la philosophie platonicienne, qui étoit alors en vogue, et qui, s'égarant dans des spéculations abstraites, perdoit presque de vue l'objet solide et essentiel de la réforme des mœurs. Des hommes qui sous un beau titre se sont si peu occupés de l'utile méritent peu que l'on s'occupe d'eux.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Felix ad omnia, infelicissimus imperator.

## FASTES

### DU RÈGNE D'AURÉLIEN.

. Antiochianus. . . . Orfitus.

An. R. 1021. DaJ. C. 270.

Aurélien et Quintillus frère de Claude sont nommés empereurs en même temps, l'un par l'armée d'Illyrie, l'autre par les troupes qu'il commandoit en Italie près d'Aquilée.

Quintillus, sur la nouvelle de l'élection d'Aurélien, est abandonné des siens, et se fait ouvrir les veines, n'ayant régné que dix-sept jours. Il fut mis au rang des dieny.

Aurélien vient se faire reconnoître à Rome.

Il retourne en Pannonie, et force les Goths, qui tentoient une nouvelle invasion, à lui demander la paix.

Guerre pour la défense de l'Italie contre les Allemands, les Marcornans, les Juthonges, et les Vandales. Aurélien est battu près de Plaisance. Alarmes et séditions dans Rome. Aurélien reprend le dessus, et remporte sur les barbares trois victoires consécutives, tant cette année que la suivante.

> L. DOMITIUS AURÉLIANUS AUGUSTUS. II. 4 M. OU NUM. CÉIONIUS VIRIUS BASSUS.

An. R. 1022. Dr J.C 271.

La tranquillité de l'Italie est rétablie. Mors de Rome

des autorités qui peuvent le faire re- cond sentiment.

M. de Tillemont compte ce con- garder comme le second. ( Note 7 sulat d'Aurélien pour le premier, sur Valérien. ) La suite des faits alléguant néanmoins des raisons et nous a déterminé à embrasser ce serebâtis et fortifiés. Nouvelle enceinte de cinquante milles de tour.

Plusieurs illustres personnages mis à mort par Aurélien, entre autres Domitien, qui avoit pris le titre d'Auguste.

Mort de Sapor, roi des Perses. Hormisdas son fils lui succède.

An. R. 1025. . . . . . . QUIÉTUS. DaJ.C. 2720

. . . . . VOLDUMIANUS.

Aurélien part pour aller faire la guerre à Zénobie. En traversant l'Illyrie, il défait plusieurs troupes de barbares. Victoire remportée au-delà du Danube sur Cannabas ou Cannabaud, roi des Goths.

Septimius, tyran de peu de jours, en Dalmatie.

Aurelien passe en Asie. La Bithynie rentre volontairement sous son obéissance. La ville de Tyane lui est livrée par un de ses habitans. Prétendue apparition d'Apollonius de Tyane à Aurélien.

Combat de cavalerie près d'Immæ, bourgade de Syrie à quelque distance d'Antioche, où Zabdas, général de Zénobie: est défait.

Aurélien entre dans Antioche, que Zénôbie avoit abandonnée; et il use de clémence envers les habitans.

Combat de Daphné, où les gens de Zénobie sont vaincus.

Bataille générale sous les murs d'Emèse. Zenobie, vaincue, va s'enfermer dans Palmyre. Auréfien l'y assiége.

Probus, depuis empereur, réduit l'Egypte, et l'enlève à Zénobie.

Mort d'Hormisdas. Vararane lui succède.

Ан. R. 1024. Da J. G. 273,

. . TACITUS.

. . PLACIDIANUS.

Quelques-uns prétendent que Tacitus, consul de cette

année, est l'empereur Tacite, successeur d'Aurélien. Mais l'empereur Tacite étoit fort vieux, et il doit avoir été consul avant ce temps-ci.

Zénobie, voulant s'enfuir chez les Perses, est prise et ramenée à Aurélien. La ville de Palmyre se rend. Le vainqueur traite cette ville humainement.

Mort de Longia.

Aurélien, étant déjà en Thrace, où il défit quelques pelotons de Carpiens, apprend que Palmyre s'est révoltée. Il revient, traite les rebelles à la rigueur, et livre la ville au pillage.

Il fait exécuter le jugement du concile d'Antioche contre Paul de Samosate.

Il passe en Egypte, et y détruit le tyran Firmus.

Il se transporte dans les Gaules, où l'appeloit Tétricus lui-même, fatigué de la mutinerie et des séditions continuelles de ses soldats et des peuples.

Bataille de Châlons-sur-Marne, au commencement de laquelle Tétricus se remet volontairement avec son fils au pouvoir d'Aurélien.

Les Gaules retournent sous l'obéissance des empereurs de Rome, après un schisme de treize ans. Tout l'empire. réuni sous un seul chef.

Tant de succès enflent le cœur d'Aurélien, et lui font oublier sa première modestie. Il prend le diadème.

Il mène en triomphe Zénobie et Tétricus.

Il les traite ensuite humainement.

AURÉLIANUS AUGUSTUS. III.

C. JULIUS CAPITOLINUS.

Ан. R. 1025. Da J. C. 274.

Largesses d'Aurélien au peuple. Remise des vieilles dettes envers l'état.

Rigueurs d'Aurélien contre plusieurs membres du sénat.

Amnistie accordée à ceux qui avoient porté les armes

Il bâtit dans Rome un temple magnifique au soleil, en l'honneur duquel il établit aussi des jeux et des combats.

Les monnoyeurs excitent dans Rome une sédition violente, qui devient une guerre. Aurélien, après les avoir vaincus en un combat qui se livra dans Rome même, punit rigoureusement les coupables.

Il vient en Gaule, où il s'étoit élevé quelques mouvemens.

On croit qu'il rebâtit alors la ville de Génabum, qui a depuis porté son nom. C'est Orléans.

On lui attribue aussi la fondation de Dijon-

Il passe en Vindélicie, d'où il chasse les barbares.

Il abandonne la Dace au-delà du Danube, conquise par Trajan, et il en transporte les habitans à la droite de ce fleuve dans une portion de la Mœsie, qui a porté depuis le nom de Dace d'Aurélien. Il peut y avoir établi une partie de la nation des Carpiens.

Ля. R. 1026. Ds J. G. 275. AURÉLIANUS AUGUSTUS. IV.

. . . . . MARCELLINUS.

Lorsqu'il se préparoit à aller faire la guerre aux Perses, il périt dans la Thrace par une conspiration que Mnesthée, l'un de ses secrétaires, avoit tramée contre lui.

Il fut mis au rang des dieux.

Il étoit près d'ordonner une persécution contre les chrétiens lorsqu'il fut tué.

#### Tyrans sous Aurélien.

Zénobie, en Orient. Tétricus, en Gaule. Firmus, en Egypte. Domitien. Septimius.

# AURÉLIEN.

§. 11.

Aurélien élu empereur en Illyrie, et Quintillus, frère de Claude, en Italie. Celui-ci périt au bout de dixsept jours. Commencement d'Aurélien. Après la mort de Quintillus, il vient se faire reconnoître à Rome. Il retourne en Pannonie contre les Goths, et leur accorde la paix. Il revient dans l'Italie, menacée d'une invasion des Germains. Audience donnée aux ambassadeurs des Juthonges. Guerre mêlée d'événemens divers, et terminée enfin par trois victoires consécutives que remporte Aurélien. Négociation avec les Vandales. Aurélien revient vainqueur à Rome, et met à mort plusieurs illustres sénateurs. Il fortifie et agrandit l'enceinte de Rome. Il entreprend la guerre contre Zénobie. Histoire de cette reine. Départ d'Aurélien, qui dans sa marche remporte divers avantages en Illyrie et en Thrace. Il passe en Asie. La ville de Tyane lui est livrée par trahison. Il fait périr le traître, et épargne les habitans. Prétendue apparition d'Apollonius à Aurélien. Circonstance peu vraisemblable de la prise de Tyane. Zénobie à Antioche. Combat de cavalerie près du bourg d'Immæ. Zénobie s'enfuit d'Antioche à Emèse. Aurélien use de clémence envers ceux d'Antioche. Il s'avance vers Emèse. Bataille près de cette ville. Aurélien demeure vainqueur. Zénobie va s'enfermer dans Palmyre. Prétendue merveille dont on a embelli le récit de la bataille d'Emèse. Aurélien la poursuit, et arrive devant Palmyre, Célébrité et importance de cette place. Zé-

nobie avoit pris soin de la bien munir. Lettre d'Aurélien à Zénobie pour l'engager à se rendre. Réponse fière de Zénobie. Siège de Palmyre. La disette se met dans la place. Zénobie, voulant s'enfuir chez les Perses, est prise. Les Palmyréniens se rendent, et sont traités humainement. Aurélien accorde la vie à Zénobie et à son fils Vaballath. Ses ministres et ses conseillers sont mis à mort. Mort de Longin. L'Egypte reconquise par Probus. Aurélien, étant dejà en Europe, apprend la révolte de Palmyre. Il revient, et livre la ville au pillage. Il passe en Egypte, et détruit Firmus, qui y avoit pris la pourpre. Il revient en Occident, et réunit les Gaules à l'empire, Tétricus s'étant remis lui-même entre ses mains. Grandeur et rapidité des exploits d'Aurélien. Ses succès lui firent oublier la modestie et la simplicité qu'il avoit d'abord aimées. Triomphe d'Aurélien. Tétricus et Zénobie y paroissent comme captifs. Du reste ils furent traités humainement par le vainqueur. Largesse d'Aurélien au peuple. Pains distribués au lieu de blé. Remise des vieilles dettes envers l'état. Amnistie. Traits de justice. Aurélien a été accusé de cruauté. Traits d'un bon gouvernement. Il vient en Gaule. Orléans. Dijon. Il chasse les barbares de la Vindélicie. Il abandonne la Dace conquise par Trajan. Il se dispose à atler faire la guerre aux Perses. Succession des rois de Perse. Aurélien est assassiné par les siens dans la Thrace. Ses rigueurs causèrent sa mort funeste, et elles ont nui à sa réputation. Il est vengé et mis au rang des dieux. Sa postérité. Variations de sa conduite à l'égard des chrétiens. Paul de Samosate. Neuvième persécution. Ecrivains sous ce règne.

AR. R. 1021. À USSITÔT après la mort de Glaude II, Aurélien fut Treb. Claud: élevé à l'empire par les légions d'Illyrie: mais il eut Vop. Aurel. d'abord un rival. Quintillus, frère de Glaude, comman-17 et 57.

doit près d'Aquilée un corps de troupes, destinées sans Zos. Zon. Eutrop. doute à empêcher que les barbares, qui étoient en armes Eus. chron. dans les quartiers voisins, ne pénétrassent en Italie. Sur la nouvelle de la mort de Claude, nul ne parut à ces troupes plus digne de lui succéder que Quintillus, et il fut reconnu empereur, non par droit héréditaire, comme l'observe expressément Trébellius, mais sur la recommandation de sa probité et de la douceur de ses mœurs. Quelques-uns ont dit que le sénat joignit son suffrage à celui des soldats.

Il n'étoit pas du bien de l'empire que Quintillus en restât le maître, s'il est vrai, comme le dit Zonare avec assez de vraisemblance, qu'il fût homme simple et peu capable de conduire de grandes affaires. Aussi fut-il trèseffrayé lorsqu'il apprit qu'Aurélien avoit été nommé empereur à Sirmium. Il tenta néanmoins quelque effort auprès des troupes qu'il commandoit, et il les exhorta, par une harangue, à lui demeurer fidèles. Mais ces troupes sentoient elles-mêmes toute la différence du mérité entre les deux concurrens, et elles abandonnèrent Quintillus, qui, se voyant sans ressource, prit, par le conseil de ses amis, le parti de se faire ouvrir les veines. n'ayant régné que dix-sept jours. « Cette façon de racon-ter sa mort est plus vraisemblable que le récit de Trébellius, qui, toujours passionne pour la gloire de la maison de Claude, dit que la séverité de Quintillus irrita les soldies, et qu'il périt par leur sureur, victime de son tèle à maintenir là discipline, comme Pertinax et comme Galba. Aurélien, délivré de ce concurrent, ne lui envià pas l'honneur de l'apothéose. Les mé- Tillem. dailles de Quintiflus nous apprement qu'il fut mis au rang des dieux.

Aurélien, qui resta ainsi seul et paisible possesseur Vop. dur. de l'empire, étoit, comme plusieurs de ses prédéces-

<sup>&</sup>quot; Vopiscus dit vingt jours, Zosime peu de mois.

seurs, un soldat de fortune, en qui le mérite avoit suppléé à l'obscurité de la naissance. Il naquit dans quelqu'une des provinces de l'Illyrie, soit la Pannonie, soit la Dace, soit la Mœsie. On ne connoît ni le nom ni la condition de son père, si ce n'est que l'epitome de Victor dit de lui qu'il cultivoit les terres que possédoit dans le pays où il habitoit un sénateur romain nommé Aurélius. La mère d'Aurélien étoit prêtresse du soleil dans son village: et il en conserva toute sa vie une impression de vénération singulière pour cet astre, qu'il adoroit comme son dieu!tutélaire, et comme le plus grand des dieux. Cette femme se méloit aussi de divination. Mais il ne paroît point, par ce que nous savons de la vie de son fils, qu'il eût hérité d'elle aucun foible sur ce dernier article.

Aurélien, vif d'esprit, robuste de corps, fit voir dès son enfance une passion décidée pour le métier de la guerre; en sorte qu'il ne laissa jamais passer aucun jour, même jour de fête ou de congé, qu'il ne s'exerçât à tirer de l'arc, à lancer le javelot, ou à quelque autre opération militaire. Ce goût lui dura toute sa vie; et, devenu empereur, il fatiguoit tous les jours plusieurs chevaux par de longues et violentes courses. Il entra dans le service dès que l'âge le lui permit; et il se montra si ardent, si brusque à tirer l'épée, si curicux de tenter aventure, que, pour le distinguer d'un autre officier de même nom qui servoit dans la même armée, on l'appeloit l' Aurélien l'épée à la main. Il fit preuve de cette bravoure personnelle, non contre ses citoyens dans des combats singuliers, mais contre les ennemis de l'état. On dit qu'il tua de sa main quarante huit Sarmates en un jour, et neuf cent cinquante dans les jours suivans. Nous avons observé ailleurs qu'il est le premier des Romains qui ait combattu contre les Francs, et qui ait eu l'honneur de les vaincre.

! Aurelianus manu ad ferrum.

Digitized by Google

Vopis. 49.

Sa valeur le fit estimer des soldats, et ils la célébrèrent dans leurs chansons grossières; mais sa sévérité le leur rendit redoutable. En effet, il exigeoit avec rigueur l'observation de la discipline militaire. Voici de quelle manière, étant tribun, il s'en expliquoit dans une lettre à un officier que nous pourrions qualifier son lieutenantcolonel: « Si vous voulez avancer dans le service, ou - plutôt, si vous voulez vivre, empêchez le soldat de « voler. Qu'aucun n'enlève la poule du paysan; qu'au-« cun ne touche à une brebis qui ne lui appartienne pas; « qu'aucun ne prenne une grappe de raisin ni ne gâte \* les blés sur terre. Ne souffrez point que ceux qui vous « obéissent se fassent donner par extorsion ni huile, ni « sel, ni bois; qu'ils se contentent de leurs étapes. S'ils « veulent quelque chose de plus, c'est par le sang des « ennemis qu'ils doivent l'acquérir, et non par les larmes « des sujets de l'empire. » Aurélien entre ensuite dans un assez grand détail sur leur armure, sur leurs habits, sur le soin des chevaux et des mulets de bagages; après quoi il ajoute « qu'ils se servent mutuellement comme « s'ils étoient esclaves l'un de l'autre; ... qu'ils ne consul-« tent point les devins; que dans les maisons où ils logent « ils respectent l'honneur des femmes; si quelqu'un excite « une querelle, qu'il en soit puni par la bastonnade. » Telles étoient les lois que prescrivoit Aurélien; et il vouloit qu'elles fussent observées à la lettre, et ne souffroit pas qu'on les violât impunément. Ayant appris qu'un soldat avoit commis adultère avec la femme de son hôte, il fit écarteler le coupable en l'attachant par les quatre membres à des branches d'arbres que l'on avoit courbées, et à qui l'on permit ensuite de se rétablir par leur ressort. Ce supplice paroît cruel, et il l'est sans doute : mais les grands maux exigent de grands remèdes; et l'écrivain de la vie d'Aurélien observe que sa sévérité inexorable lui réussit, et que les soldats, voyant à quel commandant ils avoient affaire, prirent soin de se corriger, et s'abstinrent de fautes dont la punition étoit certaine et rigoureuse.

J'ai dit que Valérien, empereur, craignit pour son fils la sévérité d'Aurélien. Mais d'ailleurs il n'en rendit pas moins justice au mérite rare de ce guerrier, et il se plut à lui confier les emplois les plus brillans et les plus difficiles. Il le chargea de visiter, comme inspecteur et réformateur, tous les camps romains; il lui donna le commandement de l'Illyrie, sons Ulpius Crinitus, que ses infirmités mettoient hors d'état d'agir; il l'envoya ambassadeur en Perse, enfin il le fit consul, et, à cause de sa pauvreté glorieuse, il lui fournit du trésor public les frais qu'exigeoit alors cette grande charge.

Il a été parlé ailleurs de ce consulat d'Aurélien; mais je dois placer ici une réflexion judicieuse et utile que fait à cette occasion l'historien de sa vie. I Nous avons vu dernièrement, dit Vopiscus, le consul Furius Placidus faire de si furieuses dépenses aux jeux qu'il donnoit dans le Cirque, qu'il sembloit moins distribuer des récompenses convenables à des conducteurs de chariots que de riches patrimoines. Tous les gens de bien en ont gémi, Car nous en sommes au point que le consulat est déféré aux richesses, et non à la personne. Ces temps heureux sont passés où les dignités étoient le prix du mérite, et ils dégénéreront de plus en plus par le faste qui cherche à frapper les yeux de la multitude.

Aurélien dut prendre possession du consulat le 22 mai de l'an de J. C. 258, deux ans avant l'infortune de Valérien. Sous Gallien, il n'est fait aucune mention de lui, soit que ce prince l'eût éloigné par jalousie et par haine contre son mérite, ou que lui-même il dédaignât de

Vidimus proximè consulatum Furii Placidi tanto ambitu in Circo editum, ut non præmia dari aurigis, sed patrimonia viderentur... ingemiscentibus frugi hominibus.

Factum est enim ut jam divitiarum sit, non hominum consulatus.... Perierunt casta illa tempora, et magis ambitione populari peritura sunt. Vop. Aucel. 15.

servir le plus mou et le plus méprisable des hommes. Sous Clande, ami et juste estimateur de la vertu, Aurélien recommence à paroître. Il aida cet empereur à se défaire d'Auréole; et, ayant beaucoup brillé dans la guerre contre les Goths, il fut jugé digne, comme je l'ai dit, de lui succéder.

Après la mort de Quintillus, il vint promptement Zos. Zon. se faire reconnoître à Rome, et, selon la pratique des nouveaux princes, il montra de la douceur et témoigna être disposé à profiter des conseils qu'on voudroit bien lui donner. Un sénateur, qui voulut flatter son penchant à une sévérité quelquefois cruelle, lui dit que, pour régner surement, il devoit faire usage du fer et de l'or; du fer contre ceux qui manqueroient à ce qu'ils lui devoient, de l'or pour récompenser ses fidèles serviteurs. Cet adulateur reçut le juste salaire de son lache conseil, et il fut le premier qui éprouva le fer al'Anrélien

Ce prince ne put pas faire un long séjour à Ronze, et Zos. il fut bientôt obligé de retourner dans la Pannonie, que les Goths, malgré l'horrible défaite que leur nation avoit sousserte tout récemment, menaçoient d'une nouvelle invasion. Pour les empêcher de pénétrer bien avant, il prit une précaution sage; il envoya ordre à tous les habitans de la campagne de retirer dans les villes leurs grains, leur bestiaux, et toutes leurs provisions, afin que les barbares, ne trouvant rien à piller, fussent arrêtés par la disette de toutes les choses nécessaires à la vie. Peut-être ces mesures suffisoient-elles, si les circonstances eussent permis d'en attendre le succès; mais l'Italie avoit actuellement à craindre une ligue formidable de peuples germains qui se préparoient à y entrer à main armée. Ce fut donc une nécessité à Aurélien de se hâter de terminer par une bataille la querelle avec les Goths, qui avoient passé le Danube. On combattit jusqu'à la nuit sans que la victoire se déridat; mais les

barbares la cédèrent aux Romains par leur retraites Ils repassèrent le fleuve pendant la nuit, et envoyèrent demander la paix à l'empereur, qui la leur accorda.

Le besoin de l'Italie le rappeloit pour en éloigner les 18. Zos. De-zipp. de le- peuples germains dont j'ai parlé. Nous en trouvons quatre nommés dans cette guerre : les Allemands, les Marcomans, les Juthonges, et les Vandales. Il n'est pas aisé de décider si ces peuples agissoient de concert, ou chacun à part. Il est peut-être encore plus difficile de faire un tissu de toutes les parcelles détachées que l'on trouve en différens auteurs touchant les exploits d'Aurélien contre eux. Tout ce qu'on en peut dire est nécessairement mêlé d'embarras et d'incertitude.

> Il paroît que le théâtre de la guerre fut d'abord le pays voisin du haut Danube, et qu'Aurélien y ayant remporté quelque avantage sur les Juthonges en particulier, ces peuples se déterminèrent à lui envoyer une ambassade pour proposer la paix. Ils firent avec fierté cette démarche de soumission : et leurs ambassadeurs avoient ordre de ne point parler en vaincus qui recoivent la loi, mais d'offrir leur amitié et leur alliance. sous la condition expresse du rétablissement des pensions que les Romains avoient coutume de leur payer.

> Aurélien, sachant quelles instructions leur avoient été données, voulut leur imposer et les intimider par un appareil magnifique et terrible en même temps. Lorsqu'ils furent arrivés dans son camp, il ne leur donna pas audience sur-le-champ, mais la différa au lendemain. Le jour venu, toutes les troupes romaines se mirent sous les armes, et se rangèrent comme s'il se fût agi d'une bataille générale. L'empereur, revêtu de pourpre, monta sur un tribunal élevé. Tous les principaux officiers l'environnoient à cheval, formant une avenue à son trône en double croissant, et derrière lui paroissoient tous les drapeaux des légions, les aigles et

les images du prince en or, des tableaux sur lesquels étoient écrits les noms des légions en lettres d'or, le tout supporté par des piques d'argent. Cette pompe étonna en effet les ambassadeurs des Juthonges, et les frappa d'admiration. Ils demeurèrent quelque temps en silence. Mais, bientôt revenus de ce premier effet d'un coupd'œil inattendu, ils prirent la parole, et ne s'en exprimèrent pas avec moins de hauteur.

Ils dirent que, s'ils sonhaitoient la paix, ce n'étoit pas que leurs courages fussent abattus par un échec qui les avoit à peine entamés, mais parce qu'ils étoient persuadés que la paix et l'alliance entre eux et les Romains leur seroient utiles aux uns et aux autres. Ils vantèrent leurs forces, dont les Romains, disoient-ils, avoient fait l'épreuve sous Gallien; et ils prétendirent que, si on les forçoit à combattre de nouveau, le même succès accompagneroit leurs armes. Ils avertirent Aurélien de ne se pas fier à la fortune, et de ne pas trop compter sur un léger avantage, dû aux circonstances, et qui pouvoit être suivi de revers. Enfin ils déclarèrent qu'en offrant leur alliance aux Romains, qui en tireroient de grandes utilités, ils demandoient qu'on rétablit leurs pensions, sans quoi ils deviendroient aussi irréconciliables qu'invincibles ennemis.

Aurélien étoit très-déterminé à ne rien accorder aux Juthonges, et il pouvoit leur notifier sa résolution en peu de mots. L'historien lui prête une réponse très-longue, contenant surtout de grands éloges de la prudence qui dirige toutes les opérations des Romains, à la différence des barbares, toujours impétueux dans leurs attaques, toujours s'affoiblissant à la première disgrâce. Il reproche aux Juthonges d'avoir violé les traités, et il en conclut qu'ils ont bien mauvaise grâce à venir demander comme tribut ce qui n'étoit qu'une gratification volontaire, ou une récompense de leurs services précédens. Il leur déclare qu'il est résolu de tirer ventures. DES EMP. TOM, VI.

Digitized by Google

geance de leurs insultes, en portant dans leur pays le fer et le feu; et, pour leur annoncer, l'événement qu'ils doivent se promettre, il leur cite l'exemple des trois cent mille Goths vaincus et exterminés depuis peu par les Romains.

L'ambassade des Juthonges ayant été infructueuse, il fallut reprendre la guerre et les armes; et si nous voulons mettre quelque liaison entre les faits, nous sommes obligés de supposer que les Jathonges firent en commun avec les Marcomans, et pent-être avec les Allemands et les Vandales, ce que Vopiscus raconte des seuls Marcomans. Nous nous servirons du nom de barbares, qui les comprend tous.

Aurélien, fier de l'avantage dont j'ai fait mention, et qui avoit engagé les Juthonges à demander le renouvellement des anciens traités, forma le projet, non de Pop. Aur. rechasser les barbares dans leurs pays, mais de les détruire, comme avoit fait Claude, et pour cela de leur couper la retraite. Il se posta donc derrière eux, les mettant entre lui et l'Italie. Son plan étoit sagement arrangé, si les barrières de l'Italie eussent été bien gardées; mais elles ne l'étoient point suffisamment : les barbares les forcèrent, et pénétrèrent du côté de Milan. Aussitôt l'alarme fut extrême dans Rome, et on crut voir renaître les maux que l'Italie avoit soufferts sous Gallien. Les craintes produisirent même quelques séditions, qu'Aurélien vengea dans la suite selon la rigueur de son caractère.

> Il s'étoit mis à la poursuite des barbares, et il les atteignit près de Plaisance; mais, toujours plus attentif à attaquer qu'à se désendre, il se laissa surprendre par les ennemis, qui, s'étant cachés dans d'épaisses forêts, vinrent vers le soir tomber sur son armée. Il fut défait entièrement, et la perte fut si grande de la part des Romains, que l'on appréhenda quelle n'entraînât la chute de l'empire.

18, 21.

Alors Aurélien commença à craindre lui-même. Il écrivit au sénat pour ordonner que l'on consultat les livres sibyllins, auxquels on avoit en la pensée de recourir dès le moment que les barbares avoient mis le pied en Italie; mais quelques flatteurs s'y étoient opposés, prétendant que la valeur du prince dispensoit d'implorer le seconrs des dieux. Aurélien, instruit par le danger. blame nettement dans sa lettre au sénat cette facon de penser, et il déclare qu'il ne peut être honteux de vaincre avec l'aide de la Divinité. On chercha donc dans les oracles de la sibylle le remède aux maux présens, et on exécuta avec grand soin toutes les pratiques superstitieuses que les prêtres d'Apollon et les pontifes prétendirent y avoir trouvées recommandées, et qui ressemblent à celles dont on a vu plusieurs exemples dans l'histoire de la république : lustration de la ville et des campagnes, cantique chanté par deux chœurs de jeunes enfans qui eussent père et mère, sacrifices de différentes espèces. Il est remarquable qu'Aurélien, en offrant tout ce qui est nécessaire pour la célébration de ces fêtes, promet d'envoyer des prisonniers de telle nation que l'on voudra : nouveau témoignage de l'usage cruel et impie des victimes humaines, pratiqué dans Rome tant qu'elle fut idolâtre.

Vopiseus attribue à ces misérables et criminelles su-perstitions le retour de la bonne fortune d'Aurélien. Ce qui est vrai, c'est que ce prince, guerrier habile, et averti par ses défaites de procéder avec plus de circonspection, reprit la supériorité sur les barbares. Ils s'é-toient avancés jusqu'à Fano, près du fleuve Métaure. Il vict. epit. les battit en cet endroit, et les força de retourner en arrière vers le pays d'où ils venoient. Il remporta sur eux une seconde victoire près de Plaisance, et une troisième dans les plaines de Ticinum, aujourd'hui Pavie, et il réussit ainsi à les chasser hors des limites de l'Ita-



Dexipp.

lie. Il les poursuivit même au-delà des Alpes, si nous devons rapporter à ce temps-ci, comme le fait M. de Tillemont avec beaucoup de probabilité, ce que Dexippe nous apprend touchant les Vandales.

Ces peuples, ayant été vaincus par les Romains dans une grande action, demandèrent la paix. Leurs rois eurent à ce sujet une entrevue avec l'empereur, qui ne voulut rien conclure sans savoir le sentiment de son armée; circonstance qui prouve jusqu'à quel point les empereurs romains, même les plus fiers et les plus fermes, dépendoient alors des soldats. Aurélien les convoqua donc, et leur proposa l'affaire du traité entamé avec le roi des Vandales. Les soldats, fatigués d'une guerre dans laquelle ils avoient éprouvé tant de vicissitudes, déclarèrent que leur intention n'étoit pas de commettre à de nouveaux hasards l'état de prospérité dont ils jouissoient actuellement. Ainsi le projet de traité fut suivi, et la paix conclue. Les Vandales s'engagèrent à retourner dans leur pays, et Aurelien à leur fournir des vivres jusqu'au Danube. Les rois des Vandales. pour sûreté de leur promesse, donnèrent en otage leurs enfans et ceux des principaux chefs de l'armée; et deux mille cavaliers de leur nation prirent parti dans les troupes romaines. La plupart des Vandales se retirèrent paisiblement. Quelques pelotons néanmoins, en traversant les terres de l'empire, s'étant débandés pour piller, le commandant romain qui les suivoit comme surveillant tomba sur eux avec les troupes qu'il avoit à ses ordres, et en tua cinq cents; de quoi les rois vandales furent si éloignés de se plaindre, qu'ils firent percer à coups de flèches le chef de ces pillards. Aurélien, libre d'inquiétude de ce côté, ramena son armée en Italie, où les Juthonges préparoient une nouvelle irruption. Mais cette menace n'eut aucune suite, au moins que nous sachions, et l'Italie jouit d'une pleine

paix durant tout le reste du règne d'Aurélien. Une guerre si importante n'occupa ce prince qu'environ un an : elle fut achevee l'an de J. C. 271.

An. R. 1033,

Aurelien revint à Rome, non avec la satisfaction vop. Aur. d'un vainqueur qui vient jouir dans sa capitale des 21, et Zos. applaudissemens dus à ses exploits, mais avec le ressentiment d'un prince offensé, qui respire la vengeance. J'ai parlé de quelques séditions qu'avoient fait naître dans Rome les commencemens peu heureux de la guerre. Il paroît qu'Aurélien s'étoit persuadé que ces séditions avoient des chefs secrets, qui mettoient en mouvement la multitude par des vues ambitieuses, et pour envahir le rang suprême à la faveur du trouble qu'ils excitoient. Nous ne savons pas si ses soupçons étoient fondés. Seulement, parmi ceux qu'il fit mourir pour cette cause, nous trouvons un Domitien, qui pourroit être le même que quelques médailles nous ap- Tillem. prennent s'être attribué le nom d'Auguste : et l'histoire nous a fait connoître un général de ce nom vainqueur de Macrien sous le règne de Gallien, et qui prétendoit appartenir à la famille de Vespasien. Ce ne sont là que des conjectures assez foibles, et ignorées de Vopiscus, qui, très-disposé d'ailleurs à louer Aurélien, l'accuse néanmoins de s'être porté à punir avec rigueur ce qu'auroit pu négliger un prince plus porté à la clémence, et d'avoir répandu le sang de plusieurs illustres sénateurs sur des accusations qui n'avoient souvent pour appui que l'autorité d'un seul témoin, quelquefois même vil et méprisable ; aussi la haine publique fut-elle le juste salaire d'une telle cruauté. On estimoit les grandes qualités qu'avoit Aurélien, soit pour conduire une guerre, soit pour gouverner l'état : mais on ne ponvoit l'aimer; et il éprouva enfin, ainsi que nous le verrons dans la suite, ce que doit craindre un prince qui est craint de tous.

Les périls réiérés auxquels Rome avoit été exposée Vor. et Zos

tirent Aurélien de la mettre en état de défense. Depuis la guerre d'Annibal, c'est-à-dire depuis cinq cents ans,

Rome n'avoit point eu à craindre l'étranger. Bien loin de trembler pour sa sûreté, c'étoit elle qui portoit la terreur de son nom et de ses armes aux deux bouts de l'univers. Ainsi l'on avoit négligé d'en entretenir les fortifications : les murs tomboient de vétusté, ou avoient été abattus. Aurélien entreprit-de les relever, et de les fortifier suivant la méthode alors usitée; et en même temps il a agrandit l'enceinte de la ville jusqu'à cin-Vop. Aurel. quante milles ou dix-sept lieues de circuit. Il commença l'ouvrage; et Probe, son successeur, le continua, et ymit la dernière main. Quoique Aurélien n'ait pas achevé cette enceinte, elle porta son nom; et elle est marquée ainsi sur la carte que M. d'Anville a donnée de la ville

Vop. Aur. 22, et Zos.

5g.

Les soins dont je viens de parler n'occupèrent Aurélien qu'en passant. Son grand objet, après qu'il eut assuré l'état de l'Italie par la défaite des barbares, étoit de réunir à l'empire les vastes démembremens auxquels avoient donné lien la négligence et la mollesse de Gallien. Tétricus, qui tenoit la Gaule, ne paroissoit pas entreprenant; et l'on pouvoit sans crainte et sans péril différer la guerre contre lui. Zénobie, princesse active, ardente, ambitieuse, après avoir ajouté l'Egypte aux

de Rome, à la tête de l'histoire romaine de M. Rollin.

 Quoique j'aie employé ailleurs cette expression pour rendre ce que les Romains appeloient pomærium proferre, il y avoit pourtant une différence, mais qu'il n'est pas trop aisé de comprendre. Le pomœrium étoit un espace consacré par les cérémonies augurales devant et derrière les murs de la ville; et le reculer, c'étoit un droit et un honneur réservé à ceux qui avoient agrandi l'empire par des conquêtes. Pour amplifiet

l'enecinte de la ville, le besoin de loger un plus grand nombre de citoyens suffisoit. Aurélien, dans le temps qu'il agrandit l'enceinte de la ville, ne recula point le pomærium. Il le fit dans la suite, je ne sais trop à quel titre, puisque je ne vois point quel pays il ajouta à la domination. des Romains. Au contraire, il abandonna, comme il sera dit dans la suite, la Dace de Trajan.

états qu'Odénat avoit possédés, étendoit ses prétentions et ses armes jusque dans la Bithynie : et Aurélien crut devoir commencer par la réduire, et reconquérir sur elle tous les pays où elle régnoit au mépris des Romains. C'est ici le lieu de faire connoître plus particulièrement cette héroïne, dont l'abaissement et la défaite est la plus grande gloire d'Aurélien.

Zénobie se disoit issue du sang des rois d'Egypte, et Treb. Tr. elle se relevoit par les noms des Ptolémées et des Cléopâtres, dont elle prétendoit tirer son origine. Elle avoit toutes les grâces de son sexe, la beauté et la régularité des traits du visage, les veux vifs et pleins de feu, les dents si blanches, qu'on les comparoit à des perles; seulement les ardeurs du climat où elle étoit née lui avoient donné un teint un peu brun. Si elle possédoit les agrémens de son sexe, elle en avoit aussi les foibles : le goût de la parure, l'amour de l'argent, le désir de briller par le faste et la magnificence. Sa cour étoit montée sur le ton de celle des rois de Perse, et elle se faisoit adorer comme eux. Elle mérite de grandes louanges pour sa chasteté, qui alloit jusqu'à ne connoître l'usage même légitime du mariage que pour la fin unique à laquelle le Créateur l'a destiné. Elle eut d'Odénat son Treb. Tr. mari plusieurs enfans, dont trois sont connus dans et Vop. dur. l'histoire, Hérennianus, Timolaüs et Vahallath, « C'est 36. sans doute par une singularité qu'affecta leur mère à dessein que ces trois princes portent des noms tirés de trois langues différentes; le premier, latin; le second, grec : le troisième, syrien ou arabe.

Par les qualités du cœur et de l'âme, Zénobie étoit \_Treb. Tr. élevée au-dessus de son sexe. Elle avoit toutes les vertus

" M. Vaillant, dans les mémoires de l'académie des inscriptions et belles lettres . t. 2, entreprend de prouver que Vaballath n'étoit pas fils de Zénobie, mais petit-fils d'Odé- une entière certitude.

nat par Hérode. J'ai suivi le sentiment commun. Dans des faits sur lesquels il reste si peu de monumens. il est bien difficile de décider avec

et tous les vices des héros; ambition, audace, passion de conquérir, courage dans les périls, constance dans le travail, étendue des vues, dignité et autorité du commandement. Elle vantoit sans cesse Didon. Sémiramis et Cléopâtre, et elle leur ressembloit par les talens. Sa parure allioit au luxe d'une femme l'équipage d'un guerrier. Depuis la mort d'Odénat, elle porta, avec le diadème, la cotte d'armes impériale, ornée de pierreries dans tout le contour. Elle haranguoit les soldats, le casque en tête et le bras nu. Accoutumée, aussi-bien que son mari, aux fatigues de la chasse, elle ignoroit toute délicatesse. Quand elle se servoit de voitures, les plus simples et les moins recherchées pour la commodité étoient celles qu'elle préféroit. Le plus souvent elle montoit à cheval. Quelquefois elle marchoit à pied, et faisoit des traites de plusieurs milles. Quoiqu'elle fût sohre, comme le besoin de ses affaires la mettoit en relation avec les hommes, elle buvoit comme eux, et, dans les grands repas qu'elle donnoit, elle tenoit tête à ses généraux et aux seigneurs persans et arméniens. Habile dans l'art de gouverner, elle savoit entremêler la rigueur et l'indulgence, selon que le besoin de ses affaires l'exigeoit; et malgré l'inclination qui la portoit à accumuler, l'or et l'argent ne lui coûtoient rien à répandre pour l'exécution de ses desseins.

Vop. Aur.

Trebell.

Cette princesse aima les lettres, et même elle les cultiva. Elle avoit auprès de sa personne le célèbre Longin, qui fut son maître pour les lettres grecques. Outre sa langue naturelle, qui étoit la syrienne, elle parloit parfaitement l'égyptien; elle possédoit le grec; elle n'ignoroit pas le latin; mais, ne le sachant pas assez pour le parler aisément, elle n'en faisoit point usage. Au contraire, elle voulut que ses fils, qu'elle traitoit sur le pied d'empereurs romains, parlassent toujours latin, qui étoit la langue de l'empire. Elle étudia l'histoire, qui est l'école des princes. Elle s'attacha surtout

à l'histoire de son pays et à celle des Ptolémées, qu'elle comptoit pour ses ancêtres; et, afin de s'en mieux rem-plir, elle en composa elle-même un abrégé. Elle lut l'histoire romaine dans les auteurs grecs qui l'ont écrite.

Zénobie est regardée comme ayant eu grande part aux succès brillans par lesquels Odénat humilia l'or-gueil de Sapor. Mais elle est bien criminelle, s'il est Voyez civrai, comme il y a lieu de le soupçonner, qu'elle ait dessus Galtourné contre son beau-fils et contre son mari même cette audace qui lui faisoit tant d'honneur contre des ennemis armés. Après la mort d'Odénat, elle se mit en possession de la plénitude de la puissance sous le nom de ses fils, qu'elle décora du nom d'Augustes; et Méonius, qui s'étoit fait un titre de l'assassinat de son prince pour en recueillir la dépouille, n'ayant pas long-temps joui du fruit de son crime, elle se vit seule reine et impératrice d'Orient. Elle repoussa sans peine les foibles efforts que tenta Gallien pour la troubler.

Sons Claude elle fit plus; elle augmenta ses états; Treb. Claud.

et pendant que ce prince, assez occupé contre les Goths, 11, et Zos. observoit la paix avec elle, afin de ne se pas mettre trop d'ennemis sur les bras à la fois, elle profita, pour envahir l'Egypte, du repos où il la laissoit.

Cette conquête ne se fit pas sans difficultés et sans combats. Zénobie s'étoit pratiqué des intelligences dans le pays par l'entremise de Timagène, Egyptien attaché à son service; et, pour l'appuyer, elle envoya Zabdas, son général, à la tête d'une armée de soixante-dix mille hommes, tant Palmyréniens que Syriens. Le gros de la nation égyptienne n'étoit pas gagné par Timagène. Au contraire, il paroît que la vieille haine des Egyp-

tiens contre les Syriens se réveilla en cette occasion; et ils vinrent avec une armée de cinquante mille hommes à la rencontre de Zabdas. La bataille se livra ; les Egyptiens furent vaincus : et Zabdas, comptant avoir ter-



miné l'entreprise, laissa seulement un corps de cinq mille hommes dans le pays, et s'en retourna avec le reste de ses forces.

Dans ce même temps Probus, ou plutôt Probatus, donnoit la chasse, suivant les ordres qu'il en avoit reçus de Claude, aux escadres des Goths, qui couroient les mers. Ce général, instruit de la révolution qui venoit d'arriver en Egypte, se transporta sur les lieux; et, ayant ranimé le courage de la nation vaincue, qui souffroit impatiemment le joug des Palmyréniens (c'est ainsi que nous appellerons, d'après les auteurs anciens, tous ceux qui obéissoient à Zénobie), il réussit aisément, avec le secours des naturels du pays, à le délivrer des cinq mille hommes que Zabdas y avoit laissés, et l'Egypte, rentra avec joie sous les lois de l'empereur romain.

Ce ne fut pas pour long-temps. Les Palmyréniens revinrent à la charge, et, quoique vaincus d'abord dans un grand combat, ils regagnèrent enfin une pleine supériorité: car les vainqueurs s'étant emparés d'une montagne voisine de Babylone, ville « peu éloignée du Nil, pour couper la retraite aux Palmyréniens, Timagène, qui connoissoit parfaitement le pays où il étoit né, trouva moyen d'arriver par des sentiers détournés, avec un détachement de deux mille hommes, au plus haut sommet de la montagne, d'où étant venu fondre sur les ennemis qui ne s'attendoient à rien moins, il les défit entièrement. Probatus fut fait prisonnier, et de désespoir il se tua lui-même. L'Egypte, sans chef et sans forces, demeura soumise à Zénobie, qui y régna paisiblement.

Treb. Tr. Pendant que ses armes prospéroient en Egypte, elle Tr. contenoit dans le devoir, par son autorité et par la

<sup>«</sup> Elle étoit située au dessus de Un quartier ruiné du vieux Caire conl'endroit on ce fleuve se sépare en serve encore sujourd'hui le nom de seux branches pour former le Delta. Babylone.

terreur de son nom, toutes les nations voisines de Palmyre. Les Sarrasins, les Arabes, les Arméniens la respectoient, et n'osgient faire aucun mouvement.

Il semble que cette reine ambitieuse eût même formé le projet de réunir tout l'empire romain sous sa puissance, et qu'elle prétendît comme Cléopâtre, de qui elle se disoit descendue, soumettre le Capitole à ses lois. C'est sans doute dans cette vue qu'elle avoit voulu se liguer avec Victoria, dont le crédit étoit grand dans les Gaules, afin d'attaquer Rome des deux côtés à la fois. par l'orient et par l'occident. Ce plan ayant échoué, soit par la mort de Victoria, soit par quelque autre obstacle, Zénobie ne rabattit rien de ses prétentions. Sur la fin du règne de Claude, et pendant les commen- Zos. cemens de celui d'Aurélien, elle gagna du terrain dans l'Asie mineure. Déjà la Cappadoce et même la Bithynie la reconnoissoient : et delà le trajet est court en Europe.

Il étoit temps qu'Aurélien arrêtât ses progrès; et ce Vop. Aur. sut le premier des soins de ce prince dès qu'il eut assuré 22. la tranquillité de l'Occident. Dans la seconde année de son règne il partit de Rome pour marcher contre Zénobie, et il prit sa route par l'Illyrie, attentif à éteindre dans les pays par où il passa tout ce qui pouvoit y rester de semences de troubles. En Dalmatie il détruisit le tyran a Septimius, qui s'étoit fait proclamer Auguste Vict. epit. par les soldats qu'il commandoit, et que ces mêmes soldats, sans doute intimidés ou gagnés par Aurélien, tuèrent au bout de peu de jours. En avançant dans l'Illyrie, il défit plusieurs pelotons de barbares : il passa même le Danube pour aller attaquer Cannabas ou Cannaband, roi des Goths; et, dans un combat qu'il lui livra, il le tua avec cinq mille des siens. Il remporta encore quelques avantages en Thrace sur d'autres bar-

Septimins pourroit être le même sime comme l'un dessinateurs qu'Auqu'Epitimins, qui est nommé par Zo- rélien mit à mort.

bares qui pilloient le pays; et c'est ainsi qu'il arriva à Byzance.

Dès qu'il eut passé le détroit, la Bithynie se soumit Vop. et Zos, sans résistance. Ancyre, métropole de la Galatie, lui ouvrit pareillement ses portes. En Cappadoce, Tyane l'arrêta; ce qui le mit dans une telle colère, qu'il jura de n'y pas laisser un chien vivant : ce fut son expression. Il se préparoit donc à former le siège de la place; mais un citoyen de Tyane, nommé Héraclammon, Vop. voyant bien qu'il y avoit de la folie à prétendre tenir contre une armée impériale commandée par le prince en personne, et craignant d'être enveloppé dans le désastre de sa patrie, aima mieux la trahir pour se sauver lui-même, comme il l'espéroit. Il introduisit Aurélien dans la ville, et l'en rendit maître sans coup férir.

> Aurélien, dans un succès si heureux et si inespéré, agit en grand prince, et il fit en même temps acte de justice et de clémence. La trahison, pour lui avoir été utile, ne lui en parut pas moins odieuse; et, bien persuadé qu'il ne ponvoit se fier à celui qui avoit trahi sa patrie, il lui fit porter la peine de son crime, et des soldats le tuèrent par ses ordres secrets. Attentif néanmoins à ne point passer les bornes d'une sévérité légitime, et à éviter luimême le reproche d'avidité, il ne punit point les enfans innocens d'un père coupable, et il leur conserva leur patrimoine, qui étoit très-riche.

> Ce fut une grande consolation pour les malheureux Tyaniens que de se voir vengés d'un traître par leur vainqueur : mais de plus ils éprouvèrent eux-mêmes la clémence d'Aurélien, qu'avoit apparemment adouci la facilité de la conquête. Héraclammon fut le seul d'entre eux qui périt : aucun autre ne perdit ni la vie ni les biens. Les soldats romains, se souvenant du mot qui avoit échappé à leur empereur, lui demandèrent la permission de piller la ville et de faire main basse sur

tous les habitans. « Ce n'est point là ce que j'ai juré, dit « Aurélien. Tuez tous les chiens, je vous le permets. » Il éluda ainsi par une interprétation favorable la menace indiscrète à laquelle un premier mouvement de colère l'avoit emporté; et les troupes romaines étoient si hien disciplinées sous sa conduite, que, frustrées de l'espérance d'un riche butin, elles phéirent sans murmurer.

L'historien jette ici du merveilleux; il attribue la douceur d'Aurélien envers ceux de Tyane à une apparition du philosophe Apollonius, qui, s'intéressant pour sa patrie, se montra en songe à l'empereur, et parlant. non pas grec, quoique ce fût sa langue naturelle, mais latin, pour être entendu de celui à qui il avoit affaire, lui répéta par trois fois ces paroles: « Aurélien, si vous « voulez vaincre, épargnez mes concitoyens. » L'auteur de ce récit crovoit à toutes les fables que l'on a débitées touchant Apollonius; et il ne lui en coûtoit pas beaucoup pour joindre celle-ci à tant d'autres.

Le même écrivain, dans le détail qu'il donne sur la manière dont la ville fut prise, mêle une circonstance qui, pour n'être pas du même genre que le songe miraculeux dont je viens de parler, n'en trouvera guère plus de créance auprès des lecteurs intelligens. Il dit que le traître indiqua à Aurélien un endroit par lequel il pouvoit monter sur le mur; qu'Aurélien y monta en effet avec sa cotte d'armes de pourpre, et que de là, se montrant aux assiégés et à l'armée assiégeante, et répandant tout ensemble la terreur dans la ville et l'allégresse parmi les siens, il devint ainsi maître de la place. Qui croira qu'un général et un empereur se soit exposé de gaîté de cœur dans une occasion où le moindre officier suffisoit?

Zénobie, ou prévenue par la diligence d'Aurélien, Zos. et on ne voulant point trop s'éloigner du centre de ses états, attendoit l'ennemi à l'entrée de la Syrie, où elle

avoit assemblé de grandes forces. Sa place d'armes étoit Antioche: et lorsqu'elle sut que l'empereur romain approchoit, elle envoya contre lui Zabdas, son général. à la tête d'une puissante armée. Il se donna un grand combat de cavalerie près d'Immæ, hourgade de la Syrie. à quelque distance d'Antioche. Aurélien craignoit la cavalerie pesamment armée des Orientaux, qui pourtant n'avoit jamais paru redoutable aux anciens Romains, et pour la vaincre il employa la ruse. Il ordonna à sa cavalerie de fuir devant celle des ennemis, jusqu'à ce que, les voyant fatigués et épuisés par une poursuite impétueuse, elle pût faire volte-face, et retourner sur. eux avec avantage. Ce stratagème, si commun dans la guerre, lui réussit. Les Palmyréniens poursuivirent à bride abattue les Romains, dont la fuite étoit simulée: et ceux ci, lorsqu'ils virent leurs adversaires bien harassés, domptés par la chaleur, et pouvant à peine porter le poids de leurs armes, tournèrent tête, et, les heurtant avec vigneur, ils les mirent en désordre, les renversèrent, les jetèrent étendus et immobiles sur le champ de bataille, et ils en foulèrent un plus grand nombre aux pieds de leurs chevaux qu'ils n'en tuèrent avec l'épée. Dans cette bataille se signala un officier nommé Pompeïen, et surnommé le Franc, Francus. Ce surnom paroît marquer qu'il étoit Franc d'origine, quoique son nom soit romain.

Euseb. chron.

Zas.

Zabdas, ayant perdu la partie de ses forces en laquelle il mettoit sa plus grande confiance, se tint pour vaincu, et se retira vers Antioche. Il appréhenda même de n'être pas reçu dans cette ville; et pour s'assurer la liberté d'y entrer, il fit répandre sur sa route le bruit qu'il étoit vainqueur, et qu'il avoit fait prisonnier l'empereur romain. Il menoit en effet comme captif au milieu de ses troupes un homme revêtu des ornemens impériaux, et qui avoit pour l'âge et pour la taille quelque ressemblance avec Aurélien. Il entra dans Antioche à la faveur

de cette fraude : et ayant instruit Zénobie de la vérité des faits, il sortit de la ville avec elle pendant la nuit, emmenant toutes les troupes palmyréniennes, et ils gagnèrent ensemble Emèse, pour s'y préparer à soutenir un nouveau choc.

Aurélien, qui ne s'attendoit pas à la retraite de Zabdas, sortit de son camp, le lendemain du combat de cavalerie, pour engager une action générale. Mais, ne voyant point paroître les ennemis, il se mit à les poursuivre, et vint à Antioche, d'où la terreur de sa sévérité avoit fait fuir la plus grande partie des habi-tans. Ce n'étoit qu'une vaine alarme. Aurélien déclara qu'il regardoit ce qui s'étoit passé de leur part comme l'effet de la nécessité des circonstances, et non d'aucune mauvaise volonté contre lui, ni contre l'empire. Il distribua des placards dans les villes voisines pour rappeler les fugitifs, en leur promettant entière sûreté. Ils revinrent, et Antioche se repeupla.

Zénobie, en partant d'Antioche, avoit laissé un corps Vop. Aur. de troupes sur une hauteur qui commandoit le fameux 25, et Zos. faubourg appelé Daphné. Elle vouloit apparemment arrêter la poursuite d'Aurélien, et se donner du temps pour se reconnoître et se mettre en état de bien recevoir un tel ennemi. Il fallut en effet qu'Aurélien livrât un combat pour déloger ces troupes du poste difficile et important qu'elles occupoient: après quoi, continuant sa marche vers Emèse, il soumit en passant les villes d'Apamée, de Larisse, et d'Aréthuse, qui lui ouvrirent volontairement leurs portes.

Arrivé près d'Émèse, il trouva l'armée palmyré-nieme qui l'attendoit, forte de soixante-dix mille hom-mes, sous les murs de la ville. On ne nous dit point à quel nombre se montoient les troupes d'Aurélien. Mais il est à croire qu'elles égaloient ou même surpassoient celles de Zénobie; et elles étoient composées en grande partie d'Européens, aguerris par l'exercice continuel

des combats contre les barbares du nord. On y comp<sup>5</sup> tolt aussi des Asiatiques, parmi lesquels Zosime fait mention de soldats de la Palestine, qui, outre l'armure accontumée, portoient des massues et de gros bâtons, dont ils se servoient dans l'action fort utilement.

Les deux armées ne furent pas long-temps en présence sans en venir aux mains, et la victoire fut vivement disputée. La cavalerie palmyrénienne eut même un plein avantage sur celle des Romains. Elle étoit plus nombreuse; et les Romains ayant fait un mouvement pour s'étendre en front, afin de n'être point enveloppés, la cavalerie ennemie, qui les attaqua en ce moment, rompit aisément leurs rangs encore chancelans et affoiblis, et les mit en fuite. Mais elle fit perdre aux siens le fruit d'un si heureux début en s'amusant à poursuivre ceux qu'elle avoit obligés de fuir. L'infanterie romaine, dont la force étoit invincible, voyant celle des Orientaux dénuée du secours de sa cavalerie, avança sur elle, la poussa, la mit en désordre : et ce fut alors que les troupes de la Palestine rendirent un bon service en renversant et assommant à coups de massues des hommes couverts de fer, sur lesquels les épées et les lances ne trouvoient pas facilement l'endroit foible pour les percer. La cavalerie romaine, ranimée par le courage et le succès de son infanterie, s'étant ralliée et rétablie ellemême, la victoire d'Aurélien fut complète : les Palmyréniens laissèrent le champ de bataille jonché de leurs morts: ceux qui purent échapper se sauvèrent dans Émèse. Zénobie, ayant recueilli les débris de sa défaite, tint conseil sur le parti qu'elle avoit à prendre. Elle ne pouvoit pas compter sur l'affection des habitans d'Emèse, qui étoient tout Romains de cœur et d'inclination. D'ailleurs le danger pressoit de la part d'Aurélien, qui n'étoit pas de caractère à laisser sa victoire imparfaite. Elle résolut donc de s'éloigner, et d'aller se renfermer dans Palmyre, sa capitale, ville forte, bien munie, et capable de soutenir un long siége, pendant lequel elle projetoit de tenter de nouvelles ressources, et de ramener la fortune à force de constance.

La bataille d'Emèse est un si grand événement, que le récit ne pouvoit manquer d'en être embelli par quelque merveille. Vopiscus raconte qu'au commencement de l'action, pendant que la cavalerie plioit et abandonnoit le combat, on vit une divinité, qui se manifestoit par une forme auguste et au-dessus de la condition mortelle, exhorter l'infanterie à se mettre en mouvement et à attaquer l'ennemi. Le même écrivain ajouté qu'Aurélien, après la victoire, étant entre dans Emèse. où il fut reçu avec joie, et ayant cru devoir commencer par aller au temple du dieu Elagabal pour lui rendre des devoirs de religion, reconnut dans la forme sous laquelle ce dieu étoit adoré l'objet divin qui lui avoit été si secourable dans le combat. Il n'est pas trop aisé de comprendre la possibilité de cette ressemblance. Celui qui avoit exhorté les soldats romains à bien faire devoit sans doute avoir la forme humaine : et le dieu Elagabal étoit une pierre de figure conique. Mais Vopiscus n'y regarde pas de si près. Il dit qu'Aurélien, frappé de ce rapport merveillenx, conçut qu'il étoit redevable de sa victoire à la protection de ce dieu, et qu'en conséquence il orna de riches offrandes le temple d'Emèse, et dans la suite bâtit dans Rome un temple magnifique au soleil, qui étoit le même qu'Elagabal. Il est vrai qu'Aurélien signala en toutes façons sa piété superstitieuse envers le soleil. Mais nous avons observé qu'il avoit été nourri dans des sentimens religieux pour cet astre, dont sa mère étoit prêtresse; et un discours de lui, des le temps du règne de Valérien, nous fournit la preuve de sa fidélité à les conserver, et à regarder le i Vop. Aur. soleil comme le dieu certain et manifeste par excel-14. lence.

Dii faciant, et deus certus sol, etc. HIST. DES EMP. TOM. VÍ.

Vop. 26.

Aurélien ne perdit pas un moment pour se mettre à la noursuite de Zénobie. Sur sa marche d'Emèse à Palmyre, il fut fatigué par les courses des Arabes, qui exer-çoient dès-lors le métier qu'ils fout aujourd'hui, brigands par état, accoutumés à vivre de pillage, et dont les attaques et les retraites sont aussi subites et aussi promptes que l'éclair. De pareils ennemis, quoique extrêmement incommodes, n'étoient pas capables d'empêcher Aurélien d'aller en avant. Il arriva devant Palmyre, et se disposa à en faire le siége, pour terminer la guerre par la prise de cette place.

Tillein.

Palmyre, ville très-célèbre dans l'antiquité, et dont il reste encore aujourd'hni, dit-on, de magnifiques ruines, avoit pour fondateur Salomon, suivant le témoignage de Josephe, qui assure que la ville appelée Thadmor dans le texte original des Ecritures, est la même que Palmyre: et c'est ainsi que notre interprète latin a traduit ce nom dans le troisième livre des Rois,

Mém. de et dans le second des Paralipomènes. L'usage moderne l'ac. des in-script. t. 11, p. y est conforme, et conserve encore aujourd'hui le même 515. nom de Thadmor, ou Thedmour, à Palmyre. Sa situation la rendoit forte et importante, en ce qu'elle occu-poit un espace de terrain fertile, riche en sources de bonne eau, et tout environné d'une ceinture de déserts arides et incultes: de manière que, selon l'expression de Pline, 'elle formoit comme une espèce d'île séparée par la nature du reste des humains. C'est par l'avantage de cette situation que, placée entre deux grands empires, celui des Parthes, et ensuite des Perses à l'orient, et celui des Romains à l'occident, elle se maintint indépendante de l'un et de l'autre, toujours recherchée des deux partis dès qu'il y avoit rupture et guerre, et jamais assujettie. Elle s'éleva sous Odénat et Zénobie au plus haut point de grandeur où elle ait jamais été, et elle devint alors la capitale d'un empire d'une vaste étendue.

<sup>1</sup> Velut terris exempta à rerum natura. Plin. v , 25.

Zénobie prit soin non-seulement d'en faire une ville Vop. opulente, mais de la munir pour la guerre. C'est ce qu'atteste Aurélien dans une lettre écrite pendant qu'il en faisoit le siège. « On ne sauroit croire (dit ce prince) « combien il y a dans Palmyre de flèches, de traits, « de pierres à lancer : il n'est aucune partie du mur qui « ne soit défendue par trois ou quatre balistes; d'autres « machines jettent des feux; en un mot, aucune sorte de « munition de guerre ne manque dans la place, et ja- « mais ville ne fut mieux préparée à faire une longue et « vigourguse résistance. »

Aurélien, prévoyant quelle difficulté il éprouveroit à prendre Palmyre par la force, voulut tenter la voie de la négociation. Il se flattoit apparemment que sa présence dans le pays, avec une armée victorieuse, auroit pu affoiblir le courage de Zénobie, et la disposer à préférer aux hasards de la guerre l'assurance d'un traitement doux et favorable. Il lui envoya donc une lettre conque en ces termes : « Aurélien, empereur, et restau-« rateur de la puissance romaine en Orient, à Zénobie « et à tous ceux qui sont engagés dans une même cause « avec elle. Vous deviez vous déterminer de vous-mêmes « à la démarche que je vous prescris par la présente let-« tre. Je vous ordonne de vous rendre à moi, sous la « promesse que je veux bien vous faire de vous per-« mettre de vivre. Vous, Zénobie, en particulier, vous « passerez votre vie tranquillement dans le lieu où je « vous placerai de l'avis du sénat. Je veux que vous li-\* vriez au pouvoir du peuple romain tout ce que vous « avez de pierreries, d'or, d'argent, de soie, de che-« vaux et de chameaux. Je conserverai aux Palmyré-« niens tous les droits dont ils ont joui jusqu'ici. »

Cette lettre n'eut pas l'effet qu'Aurélien s'en promettoit. Zénobie étoit trop fière pour consentir à se dégrader elle-même; et elle répondit d'un ton aussi haut que celui sur lequel on l'attaquoit. Voici sa réponse: « Zénobie, reine de l'Orient, à Aurélien Auguste. Ja« mais personne n'a demandé par lettre ce que vous
« exigez. C'est par la force des armes que se terminent
« les guerres. Vous voulez que je me rende à vous,
« comme si vous ignoriez que Gléopâtre, autrefois, a
« mieux aimé la mort que la servitude, quelque adou« cissement que l'on pût y joindre. Nous attendons in« cessamment des secours des Perses : les Sarrasins, les
« Arméniens sont pour nous. Des voleurs arabes ont
« défait votre armée, Aurélien; que sera-ce lorsque les
« forces alliées que nous espérons seront arrivées!
« Certes, vous quitterez alors cette hauteur avec laquelle
« vous me commandez de me soumettre, comme si vous
« étiez pleinement vainqueur. »

Vop. 28, et

La réponse de Zénobie ôtant à Aurélien toute espérance d'une soumission volontaire, il entreprit de la réduire par la force, et il forma le siége de Palmyre. Il s'y comporta en brave et habile capitaine. Il eut grand soin de l'approvisionnement de son armée; et comme il campoit dans un pays stérile, il donna ordre à tous les peuples voisins qui lui obéissoient d'apporter journellement des vivres en abondance. Il défit les Perses qui venoient au secours des assiégés. Il engagea, moitié par contrainte, moitié par persuasion, les Sarrasins et les Arméniens à passer dans son parti. Il paya de sa personne dans les combats, et il fut en une occasion blessé d'un coup de flèche.

Les Palmyréniens se défendirent dabord avec tant d'avantage, qu'ils insultoient même les assiégeans, et les exhortoient avec une ironie amère à ne pas tenter l'impossible. Il s'en trouva un qui, s'étant attaqué à l'empereur par des propos injurieux, fut bien puni de sa témérité: car, pendant qu'il s'égayoit en bravades outrageuses, un archer persan, qui étoit près d'Aurélien, lui dit: « Seigneur, si vous me l'ordonnez, je vais vous « venger de cet insolent. » Aurélien y ayant consenti,

le Persan fit placer devant lui quelques-uns de ses camarades pendant qu'il bandoit son arc; et ensuite il · tira si juste, que le Palmyrénien, qui s'avançoit à micorps au-delà du mur, atteint de la flèche, tomba mort au milieu des Romains.

Le siège dura long-temps, et ce fut la disette de vivres qui mit fin à la résistance de Zénobie. Cette fière princesse ne prit pas néanmoins le parti de se soumettre au vainqueur, Elle résolut de s'enfuir sur les terres des Perses pour solliciter leurs secours. Elle monta donc un chameau des plus légers à la course, et gagna l'Euphrate, qui n'étoit qu'à une journée de distance. Mais Aurélien, averti de sa fuite dans le moment, avoit envoyé après elle un détachement de cavalerie, qui fit une telle diligence, qu'il l'atteignit lorsqu'elle se préparoit à passer ce fleuve, et qu'elle étoit déjà dans le bac. Les cavaliers romains se saisirent de sa personne, et l'amenèrent à l'empereur. Lorsqu'elle parut devant lui, ce prince Treb. Tr. irrité lui demanda comment elle avoit osé insulter les Tyr. 30. empereurs romains. Elle lui fit une réponse flatteuse. nuoique sans bassesse. « Je vous reconnois ( lui dit-elle ) \* pour empereur, vous qui savez vaincre. Gallien et ses « semblables ne m'ont jamais paru dignes de ce nom. »

Il semble, à s'en rapporter au récit de Zosime, que, Zos, même après la prise de Zénobie, les Palmyréniens ne furent pas tous d'accord pour se remettre avec leur ville au pouvoir d'Aurélien. Il est plus probable que Zénobie, en partant, les avoit exhortés à tenir jusqu'à ce qu'elle leur eût amené le secours des Perses; et que, lorsqu'ils la virent prisonnière, toute espérance leur manquant, ils embrassèrent l'unique ressource qui leur restoit, et implorèrent la clémence du vainqueur. Aurélien se laissa fléchir à leurs prières, et il leur accorda la vie et la liberté, se contentant de les dépouiller de leur richesses, dont il s'empara.

Maître de Palmyre, et comptant y avoir solidement Vop. Aur.
50, et Zos.

Digitized by Google

Tyr. 30.

établi son autorité, Aurélien retourna à Emèse, et là il soumit au jugement d'un tribunal auquel il présidoit Zénobie et ses adhérens. Les soldats romains demandoient la mort de Zénobie; et, si nous en croyons Zosime, elle acheta sa grâce par une lâcheté, et en chargeant ses conseillers et ses ministres de tout l'odieux de la guerre. J'aime mieux en croire Vopiscus, selou le témoignage duquel cette princesse fut redevable de la vie à la générosité d'Aurélien, qui trouvoit de la bassesse à Treb. Tr. faire mourir une femme devenue sa captive. D'ailleurs il pensoit que l'empire romain avoit obligation à Zénobie, dont le courage et la bonne conduite avoient préservé de l'invasion des Perses les provinces de l'Orient. Enfin sa vanité étoit flattée de l'idée de mener en

> triomphe une si fameuse prisonnière; car il se faisoit un grand honneur de sa victoire, et il se tenoit offensé des discours de ceux qui prétendoient qu'avoir vaincu une femme étoit un médiocre exploit. Une femme telle

que Zénobie lui paroissoit avec raison valoir mieux que Vop. et Zos. bien des hommes. Il conserva donc la vie à cette prin-

cesse, et il usa de la même douceur à l'égard de Vabal-Tillem. lath, le troisième de ses fils. Pour ce qui est des deux aînés, Hérennien et Timolaüs, on varie beaucoup sur ce qui les regarde. Quelques-uns disent, contre toute vraisemblance, qu'ils furent mis à mort par Aurélien; les autres, qu'ils moururent de mort naturelle. Il s'en trouve qui veulent qu'ils aient été menés en triomphe avec leur mère. Tont ce que l'on sait d'eux avec certitude, c'est qu'ils avoient régné avec leur mère, et que Timolaüs fit de grands progrès pour son âge dans l'éloquence latine. Du reste ils sont peu connus, et Vaballath est le seul des fils de Zénobie dont les monumens anciens fassent mention depuis le triomphe d'Aurélien.

Les principaux de la cour de Zénobie, et tous ceux Vop. et Zos. aux conseils desquels ou attribua l'entreprise de la guerre, ou dont le ministère avoit été employé pour la

Digitized by Google

conduire, n'éprouvèrent pas de la part d'Aurélien la même indulgence que leur reine. Ils furent ou envoyés au supplice sur-le-champ, ou réservés pour être noyés dans la mer au passage du Bosphore de Thrace.

Du nombre de ceux qui périrent à Emèse fut le célèbre Longin, dont la mort est une honte pour celui qui l'ordonna. Rhéteur et philosophe, il excelloit dans ces deux genres, et nous avons encore dans le traité du Sublime. bien connu parmi nous, la preuve subsistante de son mérite supérieur. Son crime fut d'avoir composé la lettre par laquelle Zénobie répondit à l'invitation qu'Aurélien lui faisoit de se rendre. Longin étoit-il coupable d'être entré dans l'esprit de la reine, à laquelle il servoit de secrétaire? Il souffrit la mort avec constance, jusqu'à consoler lui-même ceux en qui son triste sort excitoit l'indignation et la pitié.

Pendant qu'Aurélien faisoit la guerre à Zénobie en Vop. Prob.9. Orient, il lui avoit enlevé l'Egypte par le ministère de Probus. Ce général, qui fut dans la suite empereur. avoit triomphé de tous les efforts des Palmyréniens, qui s'étoient battus courageusement pour désendre leur conquête, mais qui n'avoient pu résister à la supériorité des forces et du mérite de leur ennemi. Ainsi Aurélien, ayant réuni à l'empire romain tout ce qui avoit reconnu les lois de Zénobie, reprit la route de l'Europe.

Déjà il avoit passé le Bosphore, et même défait quel- Vop. Aur. ques partis de Carpiens qui s'étoient répandus dans la Zos. 50, 51, et Thrace, lorsqu'il apprit la révolte de ceux de Palmyre. Un certain Apsée, qui, ayant été attaché à Zénobie, avoit échappé aux recherches et à la vengeance d'Aurélien, revenu dans le pays, exhorta les habitans à se délivrer de la servitude, et fut écouté. Ils sondèrent Marcellinus, qui commandoit en Mésopotamie, et ils voulurent l'engager à prendre la pourpre. Celui-ci, fidèle à son prince, éludant leurs propositions par des délais affectés, pendant qu'il donnoit avis de tout à Aurélien,

ils se lassèrent d'attendre sa décision; et, avant égorgé la garnison romaine qu'ils avoient dans leur ville avec Sandarion, qui en étoit le capitaine, ils proclamèrent empereur et revêtirent de la pourpre un parent de Zénobie, nommé Achillée par Vopiscus, et Antiochus par Zosime.

Aurélien, toujours actif, rebroussa chemin à cette nouvelle, et il étoit arrivé à Antioche lorsqu'on le croyoit encore en Europe. Les Palmyréniens, surpris par une diligence qui tenoit du prodige, ne firent aucune résistance, et ouvrirent leurs portes à l'empereur. Mais par cette soumission forcée ils ne purent éviter le châtiment rigoureux dont leur rébellion paroissoit digne à Aurélien. La ville fut livrée à la fureur du soldat, qui pilla, saccagea, versa le sang à flots, sans épargner ni les femmes, ni les vieillards, ni les enfans. Il paroît que cette exécution terrible dura plusieurs jours, au bout desquels Aurélien, enfin satisfait, ordonna que l'on cessat de sévir contre les déplorables restes d'un peuple peu auparavant si florissant. Il méprisa assez celui qui avoit usurpé la pourpre impériale pour lui laisser la vie. Quant à ce qui regarde les édifices de la ville, il nea leur fit point porter la peine du crime de leurs malheureux habitans. Il voulut même que l'on rétablit dans toute sa magnificence et sa splendeur le temple du soleil, dont l'avidité du soldat avoit enlevé les ornemens et les richesses. Palmyre ne fut donc point détruite; mais elle souffrit beaucoup, et elle ne se releva de longtemps d'un si affreux désastre. Elle resta dans un état de Procop. de ruine et de désolation jusqu'à ce que Justinien la répara et la fortifia de nouveau pour en faire une barrière contre les courses des Sarrasins.

ædif. l. 2.

Aurélien, après avoir puni Palmyre, eut encore à

Vop. Aur. 82 , et Firm. Zos.

"Vopiscus et Zosime disent qu'Au- lui - même, exprime positivement rélien détruisit Palmyre. Mais la lettre que la ville subsista après le carnage d'Aurélien, rapportée par Vopiscus de ses habitans.

réduire l'Egypte qui s'étoit révoltée dans le même temps. L'auteur de cette rébellion sut Firmus, ancien ami et allié de Zénobie, et qui, voyant la puissance de cette reine détruite, avoit travaillé pour lui-même, et profité de l'éloignement du vainqueur et de la légèreté des Alexandrins, toujours avides de nouveauté, pour se faire proclamer Auguste. Ses richesses lui facilitèrent le succès de son entreprise. Il possédoit une grande partie des manufactures de papier a d'Egypte : il faisoit le commerce de la mer des Indes, et il tiroit de cette double source un très-grand revenu. Il avoit pour alliés les Blemmyes b et les Sarrasins, peuples guerriers; et lui-même il étoit homme de tête et de résolution, et capable de conduire de grandes affaires. Aurélien vint de Mésopotamie en Egypte pour le combattre. La guerre ne sut pas longue, ni le succès douteux. Aurélien luimême, dans un édit adressé au peuple romain, s'en exprime ainsi: « Nous avons mis en fuite le brigand « égyptien Firmus; nous l'avons assiégé, nous l'avons « pris, nous l'avons fait périr dans les tourmens. »

Les dernières paroles du fragment de cet édit, que Vopiscus nous a conservé, sont remarquables, et font connoître que le peuple romain avoit bien dégénéré de sa gloire, et n'étoit plus qu'un amas de gens oisifs et voluptueux. Après avoir annoncé que les provisions du blé d'Egypte, supprimées par Firmus, alloient repren-

"Il disoit, au rapport de Vopiscus, qu'avec son papier et sa colle il pourroit nourrir une armée; ce que M. de Tillemont enteud du produit qui lui revenoit de la vente de ces marchandises. Casaubon et Saumaise, dans leurs notes sur Vopiscus, jugeant incroyable une si prodigieuse richesse, interprétent autrement le mot de Firmus. Comme le suc de la plante papyrus pouvoit servir de nourriture aussi-bien que la colle de farine, ils pensent que Firmus prétendoit recueillir assez de papyrus et employer assez de colle pour en faire subsister une armée à qui il donneroit ces alimens en nature. Mais ce scroit une chétive nourriture que du suc de papyrus et de la colle. Ces embarras m'ont empêché de mettre dans le texte le mot de Firmus, dont je n'ai pourtant pas voulu priver mes lecteurs.

Peuple qui habitoit sur la frontière de l'Egypte au midi. dre leur cours, Aurélien ajoute : « Je me ' charge de « faire en sorte que Rome ne soit troublée par aucune

- « inquiétude. Occupez-vous des jeux, occupez-vous des
- « courses de chariots dans le Cirque. Les besoins pu-
- « blics sont notre affaire; la vôtre, ce sont les plaisirs. »

Firmus ne peut avoir régné que quelques mois. Son élévation ambitieuse et sa chute sont renfermées dans An. R. 1024. l'espace de l'année de Jésus-Christ 273, qui est aussi celle de la prise de Zénobie et de la dévastation de Palmyre. On raconte des choses surprenantes de la force de corps de ce tyran, et de la capacité de son estomac pour le boire et pour le manger. Ceux qui seroient curieux de ces menus détails les trouveront dans Vopiscus.

> On peut rapporter, soit à la guerre d'Aurélien contre Firmus, soit à celle que Probus avoit faite auparavant en Egypte, la destruction du Bruchium, grand quartier d'Alexandrie, qui, selon Ammien Marcellin, fut ruiné sous Aurélien, et depuis ce temps demeura désert.

Amm. lib. et 25.

Aurélien, vainqueur de Palmyre et de l'Egypte, retourna en Occident pour achever, en se rendant maître <sup>32</sup> vop. Aur. tourna en Occident pour achever, en se rendant maître <sup>52</sup>, et Treb. des Gaules, la réunion de toutes les parties qui s'étoient Tr. Tyr. 24 détachées de l'empire. Il réussit sans peine dans cette Eutrop. Aurel. Vict. expédition, étant aidé par celui, même contre lequel il Zos. Zon. faisoit la guerre.

Tétricus régnoit depuis six ans sur la Gaule, l'Espagne, et la Grande-Bretagne, ou plutôt il portoit le titre d'empereur dans ces provinces, sans en avoir l'autorité. En butte à des séditions continuelles de la part de troupes mutines par elles-mêmes, et encore aiguillonnées par un certain Faustinus, qui ne nous est pas connu d'ailleurs, il étoit si las des agitations violentes où il passoit sa vie, et des périls auxquels il se voyoit sans cesse exposé, qu'il soupiroit après le repos de la

<sup>\*</sup> Ego efficiam ne sit aliqua sol- cessitates teneant, vos occupent licitudo romana. Vacate ludis, vavoluptates. Vop. Firm. 5. cate circensibus. Nos publica ne-

condition privée, et il ne pouvoit se le procurer. Son nom étoit nécessaire aux rebelles, qui affectoient de s'en couvrir; et, tyrannisé par ceux qui se disoient ses spiets. il implora le secours d'Aurélien, employant dans sa lettre un demi-vers de Virgile, Eripe me his, invicte, malis. « Prince invincible, délivrez-moi des maux que « je souffre. » Aurélien ne se fit pas presser de venir en Gaule : rien n'étoit plus flatteur pour lui. Tétricus feignit de vouloir le combattre, et les armées se rencontrèrent près de Châlons-sur-Marne; mais, au commencement de la bataille, Tétricus, avec son fils, passa du côté d'Anrélien, et se remit en son pouvoir. Les rebelles, quoique abandonnés de leur chef, poussèrent l'opiniatreté jusqu'au bout. Ils se battirent, mais avec un forieux désavantage. Bientôt, faute de commandement certain, le désordre se mit parmi eux, et Aurélien, les ayant écrasés ou dispersés, demeura pleinement vainqueur. Le sort de cette bataille décida de la guerre. Tous les pays qui obéissoient à Tétricus se soumirent à Aurélien ; et après une espèce de schisme de treize ans, depuis l'usurpation de Postume, les Gaules, l'Espagne et la Grande-Bretagne retournèrent sous les lois de Rome et des empereurs, qui y étoient reconnus.

Les Gaules, recouvrées par Aurélien, furent aussi Aurel. Vict. protégées par lui contre les Germains ou Francs, qu'il rechassa au-delà du Rhin. Ceux de Lyon éprouvèrent Vop. Proc. un rude traitement de sa part, sans que nous puissions alléguer le motif qui l'avoit irrité contre eux d'une façon particulière.

Aurélien avoit bien rempli le temps de son règne, et il est difficile de citer aucun prince qui en un aussi court espace ait fait d'aussi grandes choses. L'année de son avé. nement au trône, de Jésus-Christ 270, et la suivante, il fit la guerre aux barbares du nord, et chassa d'Italie les Allemands et leurs alliés. En 272, il passe en Orient, remporte trois victoires sur Zénobie, et l'assiége dans

Palmyre. L'année 273 est si pleine, que l'on a peine à concevoir qu'elle ait pu suffire aux exploits qu'Aurélien y accumula les uns sur les autres. Zénobie, arrêtée dans sa fuite et ramenée prisonnière. Palmyre prise, les Carpiens battus en Thrace, une seconde révolte de Palmyre punie rigoureusement, l'Egypte reconquise sur Firmus, les Gaules réunies à l'empire par la bataille de Châlons et par la soumission de Tétricus, voilà ce que fit Aurélien dans l'espace d'un an. Tant de succès l'éblouirent, et produisirent en lui l'orgueil, qui est la suite ordinaire d'une éclatante prospérité.

Vop. Aur.

Au commencement de son règne il avoit été fort mo-45, 46, 49, deste dans tout son extérieur, et on voyoit qu'il se souvenoit de l'obscurité de son origine, et de la médiocrité de sa première fortune. Il ne faisoit point consister sa grandeur dans la magnificence de ses équipages; et, devenu empereur, il habilloit ses esclaves comme avant son élévation. Il vouloit que sa femme et sa fille gouvernassent son ménage, et présidassent à l'économie, comme dans une maison privée. Il ne portoit point d'habillement de soie; et l'impératrice ayant désiré d'en avoir une robe, il la lui refusa. « Les dieux 1 me gardent « (dit-il) d'employer une marchandise qui s'achète au « poids de l'or! » car tel étoit alors le prix de la soie. Sur sa table peu de ragoûts, point d'apprêts de luxe : le rôt seul, comme aux temps héroïques, la couvroit communément. Cet esprit de simplicité qu'il observoit par rapport à lui-même et à sa famille, il le portoit dans sa conduite à l'égard des autres, et dans les règlemens qu'il faisoit pour le public. Il donnoit à ses amis, mais avec mesure. Il prétendoit les mettre à l'abri de la pauvreté, mais non les combler de richesses qui attirassent l'envie. Il interdit aux hommes les ornemens

<sup>&#</sup>x27; Absit ut auro fila pensentur, " Quelques-uns placent la bataille de Châlons sous l'an 274. Nous suivons l'autorité de M. de Tillemont.

recherchés qu'il permettoit à la foiblesse des femmes pour la parure. Comme les eunuques étoient fort à la mode dans les grandes maisons, et par cette raison devenoient fort chers, il fixa le nombre que chacun pourroit en avoir selon sa dignité. Il eut dessein de défendre que l'on employât l'or en galons et en dorures, qui font périr un métal si précieux à la société.

Ses brillans exploits changèrent en lui cette facon unie de penser. Lorsqu'il se vit vainqueur de Zénobie 28. 29. 30. et de tous les peuples qui étoient venus au secours de 46. cette princesse, Perses, Arméniens, Sarrasins, il fut enslé de sa gloire; et il montra, dit son historien, plus d'orgueil et d'arrogance. Il imita le luxe et le faste des Orientaux qu'il avoit vaincus. Il prit goût pour la magnificence des vêtemens, et il porta des habits d'étoffe Vict. epit. d'or enrichies de pierreries. Il reçut comme un grand présent une pourpre indienne qui lui fut envoyée par le roi de Perse, et qui effaçoit par son éclat toutes celles qui se fabriquoient en Occident. Il est à croire que ce fut alors qu'il prit le diadème, inconnu jusque-la aux Vict. epit. empereurs romains, si ce n'est que Caligula et Héliogabale avoient en la pensée de s'en décorer. Mais on en Tillem. Aur. avoit détourné le premier en lui faisant comprendre art. 14. qu'il étoit bien au-dessus des rois; et le second n'avoit osé s'en servir que dans son palais : au lieu qu'Aurélien paroissoit avec le diadème en public, et se faisoit ainsi graver sur les médailles. Je ne puis me persuader qu'il ait fait usage de la tiare, quoique Vopiscus semble le dire. Mais il est très-probable que ce fut ce même prince qui in- 28. troduisit dans les armées romaines la coutume d'employer rom. 17, 5. pour drapeaux des figures de dragons. Cette forme d'enseignes étoit usitée chez les Perses, et elle put plaire à Aurélien, non-seulement comme ayant un aspect plus terrible, mais comme plus pompeuse que celles de la milice romaine. Il en est souvent fait mention dans les temps postérieurs.

Vop.

Aurélien, s'étant relaché par rapport à lui-même de sa sévérité première, favorisa pareillement les accroissemens du luxe parmi ses sujets. Il permit et aux sénateurs et aux femmes, et aux soldats même, d'employer sur leurs personnes et dans leurs équipages des ornemens qui leur avoient été auparavant interdits. Les détails ne sont pas de mon sujet.

La hauteur étoit naturelle à ce prince; et il n'est pas

étonnant que ses victoires l'aient augmentée en lui. Après que, revenant en Europe, il eut dissipé quelques pelotons de Carpiens dans la Thrace, le sénat lui décerna le surnom de Carpicus. Aurélien rejeta avec dédain un titre emprunté d'une nation peu fameuse, pendant qu'il portoit:ceux de Gothique, de Sarmatique, de Parthique, a de très-grand Palmyrénique, d'Arméniaque, et d'Adiabénique. Il en fit même, en écrivant au sénat, une plaisanterie désobligeante pour cette compagnie, qui avoit prétendu l'honorer. Ajoutons qu'il vouloit être appelé, comme il paroit par ses médailles, notre seigneur et notre dieu : usurpation sacrilége, dont Domitien seul entre tous ses prédécesseurs lui avoit donné l'exemple. C'est là sans doute le comble de l'arrogance jointe à l'impiété. Mais les païens étoient accoutumés à traiter leurs dieux si familièrement, qu'il y a peut-être encore plus lieu de s'étonner qu'Aurélien ait foulé aux pieds toutes les bienséances humaines en menant en Vop. 52, 54. triomphe Tétricus, romain, sénateur, consulaire, qui Eutrop.
Aurel. Vict. à tous ces titres devoit être exempt d'une pareille ignominie, et qui d'ailleurs n'avoit point été réduit par la force des armes, mais s'étoit soumis volontairement à

Tillem.

" Il semble qu'Aurélien auroit dû être appelé Persique, puisque les Parthes étoient depuis long - temps dépouillés de l'empire, qui avoit passé aux Perses. Mais nous aurons

lui, comme à un ami et à un libérateur.

lieu d'observer que les Romains n'étoient pas encore bien accoulumés à distinguer ces deux nations, et qu'ils les nommoient l'une pour l'autreLe triomphe étoit bien légitimement dû à Aurélien, et toute la magnificence qu'il y étala n'auroit rien de répréhensible, s'il n'y eût joint l'injustice et la dureté insolente que je viens d'observer à l'égard de Tétricus. Voici la description que Vopiscus nous donne de ce triomphe.

On y voyoit trois chars royaux, dont le premier étoit Vop. 33, 54. celui d'Odénat, tout brillant d'or, d'argent et de pierreries. Un autre, de pareille richesse, avoit été donné par le roi de Perse à Aurélien. Le troisième étoit celui que Zénobie, dans le temps de ses plus grandes prospérités, s'étoit fait faire pour s'en servir au jour de son entrée dans Ronie. Elle ne prévoyoit pas qu'elle suivroit prisonmère ce char où elle prétendoit monter triomphante. Vopiscus fait encore mention d'un quatrième char, moins magnifique sans doute que les précédens, mais non moins singulier. C'étoit le char du roi des Goths, tiré par quatre cerfs. Aurélien, qui l'avoit conquis dans un combat, voulut, selon les auteurs cités par cet historien, le monter dans son triomphe; et, arrivé au Capitole, il y immola les quatre cerfs, conformément au vœu qu'il en avoit fait. Selon Zonare, le char d'Aurélien étoit attelé de quatre éléphans.

Un grand nombre d'animaux amenés de pays éloignés faisoient partie du spectacle et de la pompe: éléphans, llons, léopards, tigres, élans, chameaux, à la suite desquels marchoient huit cent couples de gladiateurs, destinés apparemment à combattre dans les jeux qui devoient se donner les jours suivans. Pour ce qui est des animaux, l'historien remarque qu'Aurélien après le triomphe les distribua à plusieurs particuliers, afin de ne pas charger le fisc des frais de leur nourriture.

Une longue file d'étrangers de toutes les nations du monde précédoient le char du triomphateur. Mais ces étrangers composoient, autant que l'on peut deviner le

sens d'un auteur qui s'explique fort mal, deux ordres différens, l'un d'ambassadeurs, l'autre de captifs. Les ambassadeurs Blemmyes, Auxumites, a habitans de l'Arabie heureuse, Indiens, Bactriens, Sarrasins, Perses, faisoient porter devant eux les présens que leurs maîtres offroient à l'empereur. Les prisonniers, Goths, Alains, Roxolans, Sarmates, Francs, Suèves, Vandales, Germains, marchoient tristement, les mains liées derrière le dos. Dans cette dernière troupe étoient encore quelques Palmyréniens des premiers de la ville, à qui Aurélien avoit fait grâce de la vie, et un nombre d'Egyptiens rebelles. On y comptoit aussi dix femmes, qui avoient été prises combattant en habit d'homme parmi les Goths: on les faisoit passer pour des Amazones. Afin que l'on pût reconnoître et distinguer tant de nations différentes, des tableaux portés en pompe présentoient écrits en gros caractères les noms de tous les peuples vaincus.

Vop. Treb. Tr. Tyr. 24,, 25, 30. Aurel. Vict. Eutrop.

La marche des prisonniers étoit fermée par Tétricus et Zénobie, tous deux superbement ornés. Tétricus avoit la casaque impériale de pourpre, une tunique conleur d'or, et un haut-de-chausse à la gauloise. Il étoit accompagné de son fils, à qui il avoit communiqué dans la Gaule le titre d'empereur. Zénobie étoit si chargée de pierreries, de diamans, et d'ornemens de toute espèce, qu'elle avoit peine à en supporter le poids; et elle fut obligée souvent de s'arrêter. Les chaînes d'or qu'on lui avoit mises aux pieds, aux mains, et au cou, étoient soutenues par quelques-uns de ses gardes. Ses enfans de l'un et de l'autre sexe marchoient à côté d'elle.

On portoit ensuite les couronnes d'or que les villes et les peuples, suivant l'usage, avoient envoyées au triomphateur.

Enfin paroissoit Aurélien lui-même, monté sur son char, et suivi de troupes lestes et brillantes, et de toutes

■ Auxume étoit une ville considérable d'Ethiopie.

les compagnies de la ville de Rome avec leurs bannières et les ornemens de leur dignité. Le sénat y tenoit le premier rang, plus rempli d'admiration pour les victoires que d'attachement pour le vainqueur. Les sénateurs savoient qu'en général Aurélien ne leur étoit pas favorable; et l'humiliation de Tétricus, qui étoit de leur corps, leur paroissoit rejaillir sur l'ordre entier.

Une pompe si nombreuse ne pouvoit manquer d'être très-lente. Il étoit la neuvième heure du jour ( trois heures après midi) lorsqu'elle arriva au Capitole; et on ne fut de retour au palais qu'assez avant dans la nnit.

Aurélien ayant satisfait sa vanité en menant en triomphe Tétricus et Zénobie, du reste en usa humainement et généreusement à leur égard. Il donna à Zénobie une retraite douce et commode dans le territoire de Tibur, non loin de la maison de plaisance d'Adrien, et elle y passa le reste de ses jours, vivant en dame ro- Georg. Sync. maine. Quelques-uns même rapportent qu'il la remaria et Zon. à un sénateur; et c'est apparemment de ce mariage que sortit la postérité romaine de Zénobie, qui subsistoit encore honorablement au temps où Eutrope écrivoit. On peut cependant croire avec non moins de probabilité que cette postérité lui vint par ses filles, qu'Aurélien maria, selon Zonare, à d'illustres personnages de Rome.

Pour terminer ce qui regarde cette princesse, j'ajou- Tillem. Aur. terai ici, d'après M. de Tillemont, que S. Athanase art. 5. l'a crue Juive, de religion sans doute; et que, selon Théodoret, ce fut pour lui complaire que Paul de Samosate. qu'elle protégeoit, embrassa sur la personne de J. C. des sentimens qui ressembloient fort à ceux des Juifs, le regardant comme un pur homme, qui n'avoit rien par sa nature au-dessus des autres, et qui n'en étoit distingué que par une participation plus abondante des grâces divines.

5

J'ai déjà dit qu'Hérennien et Timolaüs, fils aînés de Zénobie, figurent peu dans l'histoire, et semblent être morts fort jeunes. Il n'en est pas tout-à-fait de même de Vop. dur. Vaballath, dont on trouve des médailles où son nom est oo.
Tillem. Aur., joint à celui d'Aurélien Auguste : ce qui donne un juste art. 12. fondement de penser qu'après qu'il eut été mené en triomphe, Aurélien lui accorda un petit état, dont ce prince jouit sous la protection de l'empereur.

Vop. 39. Treb. Tr. Aurel. Vict. Vict epit.

Pour ce qui est de Tétricus, non-seulement Aurélien Tyr. 24 et lui rendit la dignité sénatoriale, mais il le fit e visiteur et réformateur de la Lucanie, et même d'une grande partie de l'Italie; et, en lui conférant cette charge, il lui dit assez agréablement qu'il étoit plus beau de gouverner un canton de l'Italie que de régner en Gaule. Il le traitoit d'ailleurs avec toutes sortes de distinctions, l'appelant son collègue, et quelquefois même lui donnant le nom d'empereur. Tétricus le fils jouit aussi des honneurs qu'il pouvoit légitimement se promettre. Il habitoit avec son père une très-belle maison dans Rome, et ils y firent peindre leur aventure en mosaïque. Aurélien étoit représenté leur donnant la robe prétexte, qui étoit alors l'habillement des sénateurs, et recevant d'eux le sceptre. la couronne, et les autres ornemens de la dignité impériale. On dit que, lorsque l'ouvrage fut achevé, ils invitèrent Aurélien à venir manger chez eux, et à voir cette peinture. Ils furent assez sages l'un et l'autre pour oublier entièrement le haut degré de fortune d'où ils étoient tombés : et le fruit de leur conduite modeste fut qu'ils vécurent tranquillement sans aucun péril, et jouissant même d'une grande considération auprès d'Aurélien

Scal. ani- et de ses successeurs. Scaliger, fondé sur quelques-unes mad. in Eus. de leurs médailles qui portent le mot consecratio, chron.

de l'Italie, avec un mog inférieur aux proconsuls, et supérieur à ceux que l'on nommoit præsides.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> C'est ainsi que je traduis le titre de corrector, magistrat introduit sous les empereurs pour le gouvernement, surtout de certaines parties

avance qu'on leur décerna les honneurs divins après leur mort. Mais c'est un fait bien peu probable que l'apothéose accordée à des hommes morts dans la condition privée, et qui ne tenoient point à la famille régnante: et je crois la chose sans exemple, au moins de la part du sénat romain. Il n'est pas impossible que quel-que peuple de la Gaule, où les Tétricus avoient régné, ait voulu témoigner ainsi sa reconnoissance et son respect pour leur mémoire.

Les jours qui suivirent le triomphe d'Aurélien furent Vop. 34. une continuation de réjouissances publiques : courses dans le Cirque, pièces de théâtre, combats de gladiateurs, chasses, imitations de batailles navales. Ce n'est Von. 50. pas que ce prince aimât les spectacles; il n'y assistoit que rarement. Seulement les pantomimes le divertissoient, et il s'amusoit beaucoup à voir un gourmand de profession faire des excès incroyables de gloutonnerie, manger en un seul repas un sanglier entier, un agneau, un eochon de lait, et boire, avec un entonnoir dans la bouche, un quartaut de vin. Les plaisirs d'Aurélien. comme l'on voit, étoient peu délicats, et sentoient fort le soldat. Mais il s'accommodoit au goût du peuple dans les divertissemens qu'il lui procuroit; et vers ces temps-ci même il établit à perpétuité des jeux et des combats so- Eus. chron. lennels en l'honneur du soleil.

Les fêtes de son triomphe furent accompagnées de  $\nu_{op.35,45}$ , largesses, et en particulier de distributions de pains 47,48. substitués au blé, que l'on donnoit auparavant en nature. Voici de quelle manière se fit ce changement. Aurélien, qui avoit apparemment en vue de l'introduire, afin de se rendre agréable au peuple, à qui il épargneroit la façon du pain, promit, en partant pour la guerre d'Orient, que, s'il revenoit vainqueur, il distribueroit aux citoyens des couronnes de deux livres pesant. Le peuple, toujours avide, s'imagina qu'il recevroit des couronnes d'or. Mais toutes les finances de l'état

n'auroient pas pu suffire à une si énorme largesse. Aurélien, à son retour, expliqua sa pensée, et il annonca qu'il feroit distribuer aux citoyens par chaque jour des pains en forme de couronnes, du poids de deux livres. qui seroient de fine fleur de farine. Il paroît que le poids de ces pains répondoit à la quantité de blé des distributions précédemment établies. Aurélien ne tarda pas à y ajouter une once, moyennant un nouvel impôt dont il chargea l'Egypte en verres, lins, papiers, étoupes, et autres marchandises du pays. Il se loue beaucoup de cette augmentation dans une lettre que nous avons de lui. Il la regardoit comme une gloire magnifique pour son règne, et il avoit extrêmement à cœur qu'elle fût. fidèlement maintenue : « Car, 1 disoit-il, rien n'est plus « aimable que le peuple romain lorsqu'il est bien « nobrri. »

Aurélien établit encore une distribution de chair de porc, et il eut même la pensée de donner du vin. Son plan étoit formé d'acheter, des propriétaires qui voudroient bien vendre, quelques cantons incultes de l'Etrurie, de les planter en vignes, qui seroient façonnées par des prisonniers de guerre des nations barbares qu'il avoit vaincues, et de consacrer le produit de ces vignes à être distribué aux citoyens. Il n'exécuta point ce dessein, soit prévenu par la mort, soit qu'il en ait été détourné par son préfet du prétoire, qui lui représenta que, si on donnoit du vin au peuple, il ne restoit plus qu'à lui fournir encore de la volaille.

Cette observation est très-judicieuse; et il n'est, je crois, personne qui ne sente que ces abondantes largesses, introduites par la politique des empereurs romains pour se concilier l'amour du peuple, étoient tout-à-fait propres à entretenir la fainéantise et à éteindre l'industrie. Il faut sans doute que le peuple vive;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neque enim populo romano saturo quidquam potest esse latius. Vop. 47.

mais il lui est avantageux à lui-même et à l'état qu'il vive en travaillant. Cependant l'abus de ces distributions alla toujours croissant; et, sous les empereurs qui sui-Salmas. ad virent, le poids du pain qui se donnoit à chaque citoyen 35. par jour fut porté à trois livres ou trente-six onces ; car les douze onces faisoient la livre romaine.

Outre les largesses réglées, Aurélien en fit d'extraor- Vop. 48, et dinaires par trois fois. Il donna même des vêtemens, ibi Casaub. des tuniques blanches avec des manches, ce qui passoit dans les anciens temps pour un usage de mollesse; des tuniques de lin d'Afrique et d'Egypte, et jusqu'à des monchoirs, dont les citoyens se servissent dans les jeux du Cirque, pour exprimer en les agitant l'intérêt qu'ils prenoient à tel ou tel coureur; au lieu qu'auparavant c'étoit en secouant leurs toges qu'ils manifestoient en ces occasions leurs sentimens.

Le peuple de Rome n'éprouva pas seul la libéralité Vop. 30. d'Aurélien. Ce prince accorda une remise générale de tout ce qui étoit dû d'ancienne date à l'état; et, pour mettre les débiteurs à l'abri de toute poursuite, il brûla publiquement dans la place de Trajan les titres de créance. Il voulut que sous son gouvernement chacun iouit en pleine tranquillité de ses biens et de ses droits. Il arrêta tout d'un coup, en publiant une amnistie, toutes les recherches que l'on auroit pu faire de ceux qui avoient porté les armes contre lui. Il réprima avec une vigueur extrême les délateurs, qui, sous prétexte de zèle pour les intérêts du fisc, vexoient les particuliers. Il employa les supplices les plus cruels contre les concussionnaires et contre ceux qui se rendoient coupables de péculat. C'étoit un prince juste : il est fâcheux gu'il outrât la sévérité.

Il s'y portoit, non à regret et par raison de nécessité, Vop. 49. mais par inclination et par goût. C'est ce qui paroît, en ce qu'il faisoit châtier devant lui ses esclaves, au lieu de se décharger d'un pareil soin sur quelque officier de

sa maison; et en ce qu'il excédoit souvent la proportion entre la faute et la peine, comme lorsqu'il punit de mort l'adultère commis par une femme esclave avec un homme de la même condition. Dans cet état, les lois ne reconnoissoient pas même de mariage. C'étoit un abus, mais qui, étant autorisé, rendoit l'infidélité moins punissable. Sa sévérité, que l'on pourroit appeler cruauté, ne

s'exercoit pas toujours sur des personnes viles. Les

Vop. 39.

Jean. Ant. ap. Val.

Vop. 38. que.

personnes puissantes.

sénateurs en étoient souvent l'objet; et l'on a même accusé Aurélien d'avoir chargé quelquefois des innocens d'imputations injustes de conspiration et de révolte, pour se procurer un prétexte de leur ôter la vie. Ce qui a pu donner lieu à ces discours, c'est peut-être ce que l'historien Jean d'Antioche rapporte, que plusieurs sénateurs furent mis à mort comme coupables d'intelligences e entretenues avec Zénobie. La sédition excitée dans Rome par les monnoyeurs peut encore avoir fourni Eutrop.

Vict. uter. matière aux rigueurs d'Aurélien contre des têtes illustres: car elle devint une guerre; et il est difficile qu'elle ait acquis d'aussi grandes forces que celles qui lui sont attribuées dans l'histoire, si elle n'étoit soutenue par des

> Les monnoyeurs, ayant altéré les monnoies, et craignant sans doute la peine de leur crime, se révoltèrent, ayant à leur tête Félicissime, qui d'esclave de l'empereur étoit devenu garde du trésor impérial. On peut juger combien cette faction se rendit formidable, puisqu'il fallut une armée pour la détruire. Il se livra au-dedans des murs de Rome une bataille sanglante, dans laquelle les séditieux furent vaincus, mais après avoir tué sept mille hommes des troupes de l'empereur. Aurélien punit cette rébellion avec une extrême sévérité, et peut-être enveloppa-t-il dans sa vengeance plusieurs nobles, que

> · Si ce fait est vrai, il doit être antérieur à la publication de l'amnistie dont nous avons parlé.

leurs amis ont fait passer pour innocens. On lui impute Vop. 36, et même d'avoir fait mourir le fils de sa sœur sans cause 39. légitime; mais on ne s'explique pas davantage. Tous ces faits ne nous sont connus qu'à demi, et par conséquent ils ne nous mettent point à portée ni de justifier Aurélien dans les détails, ni de le condamner absolument. Il faut cependant avouer qu'il a été regardé, et de son vivant et après sa mort, comme un prince cruel et sanguinaire; qu'en effet il abattit bien des têtes; et qu'en conséquence il fut redouté et hai du sénat, dont le peuple Vop. 37. l'appeloit le pédagogue.

Ce qui doit, après tout, nous rendre plus réservés à faire le procès à la mémoire d'Aurélien, c'est qu'il s'est montré recommandable, non-seulement par ses exploits dans la guerre, mais par plusieurs traits d'un bon gouvernement dans l'ordre civil. Nous en avons déjà rapporté des preuves; mais la matière n'est pas épuisée. Après qu'il eut étouffé la sédition des mon- Zos. noveurs, il retira toutes les monnoies altérées, et il en répandit de bonnes dans le public, Il fit aussi plusieurs Vop. 35, 49. règlemens salutaires à l'état : et quoique la plupart nous soient restés inconnus, néanmoins, outre ceux que j'ai déjà cités, nous savons encore qu'il défendit d'entretenir des concubines de condition libre; ce qui fait connoître son attention sur la décence des mœurs. Il respectoit l'ordre public jusqu'à soumettre au jugement des tribunaux ordinaires ses propres esclaves, s'ils se trouvoient prévenus de quelques délits. Il eut grand soin de l'approvisionnement de Rome; et pour le rendre plus facile et plus assuré, il établit des compagnies de mariniers sur le Nil et sur le Tibre. Sa capitale lui fut redevable de plusieurs ouvrages utiles aux citoyens. J'ai parlé des murs de Rome qu'il rebâtit et fortifia. Il revêtit de quais les bords du Tibre; il en creusa le lit dans les endroits où le défaut de profondeur embarrassoit la navigation. Et tout cela s'exécuta dans un règne fort court, et troublé par

des guerres presque continuelles. Il avoit des projets, qu'une mort trop prompte l'empêcha de finir. On cite en particulier des thermes ou bains publics dans le quartier de Rome au-delà du Tibre, et une place dans Ostie qu'il commença, mais qu'il n'eut pas le temps d'achever.

55.39.41. Eutrop. Zos. Il aimoit la magnificence, et il construisit dans Rome en l'honneur du soleil, sa divinité favorite, un temple superbe, dans lequel il consacra jusqu'à quinze mille livres pesant d'or. Il enrichit de ses offrandes tous les temples de la ville: et le Capitole surtout étoit rempli des dons qu'il tira des barbares vaincus par ses armes. Vopiscus fait aussi mention de revenus et d'émolumens constitués par Aurélien aux pontifes; et c'est un fait qui n'a rien que de très-probable. Mais je ne puis croire, sur la seule autorité de cet écrivain, qu'un prince aussi grave et aussi sévère ait eu dessein de rétablir le sénat de femmes institué par Héliogabale. Une pareille idée ne

*Vo*p. 49.

Les soins pacifiques que je viens d'exposer ne l'occupèrent que pendant un espace de temps assez court après rop. 35. son triomphe. Il ne tarda pas, suivant l'activité de son caractère, à se mettre en mouvement, et il vint en Gaule, où sa présence arrêta bientôt quelques com-Sync. mencemens de rébellion qui menaçoient de troubler

cadre point avec le caractère d'Aurélien.

Sync. mencemens de rébellion qui menaçoient de troubler Zonar. la province. On croit que c'est dans ce voyage qu'il rebâtit et amplifia l'ancienne ville de Génabum sur la Loire, à laquelle il donna son nom, qu'elle conserve encore aujourd'hui, quoiqu'un peu défiguré. Il l'appela Aurelianum, d'où s'est formé par corruption le nom d'Orléans. Depuis cette époque, la ville est devenue beaucoup plus importante qu'elle n'étoit dans les anciens temps, où elle ne tenoit que le second rang Cellar. geog. entre les places des Carnutes, c'est-à-dire des peuples

Ant. 11, 2. du pays chartrain. On rapporte au même empereur et description aux mêmes circonstances la fondation de Dijon, qui, de la France.

Digitized by Google

dans son origine, n'étoit qu'un château, et non une cité

cité.

Aurélien passa des Gaules dans la Vindélicie, qui Pop. 35, 39. étoit infestée par les barbares, peut-être par les Allemands. Il les chassa, rétablit la paix dans le pays, et s'avança en Illyrie, où il fit un arrangement que lui dictoit la prudence, mais auquel il est assez étonnant qu'ait pu se déterminer un prince aussi vaillant et aussi guerrier qu'il l'étoit. Désespérant de pouvoir garder la Dace conquise par Trajan au-delà du Danube, il prit le parti de l'abandonner. Il en transporta les habitans à la droite du fleuve, dans une portion de la Mœsie, qui faisoit précisément le milieu de cette province; en sorte que la nouvelle Dace d'Aurélien coupoit en deux la Mœsie. C'est dans cette Dace qu'étoit la ville de Sardique, fameuse dans l'histoire ecclésiastique du quatrième siècle par un grand concile. Aurélien resserra trième siècle par un grand concile. Aurélien resserra donc les bornes de l'empire romain, en consentant que le Danube lui servit de barrière : et c'est encore ici un exemple à ajouter à ceux que j'ai rapportés ailleurs de la nécessité où le dieu Terme, même au temps de Rome païenne, s'est trouvé de reculer; et une nouvelle réponse aux invectives que les adorateurs des idoles firent contre le christianisme à l'occasion du traité de Jovien avec les Perses.

On peut croire que parmi les habitans dont Aurélien Aurel. Vict. peupla sa nouvelle Dace étoit un nombre de Carpiens; in Dioclet. car il est dit qu'il transporta sur les terres de l'empire une partie de cette nation, que Dioclétien acheva dans la suite d'y établir tout entière.

De là Aurélien se préparoit à passer en Asie et en Vop. 35. Orient pour aller faire la guerre aux Perses, sans que nous puissions en alléguer d'autre motif, si ce n'est qu'ayant pacifié et réuni tout l'empire sous son obéis-sance, il se croyoit en droit de profiter de la situation avantageuse de ses affaires et de ses forces pour venger

la captivité et les ignominies de Valérien. Il est vrai que les Perses, en donnant du secours à Zénobie, avoient fourni à l'empereur romain une raison de les attaquer. Mais il falloit bien qu'il eût fait un accord avec eux, puisqu'il reçut de leur roi un char et d'autres présens qui brillèrent dans son triomphe. Dans le temps qu'il vainquit Zénobie, il avoit encore à reconquérir les Gaules; et ce fut sans doute cette considération qui l'engagea à différer son ressentiment contre les Perses. Lorsqu'il eut mis à ses pieds tous ses autres ennemis, il crut qu'il étoit temps de tirer raison de l'injure que le nom romain avoit soufferte de la part de Sapor.

Sync.

Ce n'étoit plus ce prince qui régnoit en Perse. Il étoit mort, après trente-un ans de règne, sur la fin de l'an de J. C. 271. Hormisdas, son fils, lui succéda, et n'occupa le trône qu'un an. Il fut remplacé par Vararane, qui régna au moins trois ans. Ainsi c'est contre ce dernier qu'Aurélien se disposoit à faire la guerre lorsqu'une mort funeste mit fin à ses projets.

Vop. 36. Aurel. Vict. Eutrop. Zos. Zonar.

Sa sévérité redoutable fut l'occasion et le principe de la conjuration qui le fit périr. Il étoit au a commencement de l'an de J. C. 275 à Cænophrurium dans la Thrace, entre Héraclée et Byzance, n'attendant que le premier beau temps pour traverser le détroit et se mettre en campagne. Là il eut quelque sujet de mécontentement contre Mnesthée, l'un de ses secrétaires, qui lui devint suspect, non sans cause, d'extorsions et de rapines; et il le menaça de le punir. Mnesthée savoit parfaitement qu'Aurélien ne menaçoit pas en vain, et il résolut de le prévenir. Dans cette vue il imagina une noire fourberie. Il s'étoit habitué à contrefaire la main

"Je ne m'exprime pas d'une façon plus précise, parce qu'il y a de l'embarras et del'incertitude sur les dates de la mort d'Aurélien, de son avémement au trône, et par conséquent de la durée de son règne. On peut consulter les notes 3 et 12 de M. de Tillement sur Aurélien.

b Nom composé de deux mots grees, qui expriment ce que nous dirions en françois Neuf-Château.

de l'empereur, et il dressa, en imitant son écriture, une liste des noms des principaux officiers de l'armée, comme destinés à la mort par Aurélien. Il y mêla les noms de quelques-uns qui avoient de légitimes sujets de craindre la colère du prince, avec ceux de sujets fidèles, dont les services si mal récompensés allumoient l'indignation; et il y ajouta le sien propre, afin d'accréditer son rapport. Ceux qui se virent écrits sur cette liste fatale, préoccupés de l'idée des rigueurs d'Aurélien, n'enrent point de soupçon de la fraude. Ils se concertèrent, et avant épié un moment où l'empereur sortoit sans être bien accompagné, ils se jetèrent sur lui, et le tuèrent. Mucapor, homme important, comme on peut le juger par une lettre d'Aurélien à lui, que Vopiscus Vop. 26. nous a conservée, étoit à la tête des conjurés, et il porta de sa main le coup mortel à son maître.

Ainsi périt par la trahison des siens un prince qui peut être regardé comme un héros; qui en peu d'années acheva le grand ouvrage de la réunion de toutes les parties de l'empire sous un seul chef; qui rétablit parmi les troupes la discipline militaire; qui avoit même des vues grandes et nobles par rapport au gouvernement. et à qui l'on ne peut reprocher que la dureté d'un caractère inexorable. Mais ce seul vice lui attira une mort tragique, et il a nui à sa réputation dans la postérité. Aurélien a passé pour un prince plus nécessaire à l'em- Vop. 57. pire que bon et louable, plus général qu'empereur, au 44. ingement de Dioclétien; et on ne lui donne point d'éloges sans remarquer que la clémence, première vertu d'un souverain, lui a manqué, et sans le taxer de cruauté et d'inclination sanguinaire. J'ai déjà observé que peut-être a-t-on trop chargé le portrait ; qu'il est permis de croire que ceux qu'Aurélien fit mourir étoient conpables de projets séditieux. Mais un sang illustre versé imprime toujours une tache sur celui qui le répand, à moins que l'exactitude des formes judiciaires

religieusement observées ne mette le crime en évidence et ne justifie le souverain.

- Vop. 37 et Le sénat regretta peu Aurélien: le peuple, qui avoit recu de lui de grandes largesses, fut touché de sa mort : l'armée, au milieu de laquelle il avoit été tué, le vengea. Mnesthée, principal auteur de l'attentat, fut exposé aux bêtes. Parmi les autres conjurés, les soldats faisoient une distinction, et ils ne croyoient pas devoir confondre ceux que de fausses craintes avoient aveuglés avec les méchans dont la volonté criminelle ne souffroit aucune excuse. Plusieurs de ces derniers forent sur-lechamp mis à mort. L'armée épargna ceux que l'élévation de leur rang, ou l'indulgence pour l'erreur qui les avoit séduits, ne sembloit pas permettre d'envoyer au supplice. Mais elle ne put se résoudre à choisir entre eux un empereur, et elle renvoya au sénat cette importante délibération, comme nous le dirons bientôt avec plus d'é-Zos, et Pop, tendue. Elle éleva un tombeau à Aurélien sur le lieu
- Zos. et Vop. tendue. Elle éleva un tombeau à Aurélien sur le lieu même, et elle demanda au sénat qu'il fût mis au rang des dieux: ce qui fut ordonné sans difficulté.
  - Vop. 42. Aurélien avoit régné près de cinq ans. Il laissa en mourant une fille unique, dont le fils, de même nom que son aïeul, avoit été proconsul de Cilicie, et vivoit retiré en Sicile au temps où Vopiscus écrivoit, c'est-àdire, sous Dioclétien.

Les chrétiens n'éprouvèrent pas d'abord les rigueurs d'Aurélien. On rapporte même de lui un fait qui prouve qu'il les écoutoit et leur rendoit justice comme à ses autres sujets. Paul de Samosate, évêque d'Antioche, ayant été déposé pour ses erreurs par un concile qui s'étoit tenu dans cette ville même, s'opiniâtra à ne vouloir point sortir de la maison épiscopale, et il s'y maintenoit par force contre Dommus, que le concile lui avoit nommé pour successeur. Les évêques recoururent à Aurélien, afin qu'il fit exécuter leur jugement; et ce prince, auprès de qui la protection que Zénobie avoit

donnée à Paul de Samosate ne devoit pas être une bonne recommandation, examina l'affaire et la décida fort équitablement. Il ordonna que la maison de l'évêché appartiendroit à celui que reconnoissoient les évêques d'Italie et l'évêque de Rome.

Aurélien changea dans la suite de dispositions à Tillem. l'égard des chrétiens, et il étoit près de donner contre eux un édit sanglant lorsque sa mort arriva. Il ne paroît pas que cet édit ait été publié. Néanmoins la volonté du prince connue opéra une persécution qui est comptée pour la neuvième, et qui couronna plusieurs martyrs, dont on peut voir l'histoire dans M. de Tillemont.

Les lettres n'ont produit sous Aurélien aucun écrivain plus célèbre que Longin, dont j'ai suffisamment parlé. Amélius, philosophe platonicien, disciple de Plotin, fort lié avec Porphyre, qui avoit pris les leçons du même maître, acquit aussi de la réputation dans le temps dont il s'agit ici. J'ai cité plus d'une fois Dexippe, comme guerrier et comme historien. Vopiscus témoigne avoir Vop. Aur. 1. vu un journal de la vie et des actions d'Aurélien, dont il s'est servi pour composer l'histoire de ce prince. Il n'en nomme point l'auteur.

Digitized by Google

# INTERRÈGNE.

#### §. III.

Après la mort d'Aurélien, l'armée et le sénat se renvoient mutuellement le choix d'un empereur. Interrègne de six mois sans aucun trouble. Enfin Tacite est élu par le sénat.

An. R. 1026. De J. C. 275. AURÉLIANUS AUGUSTUS. IV.

Vop. Aur. 40, 41. et Tac. 1, 8. Vict. uterque.

La mort d'Aurélien donna lieu à un événement unique dans l'histoire, c'est-à-dire à un combat de déférence mutuelle entre les armées et le sénat, qui se renvoyoient réciproquement l'élection du onef de l'empire, et en conséquence à un interrègne de plus de six mois, qui ne fut troublé par aucun nuage de dissensions.

Rien n'étoit moins nettement décidé chez les Romains que tout ce qui regardoit le choix d'un empereur : le sénat et les gens de guerre avoient sur un point si important des droits et des prétentions contraires, sans qu'aucune loi ni aucun usage bien établi eût fixé les limites de ces deux puissances. Il falloit que l'autorité du sénat y intervînt. Quelquefois même, comme dans l'élection de Maxime et de Balbin, cette compagnie donnoit le ton, décidoit en chef, et les soldats accédoient par forme de consentement; mais communément le sénat ne jouissoit que du droit de confirmation. Les soldats nommoient: l'empereur élu se mettoit en possession par le fait; et pour acquérir un titre qui ne fût pas uniquement fondé sur la force, il s'adressoit au sénat, qui

accordoit une confirmation qu'il ne pouvoit ni n'osoit refuser : et tel étoit l'état actuel des choses lorsque Aurélien fut tué.

Il étoit bien naturel que les troupes sussent jalouses de se conserver un si beau droit; et néanmoins l'embarras du choix, les cabales apparemment que saisoient les meurtriers de l'empereur pour lui substituer quelqu'un d'entre eux, et la ferme résolution où les soldats étoient de ne le point souffrir, surent des motifs qui les déterminèrent à se départir de leurs prétentions, et à remettre l'affaire à la décision du sénat. Par une lettre écrite en leur nom à cette première compagnie de la république, ils la prièrent de choisir parmi ses membres celui qui lui paroîtroit le plus digne du rang suprême. Une si haute modération est bien étonnante de la

Une si haute modération est bien étonnante de la part d'une armée. Le sénat s'en piqua de son côté. Après que l'on eut fait lecture de la lettre dont je viens de donner le précis, Claudius Tacitus, premier opinant, et qui, comme il parut par l'événement, avoit plus de droit qu'aucun autre de s'attendre à être élu, si l'affaire étoit décidée par les suffrages de la compagnie, commença son discours par un éloge magnifique d'Aurélien: il lui décerna les honneurs divins. Et quant au choix d'un successeur, il fut d'avis de le renvoyer à l'armée, parce qu'autrement, dit-il, ce seroit exposer les électeurs à l'envie, et celui sur qui tomberoit l'élection à de trèsgrands dangers: et cet avis fut suivi. Le sénat ne se laissa point flatter par l'amorce si douce de faire revivre ses droits abolis, de reprendre son ancienne splendeur. Par délibération de la compagnie l'armée fut laissée maîtresse du choix d'un empereur.

Cette espèce de merveillese répéta jusqu'à trois fois: et

Cette espèce de merveille se répéta jusqu'à trois fois: et pendant que le sénat et l'armée se disputent la gloire de la modération, s'envoient mutuellement des courriers, délibèrent, et attendent la réponse l'un de l'autre, il se passa six mois sans que l'empire eût un chef; et ce qui doit augmenter beaucoup l'admiration, c'est que durant cet intervalle tout fut tranquille. Ceux qui étoient en place y demeurèrent, exerçant les fonctions de leurs charges; si ce n'est que le sénat nomma Falconius proconsul d'Asie en la place d'Aurélius Fuscus, dont le temps apparemment expiroit, ou qui demanda son congé. Il ne s'éleva aucun tyran, aucun usurpateur; au lieu que nous en avons vu et en verrons se former sous les plus grands et les meilleurs princes. L'autorité du sénat, du peuple et de l'armée tint tous les esprits dans le devoir. Les membres et les sujets de la république ne craignoient point l'empereur, puisqu'il n'y en avoit point; mais, ce qui vaut bien mieux, ils se craignoient et se respectoient eux-mêmes.

Enfin, le vingt-cinq septembre, le sénat s'étant assemblé sur une dernière réponse de l'armée qui persistoit à s'en rapporter à son jugement, le consul Vélius Cornificius Gordianus représenta qu'il falloit finir, et que les circonstances ne permettoient pas de différer plus longtemps; que les barbares étoient entrés hostilement dans la Gaule, et y avoient fait des ravages dans les campagnes et forcé des villes; qu'il étoit incertain si les troupes répandues dans les différentes provinces de l'empire ne se lasseroient point d'attendre, et ne prendroient point quelque parti contraire à la tranquillité publique. « Ainsi (conclut-il) décidez-vous, messieurs; choisissez « un empereur; ou l'armée reconnoîtra celui que vous « aurez élu; ou, si elle n'est pas contente, elle en « nommera un autre. » Ces dernières paroles du discours du consul me paroissent remarquables, et elles font voir combien le sénat étoit dépendant de l'armée, même dans l'exercice du droit qu'elle lui laissoit.

Claudius Tacitus, dont j'ai déjà parlé, étoit présent. Depuis que l'affaire de l'élection étoit en suspens et occupoit les esprits, non-seulement dans les délibérations publiques, mais dans les conversations particulières, plusieurs avoient jeté les yeux sur lui; et ce sage sénateur, alarmé d'un danger qui auroit paru à d'autres une espérance bien flatteuse, avoit pris le parti de se retirer dans une maison de plaisance en Campanie, où il étoit demeuré tranquille pendant deux mois. On l'avoit néanmoins engagé à revenir à Rome, et à se trouver à l'assemblée du sénat, dont je rends compte ici. C'étoit un vieillard vénérable, quoique j'aie peine à croire, sur le témoignage de Zonare, qu'il eût soixante-quinze ans, âge assurément trop avancé pour faire un aussi pénible apprentissage que celui de souverain : mais ses qualités d'ancien consulaire et de premier opinant dans le sénat prouvent qu'il avoit atteint la grande maturité. Il avoit l'esprit orné et cultivé par les lettres, auxquelles il s'étoit cru obligé de s'adonner par le nom même qu'il portoit, et par l'honneur de compter au nombre de ses ancêtres Tacite l'historien; car il Vop. Tac. s'attribuoit cette gloire, dont la ressemblance du nom 10. n'est pourtant pas une preuve suffisante pour nous. Ses mœurs étoient douces, son caractère grave, modéré, éloigné du faste et de l'ambition, amateur d'une noble simplicité. C'étoit un sage, mais plus propre peut-être à donner de bons conseils à un empereur qu'à remplir lui-même les fonctions impériales.

Lorsque le consul eut cessé de parler, Tacite se disposoit à opiner; mais on ne lui en donna pas le temps, et de toutes parts il s'éleva des voix qui, en le comblant d'éloges, lui déféroient le titre d'Auguste. Ces acclamations durèrent long-temps; et Tacite ayant attendu qu'elles fussent finies, prit la parole, non pour accepter avec joie une offre si haute, mais pour exposer et faire valoir des raisons de refus. Il observa qu'il étoit peu convenable de remplacer un prince guerrier tel qu'Aurélien par un vieillard inhabile à tous les exercices militaires; que les soldats pourroient ne pas approuver un tel choix. « Prenez garde (dit-il) que la démarche que HIST, DES EMP. TOM. VI.

Digitized by Google

« vous faites ne soit contraire à vos bonnes intentions

- « pour la république, et que vous ne me mettiez moi-
- « même dans le cas de recueillir pour tout fruit de vos
- « suffrages des disgrâces tragiques, que mon bonheur

Vop. prob. 7. « jusqu'ici m'a fait éviter. » On ajoute que Tacite proposa Probus: et il ne pouvoit mieux justifier la sincérité de ses refus: car Probus étoit pour lui un concurrent redoutable, et qui pouvoit aisément emporter la balance, vu qu'à une vertu également pure il joignoit peut-être plus d'élévation de génie, et constamment l'avantage de la vigueur de l'âge, et d'une force de corps capable de soutenir toutes les fatigues du souverain commandement.

> Mais les sénateurs ne firent point ces attentions. Enchantés de la modestie de Tacite, et animés par sa résistance, ils ne furent occupés que de la pensée de réfuter le motif principal sur lequel il s'appuyoit. Ils lui représentèrent, par des cris redoublés, qu'ils ne prétendoient pas choisir un soldat, mais un empereur. Ils lui rappelèrent le mot de Sévère, que c'est la tête qui commande, et non les pieds. « C'est votre âme ( lui-« disoient-ils) et non votre corps dont nous avons be-

- « soin. Et qui peut mieux gouverner que celui en qui
- « les connoissances acquises par l'étude sont dirigées par
- « la prudence que donne l'âge avancé? »

Après ces acclamations on alla aux voix, on délibéra en règle, et tous, en donnant leur avis par ordre, ratifièrent le vœu qu'ils avoient exprimé d'une façon un peu tumultueuse. Un des plus auciens consulaires, Métius Falconius Nicomachus, termina la délibération par un discours de quelque étendue, dans lequel il prouva la sagesse du choix que le sénat venoit de faire. « Nous « avons nommé (dit-il) un empereur avancé en âge,

- « qui se regardera comme le père de tous ceux qui seront
- « soumis à son autorité. Nous n'avens à craindre de sa
- « part aucune démarche qui ne soit pas suffisamment

« pesée, rien d'inconsidéré, rien de violent; tout en lui « sera sérieux, accompagné de gravité, tel, en un mot, « que la république l'ordonneroit elle-même, si elle e pouvoit se renfermer dans une seule personne; car il « sait quelle conduite il a desirée dans les princes sous « lesquels il a vécu; et il ne peut pas présenter en lui « un autre modèle que celui sur lequel il a souhaité « que se réglassent ceux qui l'ont précédé. » Falconius confirme ce qu'il vient de dire par le tableau contraire des maux qu'a attirés à l'empire la jeunesse des souverains tels que Néron. Commode, Héliogabale; et comme Tacite étoit vieux et n'avoit que des enfans a ou petits-fils en bas âge, il lui fait, conséquemment à ses principes, une représentation pleine de liberté sur les vues qui doivent le conduire dans le choix d'un successeur. « Je vous prie et vous conjure, Tacite Auguste « (dit-il), et même j'ose vous interpeller de ne point « faire héritiers de l'empire romain, si les destins vous « enlèvent trop promptement à nos vœux, les jeunes enfans qui sont de droit les héritiers de votre patri-« moine, et de ne pas traiter la république, le sénat et « le peuple romain sur le même pied que vos métairies « et vos esclaves. Faites un choix : imitez Nerva, Traajan, Adrien. Il est beau pour un prince mourant d'avoir plus à cœur les intérêts de la république que « ceux de sa famille. » Le discours de Falcouius fut apulaudi. Les sénateurs s'écrièrent qu'ils pensoient tous de la même façon; et Tacite se rendit enfin, et accepta l'empire, sans néanmoins prendre d'engagement par rapport à un successeur.

Du sénat le nouvel empereur se transporta au Champde-Mars, où s'assembla le peuple et ce qu'il y avoit de gens de guerre dans la ville. Là, Tacite étant monté sur le tribunal qui dominoit l'assemblée, le préfet de

<sup>«</sup> L'expression latine n'est point déterminée : parvulos tuos.

Rome, Ælius Césétianus, notifia son élection en ces termes: « Soldats \*, et vous citoyens, vous avez un « empereur que le sénat vous a choisi avec l'approba- « tion de toutes les armées: c'est l'illustre Tacite qui, « ayant jusqu'ici servi la république par ses conseils, va « la gouverner par ses lois et ses ordonnances. » Tous ceux qui étoient présens répondirent par des cris de joie et par des vœux pour la prospérité de l'empereur, et on se sépara. L'arrêt du sénat fut dressé et écrit sur un livre d'ivoire dont on se servoit comme d'un registre particulièrement destiné aux sénatus-consultes qui regardoient directement le souverain.

La mention expresse que le préfet de la ville fait dans son discours du consentement des armées donne lieu de penser que l'élection de Tacite avoit été concertée entre elles et le sénat. D'un autre côté, il falloit que Tacite lui-même n'en sût rien, puisqu'il appréhendoit que sa personne ne fût point agréable aux soldats. Les écrivains qui sont ici mes seuls guides, travaillant sans beaucoup de réflexion, laissent ainsi des nuages sur les faits.

"Je n'ai point rendu les épithètes sanctissimi, très-saints, et sacratissimi, très-sacrés, qui dans l'original se trouvent jointes aux noms de soldats et de citoyens, parce que dans nos usages elles auroient paru bien

étranges; et en elles-mêmes, on ne peut les juger que très-déplacées, et propres à faire connoître que le temps où on les employoit étoit grandement infecté d'adulation.

# **FASTES**

### DU RÈGNE DE TACITE.

AURÉLIANUS AUGUSTUS. IV.

An. R. 1026. Da J. C. 275.

M. Claudius Tacitus élu empereur par le sénat le 25 septembre, donne de grandes marques de considération et de déférence pour cette compagnie, qui, en conséquence, se relève et reprend une partie de son ancien éclat.

Il fait plusieurs sages règlemens: prince modéré, amateur de la simplicité, estimant et cultivant les lettres. Il témoigne un grand zèle pour la conservation des ouvrages de Tacite l'historien, duquel il se disoit descendu.

Il va se mettre à la tête des armées de Thrace. Il punit les principaux auteurs du meurtre d'Aurélien.

M. CLAUDIUS TACITUS AUGUSTUS. II.

An. R. 1027. Dr J. G. 276.

Il passe en Asie, et il en chasse les Scythes ou Goths qui s'y étoient répandus.

Maximin, son parent, qu'il avoit fait gouverneur de Syrie, ayant irrité les troupes par sa dureté et sa violence, est tué; et les auteurs de sa mort, s'étant associé ceux qui restoient de la conspiration contre Aurélien, tuent Tacite lui-même.

Il périt dans les premiers jours d'avril, à Tyane en Cappadoce, ou à Tarse en Cilicie.

## TACITE.

#### §. IV.

Le sénat, sous Tacite, reprend son ancien éclat. Joie des sénateurs à ce sujet. Ils avoient alors occasion de faire révoquer l'ordonnance de Gallien qui leur interdisoit la milice, et ils la manquèrent. Sages règlemens de Tacite. Temple des empereurs divinisés. Il demande le consulat pour son frère, et ne l'obtient pas. Traits louables de son gouvernement. Son goût de simplicité, joint à la libéralité et à la magnificence par rapport au public. Il aima et cultiva les lettres. Son zèle envers Tacite l'historien. Il va se mettre à la tête des troupes de Thrace. Il punit une partie des meurtriers d'Aurélien. Il passe en Asie, et il en chasse les Goths. Une conspiration se forme contre lui, et le fait périr.

Vop. Tac. 9. TACITE, ayant été élu empereur par le sénat, comme je viens de le raconter, se proposa, par reconnoissance, par amour du bien public, de relever l'autorité de cette sage compagnie, a laquelle il étoit redevable de l'empire. Ce sont les sentimens qu'il témoigne dans le premier discours qu'il fit au sénat. « Messieurs ( dit-il), ainsi puissé-je « gouverner l'état d'une manière qui réponde à l'honneur « d'avoir été élu par vous, comme il est vrai que je suis « résolu de suivre vos avis, et de me conduire par votre « autorité. C'est à vous d'ordonner, et je me charge du « soin d'exécuter. »

Vop. Tac. L'empereur voulut en effet que le sénat se regardât 12 st Flor. 5, comme jouissant du pouvoir suprême, comme arbitre

de la paix et de la guerre, donnaut des lois aux nations, recevant les ambassades des rois barbares. Le sénat fut rétabli dans le droit de nommer les proconsuls de toutes les provinces du peuple, droit qui lui appartenoit par l'institution d'Auguste, et dont souvent les empereurs s'étoient emparés. Il fut dit que les appellations des jugemens des proconsuls ressortiroient au tribunal du préfet de la ville, dont le pouvoir étoit subordonné à celui du sénat. En un mot, cette compagnie recouvra toute la splendeur et toute l'autorité dont elle eût jamais joui sous les princes qui lui avoient le plus déféré.

La joie des sénateurs fut extrême. On ordonna des actions de grâces aux dieux : on leur promit des hécatombes: chacun en particulier immola des victimes et donna des repas somptueux. Le sénat en corps annonça l'henreux changement par des lettres adressées à toutes les grandes villes de l'empire : au sénat de Carthage, à ceux de Trèves, d'Antioche, d'Aquilée, de Milan, d'Alexandrie, de Thessalonique, de Corinthe, et d'Athènes; et plusieurs des membres de la compagnie en écrivirent à leurs parens et amis avec des transports d'allégresse. Vopiscus nous a conservé quatre de ces lettres, dans lesquelles voici les traits qui me paroissent les plus remarquables. Le sénat termine celle qu'il envoie au sénat de Carthage par cette observation : « Le changement que « nous vous annoncons par rapport à nous vous en « promet un pareil par rapport à vous-mêmes : car la « première compagnie de l'état ne recouvre ses droits « que pour conserver ceux des autres. » Claudius Capellianus, sénateur, en écrivant à son oncle, débute par exprimer sa joie et la joie publique, et il l'invite à venir y prendre part. Ensuite il ajoute : « Puisque nous avons « commencé à nommer les empereurs, nous pouvons « bien donner l'exclusion à ceux qui seroient nommés « par d'autres. Un homme sage tel que vous entend à « demi-mot. » On voit que ce sénateur, suivant le caractère de l'esprit humain, faisoit déjà des projets pour l'avenir; et, flatté d'une prospérité présente, il l'étendoit et l'agrandissoit en espérance. Il ne faisoit pas réflexion que le sénat ne devoit le libre exercice de son droit qu'à la modération de l'armée; et que la modération n'est pas une qualité permanente dans les hommes, surtout lorsqu'ils ont la force en main.

Aurel. Vict.

Si les sénateurs eussent pensé sérieusement à prendre des mesures pour rendre solide et durable l'éclat où ils se voyoient rétablis, c'étoit là le moment de faire révoguer l'ordonnance de Gallien qui leur interdisoit le service militaire. On peut croire avec beaucoup de vraisemblance que, si les commandans et tous les principaux officiers de chaque armée avoient été tirés, comme autrefois, du corps du sénat, il ne leur auroit pas été extrêmement difficile de faire revivre parmi les troupes le respect pour l'ordre auguste qui étoit en possession du premier rang dans l'état. L'occasion étoit belle : ils la manquèrent, et elle ne revint plus. Les armées reprirent le droit de nommer les empereurs, et le sénat, concentré dans les fonctions de détail de la police civile. n'influa plus que foiblement dans les affaires générales de l'état; et loin de conserver sur les gens de guerre l'autorité qui lui étoit due, il en reçut au contraire la loi. Cet effet n'est pas étonnant, s'il est vrai, comme nous l'avons déjà observé d'après Aurélius Victor, que les sénateurs eussent pris goût pour la mollesse, qu'ils se fussent accoutumés à jouir paisiblement et sans embarras de leurs richesses, de leurs plaisirs, de leurs maisons de campagne. Avec de pareilles dispositions on ne peut manquer de s'avilir.

Vop. Tac. 9. L'empereur Tacite, dès sa première harangue au sénat, montra son zèle pour le bon ordre et pour la bonne administration des affaires publiques. Après s'être acquitté du tribut d'honneurs qu'il devoit à la mémoire de son prédécesseur, en lui décernant une

statue d'or dans le Capitole, et des statues d'argent dans le lieu des assemblées du sénat, dans le temple du soleil, et dans la place de Trajan, il proposa et fit passer une ordonnance qui défendoit sous peine de mort et de confiscation des biens, l'altération des métaux par l'alliage de matières étrangères. Les fraudes des monnoyeurs sous Aurélien rendoient nécessaire cette sévérité.

Il fit encore ou plutôt il renouvela un autre règlement très-favorable à la tranquillité des citoyens. Il déclara qu'à l'avenir il ne seroit jamais permis d'interroger les esclaves dans les causes criminelles de leurs maîtres, même lorsqu'il s'agiroit d'accusation de lèse-majesté. C'étoit l'ancien droit, auquel nous avons vu comment T.1, p. 187 Auguste et Tibère portèrent diverses atteintes. Sévère et dans le cas Vop. de lèse-majesté; et dans quelques autres. Tacite, en le rétablissant dans toute son étendue se concilioit l'affection publique; et tous les maîtres devoient être charmés de n'avoir plus à craindre de voir leur fortune et même quelquefois leur vie dépendre du témoignage de leurs esclaves.

Dans le même discours Tacite voulut, en honorant <sub>Vop.</sub> la mémoire des bons princes, attester la résolution où it étoit de les prendre pour modèles. Il ordonna que l'on construisit dans Rome un temple qui seroit appelé le temple des empereurs divinisés; que l'on y plaçat les statues des bons princes, et qu'on leur offrit des libations au jour anniversaire de leur naissance, et en quelques autres jours de l'année. Il est hors de doute que Tacite n'égaloit pas le nombre des bons empereurs à celui des empereurs divinisés, parmi lesquels il s'en trouvoit plusieurs qui méritoient à peine le nom d'homme. En réduisant le titre de bons princes à ceux qui en étoient réellement dignes, le nombre n'en devenoit pas grand; Vop. Aux: et un bouffon de ces temps-là avoit raison de dire qu'on ponvoit les graver tous sur la pierre d'une bague.

Vop. Tac. 9-

Toutes ces premières démarches de Tacite n'avoient rien qui ne parût louable au sénat. Mais il en ajouta une qui fit voir qu'il n'avoit pas profité de l'avis que lui avoit donné Falconius de se détacher de sa famille. Il demanda le consulat pour Florianus son frère, qui semble avoir été un homme de peu de mérite, dont l'ambition passoit les talens. Le sénat refusa nettement de le nommer consul, alléguant qu'il ne restoit point de place vacante. L'empereur, dont la modération faisoit le caractère, témoigna être content de la liberté dont usoit le sénat à son égard. « Ils savent (dit-il) quel est le prince qu'ils « ont mis en place. »

Pour s'affermir dans la possession du trône, il étoit bon que Tacite allât promptement montrer aux armées d'Illyrie et de Thrace l'empereur à l'élection duquel leur modération avoit donné lieu. D'ailleurs les provinces de l'Asie mineure, infestées de nouveau par les ravages des barbares, imploroient sa présence et son secours. Il ne peut donc pas être demeuré long-temps à Rome depuis qu'il eut été élu; et néanmoins le séjour qu'il y fit est marqué par plusieurs ordonnances qui donnent une idée avantagense de ses principes de gouvernement.

Vop. Tac.

Il défendit les lieux de débauche dans la ville; mais la corruption des mœurs, plus forte que toutes les lois, ne permit pas que cette réforme fut de durée. Il ordonna que les bains publics fussent fermés au coucher du soleil, pour prévenir les attroupemens séditieux que la nuit pourroit favoriser. Il interdit aux hommes l'usage des étoffes toutes de soie, comme aussi des handes de drap d'or sur les tuniques. Il eût voulu proscrire absolument toutes les dorures, et c'étoit lui qui en avoit inspiré la pensée à Aurélien. Apparemment la difficulté de réussir empêcha ces deux princes de porter une loi qui n'auroit pas été exécutée.

Tacite aimeit la simplicité, et il en donneit l'exemple.

Il ne souffroit point que sa femme portât de pierreries. Lui-même, il se servit des mêmes habillemens, particulier et empereur. Rien n'étoit plus frugal que sa table. La propreté et l'élégance lui suffisoient. Il étoit pourtant curieux et entendu en bâtimens, connoisseur en marbres, avant du goût pour les ornemens de verre dont les anciens paroient leurs maisons: il se plaisoit aussi à la chasse. Mais il n'est point dit que pour tous ces objets il ait fait aucune dépense qui pût paroître excessive,

Avec cette simplicité pour lui-même il montra de la libéralité et de la magnificence par rapport au public, préférant néanmoins les bienfaits durables aux largesses passagères: car, pendant six mois qu'il régna, à peine Vop. Flor. 3. peut-on citer de lui une seule de ces distributions de vin et de viande usitées chez les Romains. Mais il fit abattre sa maison pour construire en la place, à ses frais, des bains à l'usage des citoyens. Il donna à la ville d'Ostie cent colonnes de marbre de Numidie, de la hauteur de ving-trois pieds. Il céda au temple du Capitole, pour l'entretien et les réparations des bâtimens, les biens qu'il possédoit en Mauritanie. Il consacra aux repas de religion qui se célébroient dans les temples tout ce qu'il avoit, étant particulier, d'argenterie dans son buffet. Il employa à payer ce qui étoit dû aux soldats les sommes d'argent qui se trouvèrent dans ses coffres lorsqu'il fut élu empereur. Mais j'ai peine à croire qu'il ait abandonné à la république son patrimoine, qui étoit immense, et dont le revenu, si nous en croyons Vopiscus, montoit à trente-cinq millions. Car, si l'empire ne se perpétuoit pas dans sa famille, comme il pouvoit aisément le craindre, que devenoient ses héritiers?

La générosité de Tacite se fit aussi sentir à ses esclaves. Parmi ceux qu'il avoit pour le servir en ville, il en affranchit cent; et s'il n'alla pas au-delà de ce nombre, c'est qu'une ancienne loi a défendoit de le passer.

<sup>-</sup> La loi Furia Caninta.

J'ai déjà dit qu'il estimoit les lettres, et même qu'il s'y étoit rendu habile. Pour les cultiver, comme sa journée étoit trop remplie par les affaires, il prenoit sur les nuits; et il n'en passa jamais aucune sans en donner quelque partie à lire ou à écrire. La littérature ne l'avoit cependant pas guéri de la superstition. Il s'abstenoit de toute étude le second jour de chaque mois, qui étoit marqué comme malheureux dans les calendriers des Romains.

Nous devons lui savoir gré de son zèle pour nous conserver les écrits de Tacite l'historien, quoiqu'il n'ait pas été aussi heureux que nous le souhaiterions. Ce prince ordonna que toutes les bibliothèques s'en fournissent, et que, dans le dépôt des archives de l'empire on en transcrivît tous les ans dix exemplaires pour être distribués dans les bibliothèques. De si particulières attentions n'ont pas empêché que nous n'ayons perdu la plus grande partie des ouvrages de cet incomparable historien-

Vop. Tac. 13 et 8.

Voilà ce que les anciens monumens nous apprennent de plus intéressant au sujet de l'empereur Tacite jusqu'à son départ de Rome pour aller se mettre à la tête des troupes qui étoient en Thrace. Lorsqu'il fut arrivé dans le camp, il semble qu'il lui ait fallu une nouvelle prise de possession. L'armée s'assembla, et ce fut Mæcius Gallicanus, préfet du prétoire, qui ouvrit la séance par un petit discours, dans lequel il annonça aux soldats que le sénat leur avoit donné l'empereur qu'ils avoient demandé, et que cette illustre compagnie avoit déféré aux sentimens et aux désirs des gens de guerre; après quoi il les invita à écouter l'empereur lui-même. Tacite prit la parole; et, comme le préfet du prétoire, il attribua aux soldats la première et principale part dans son élection.

- « Je me fais honneur (leur dit-il) d'avoir été choisi,
- « premièrement par vous, justes estimateurs des princes;
- « et ensuite par les suffrages unanimes du sénat. Je m'ef-
- « forcerai, et je ferai ensorte, s'il ne m'est pas donné

« de vous animer par des exemples d'actions de vigueur,

« au moins de vous conduire par des conseils dignes de

« vous, et dignes d'un empereur romain. » Après ce discours. il leur promit les largesses accoutumées dans le cas où il se trouvoit.

Il devoit à la mémoire d'Aurélien et à sa propre Vop. Tact. sûreté la punition de l'attentat commis en la personne Vict. de ce grand prince. Il fit périr dans les tourmens les principaux coupables, et surtout Mucapor, qui l'avoit tué de sa main. Ceux qu'il épargna, soit pour ne les avoir pas connus, soit par une indulgence mal entendue, lui donnèrent bientôt lieu de s'en repentir.

Tacite, reconnu paisiblement de tout l'empire, se mit Vop. Tac. en devoir de le venger des insultes des barbares. Il étoit zos, et zon. temps que les Romains sortissent de l'inaction où la mort d'Aurélien et la longue vacance du trône les avoit contraints de rester. Les Gaules d'une part, l'Asie mineure de l'autre, étoient attaquées par des ennemis dont les défaites réitérées ne pouvoient ni lasser l'audace, ni épuiser la multitude. Tacite se porta du côté de l'Asie, dont le besoin apparemment étoit plus pressant.

Une nuée de Scythes ou Goths, partis des environs des Palus-Méotides, s'étoient répandus dans le Pont, dans la Cappadoce, dans la Galatie et dans la Cilicie. Quelques-uns d'eux prétendoient avoir été appelés par Aurélien pour lui donner du secours dans la guerre qu'il préparoit contre les Perses. Tacite, joignant la prudence à la force, vint à bout de renvoyer tous ces barbares dans leurs tristes demeures. Il partagea ses'troupes, prit le commandement de la principale armée, et donna l'autre à Florien son frère, qu'il avoit fait préfet du prétoire. Tous deux ils remportèrent des avantages signalés sur les ennemis, en tuèrent un grand nombre, chassèrent les autres, et rétablirent la tranquillité et la sûreté dans les provinces de l'Asie. Un si heureux succès ne coûta pas beaucoup de peine ni de temps. Il doit tomber sous

An. R. 1027. les premiers mois de l'année de J. C. 276, dans laquelle Tacite prit un second consulat.

Ce prince vainqueur songeoit à repasser en Europe: il fut prévenu par une conspiration qui lui fit perdre l'empire avec la vie. Il paroît qu'il y avoit fourni occasion en écoutant plus une affection inconsidérée pour sa famille que les maximes du bien public. Il avoit fait gouverneur de Syrie un de ses parens nommé Maximin. le subordonnant néanmoins, selon les apparences, à Probus, qui étoit, comme nous le dirons bientôt, commandant-général de tout l'Orient. Maximin, homme violent et emporté, maltraitant et les officiers et les soldats qui lui étoient soumis, les irrita contre lui au point qu'ils se délivrèrent de sa tyrannie en le tuant. Les auteurs de ce meurtre craignirent d'en être punis ; et, s'étant ligués avec ceux qui restoient de la conjuration contre Aurélien, ils se ménagèrent une occasion favorable d'attaquer l'empereur lui-même, et le tuèrent. Ainsi périt,

Aurel. Vict. après deux cents jours de règne, un prince que sa sagesse sembloit devoir garantir d'une fin tragique. L'histoire ne lui reproche qu'un très-grand désir d'avancer sa famille, foible assez ordinaire aux vieillards, sur qui leurs Aurel. Vict. proches prennent aisément l'ascendant. Il fut tué dans

Aurel. Vict. proches prennent aisément l'ascendant. Il fut tué dans et Vict. epit.
Vop. For. les premiers jours d'avril, quelques-uns disent à Tyane en Cappadoce, les autres à Tarse en Cilicice. Sa postérité subsista après lui, mais dans la condition privée.
Nous en dirons un mot en parlant, sous le règne suivant,

de la mort de Florien son frère.

### **FASTES**

### DU RÈGNE DE PROBUS.

M. CLAUDIUS TACITUS AUGUSTUS. II.
.... ÆMILIANUS.

Ан. R. 1027. Da J. G.276.

Après la mort de Tacite, Florien son frère, qui commandoit un corps de troupes en Asie, s'arroge l'empire comme par droit de succession. Probus, général de l'armée d'Orient, est proclamé empereur par ses soldats.

Florien s'avance contre Probus. Il est abandonné, et même tué par les siens à Tarse en Cilicie, après deux, ou tout au plus trois mois de règne.

Probus est reconnu du sénat et de tout l'empire. Il maintient et même étend les droits du sénat. Il venge la mort d'Aurélien et celle de Tacite.

M. AURÉLIUS PROBUS AUGUSTUS.

An. R. 1028. Da J. G. 277.

M. AURÉLIUS PAULINUS.

Probus vient en Gaule, et il y défait et en chasse différentes nations germaniques, qui commençoient à vouloir s'y faire des établissemens. Il n'accorda la paix à ces nations qu'à des conditions très-onéreuses.

M. AURÉLIUS PROBUS AUGUSTUS. II.
. . . . . LUPUS.

An. R. 1029. Dr J. C. 278.

Il pacifie la Rhétie, l'Illyrie et la Thrace.

PROBUS AUGUSTUS. III.

An. R. 1030. Da J. C. 279-

Il passe dans l'Asie mineure, et donne la chasse aux

brigands de l'Isaurie. Il prend des mesures pour en purger le pays.

Guerre contre les Blemmyes, qui sont repoussés et

subjugués.

Probus entre dans l'Arménie, et fait trembler les Perses. Ambassade de leur roi Vararane 11. Simplicité et hauteur des procédés de Probus dans l'audience qu'il donne aux ambassadeurs du roi de Perse. Paix entre les deux empires.

An. R. 1031. De J. C. 280. . . . . . MESSALA.

RATUS.

M. de Tillemont place sous cette année les révoltes de Saturnin en Orient, de Proculus et de Bonosus en Gaule. Cette date paroît peu certaine. Il est possible que les guerres de Propus contre les rebelles aient concouru avec celles qu'il fit contre les étrangers. Il est possible aussi, et même assez vraisemblable, que ses exploits contre les ennemis du dehors débordent jusque sur cette année.

C'est pendant qu'il étoit occupé à réduire les rebelles qu'une poignée de Francs, transplantés par lui dans le Pont, courut toute la Méditerranée, passa le détroit, et vint regagner l'embouchure du Rhin et sa patrie.

An. R. 1032. Da J. C. 281. PROBUS AUGUSTUS. IV.
... TIBÉRIANUS.

Probus triomphe des Germains et des Blemmyes. Il permet aux Gaulois, aux Pannoniens et aux Espagnols de planter des vignes dans leurs pays.

An. R. 1033. De J. C. 282. PROBUS AUGUSTUS. V.

. . . . VICTORINUS.

Probus se prépare à aller faire la guerre aux Perses. Dans un séjour qu'il fait près de Sirmium sa patrie, il occupe les soldats à dessécher des marais voisins de cette ville. Les soldats se mutinent et le tuent vers le commencement d'août.

Il fut vengé et mis au rang des dieux par Carus son successeur.

Sa famille se retire près de Vérone.

#### Tyrans sous Probus.

Sex. Julius Saturninus en Orient.

T. Ælius Proculus en Gaule.

Q. Bonosus, pareillement en Gaule.

Un quatrième, qui n'est pas nommé, dans la Grande-Bretagne.

## PROBUS.

§. V.

Florien, frère de Tacite, s'attribue l'empire par droit de succession; et Probus est élu par l'armée qu'il commandoit. Florien est tué à Tarse après deux mois de règne. Postérité de Tacite et de Florien. Probus écrit au sénat, qui le reconnoît avec joie. Déclaration de Probus, par laquelle sont maintenus et amplifiés les droits du sénat. Mérite éminent de cet empereur. Sa naissance médiocre. Ses emplois jusqu'à son élévation à l'empire. Sa conduite tout-à-fait louable à l'égard des soldats. Témoignages glorieux que lui rendirent les princes sous lesquels il servit. Devenu empereur, il punit les meurtriers d'Aurélien et de Tacite, et pardonne aux partisans de Florien. Il se transporte dans les Gaules, et en chasse les Germains. Langage modeste et religieux de sa lettre ou sénat. Il pacifie la Rhétie, l'Illyrie, la Thrace. Il passe dans l'Asie mineure, et marche contre les Isaures. Siége de Cremna. Mesures que prend Probus pour purger l'Isaurie de brigands. Il repousse les Blemmyes, et les subjugue. Il marche contre les Perses. Simplicité et hauteur de ses manières dans l'audience qu'il donne à leurs ambassadeurs. Lettre fière qu'il écrit à leur roi. La paix se conclut. Revenu en Europe, il transporte un grand nombre de barbares sur les terres de l'empire. Audace incroyable d'une poignée de Francs. Tyrans qui s'élevèrent contre Probus : Saturnin en Orient ; Proculus en Gaule; Bonosus pareillement en Gaule, Tyran dans

la Grande-Bretagne. Mouvement d'une troupe de gladiateurs. Triomphe de Probus. Fêtes et spectacles à cette occasion. Il permet de planter des vignes dans les Gaules, dans l'Espagne et dans la Pannonie. Il est tué près de Sirmium par ses soldats. Eloge de Probus. Honneurs rendus à sa memoire. Sa postérité.

Si l'empereur Tacite eût eu le temps de prendre des arrangemens par rapport au choix de son successeur, on peut croire que, sage et équitable comme il étoit, il se seroit fait un devoir de ménager les intérêts du sénat, par lequel il avoit été nommé, et de conserver à cette compagnie le droit si précieux d'élire son souverain. Mais la mort violente et imprévue de cet empereur étoit une occasion favorable à la licence militaire; et les troupes se remirent en possession d'une prérogative qu'elles n'avoient cédée que par l'instinct d'une modération passagère.

Deux armées se disputèrent l'avantage de porter cha-Vop. Flor. 1. cune son chef sur le trône des Césars. L'une, actuellement occupée à serrer de près une bande de barbares acculés dans le voisinage du Bosphore, avoit pour général Florien, préfet du prétoire, et frère utérin de Vop. Flor. 4. l'empereur: les légions de l'Orient obéissoient aux ordres de Probus, qui avoit été revêtu par Tacite de Vop. Prob. ce commandement. Florien prétendit que l'empire lui 7. appartenoit par droit héréditaire, et il trouva ses soldats disposés à le seconder. L'armée d'Orient, dont une partie au moins avoit causé la ruine et la mort funeste de Tacite, n'avoit garde de reconnoître son frère; et, ayant un chef en qui brilloient toutes les qualités requises pour former un grand empereur, elle proclama Probus Auguste.

La chose ne se fit point par forme de délibération, mais avec l'empressement tumultueux d'une multitude qui prend subitement son parti, et qui l'exécute surle-champ. Quelques-uns en ayant ouvert la proposition dans les cercles, elle plut à tous. Tous s'unirent, et s'écrièrent: « Probus Auguste, puissent les dieux « vous être propices! » On s'attroupe, on élève un tribunal de gazon, on y fait monter Probus, on le revêt d'une casaque de pourpre enlevée dans un temple voisin; et ensuite, au milieu d'acclamations réitérées, on le reconduit au palais de la ville, où se passoit cet événement. Ce pouvoit être Antioche.

Probus ne se prêta qu'avec répugnance à l'ardeur des troupes pour son élévation. Soit qu'il craignît une place environnée de périls, et teinte du sang de tous ceux qui l'avoient remplie depuis près d'un siècle, soit modestie, soit feinte, il disoit aux soldats : « Vous n'v « avez point assez pensé; vous ne vous trouverez point « bien avec moi : ie ne sais point vous flatter. » Mais ni le zèle des soldats ne se ralentissoit, ni les circonstances ne permettoient à Probus de reculer. Quiconque, dans ces temps orageux, s'étoit vu appelé au trône. étoit dans la nécessité ou de s'y tenir ferme, ou de périr. Ainsi Probus acquiesça, et se porta pour empereur: mais ce n'étoit pas sans en craindre les suites. « Je n'ai i jamais désiré l'empire (écrivoit-il à Capiton, « son préfet du prétoire), et je ne l'ai reçu que malgré « moi. Il ne m'est point permis de me délivrer d'un « éclat qui m'expose étrangement à l'envie. Il faut que « je soutienne le rôle que les troupes m'ont imposé. »

Zos. Zon.

Les deux princes élus produisirent un schisme dans l'empire. Rome et l'Occident reconnurent Florien: Probus avoit pour lui la Syrie, l'Egypte et les provinces voisines. De là naquit une guerre civile, mais de peu de durée. Florien, sacrifiant la cause publique

Imperium nunquam optavi, et invitus accepi. Deponere milii rem invidiosissimam non licet. Agenda est persona quam milii miles imposuit.

à ses intérêts, laissa les Goths pour marcher contre Probus, et les mit ainsi en liberté de se retirer tranquillement. Pour lui, il s'avança jusqu'à Tarse, en Cilicie, plein de confiance, parce qu'une plus grande étendue de pays obéissoit à ses lois. Probus vint à sa rencontre: mais il ne se hâta pas de livrer bataille. Il savoit que la plupart des troupes de son adversaire, étant européennes, ne pourroient pas soutenir les chaleurs du climat où elles se trouvoient transportées. En effet, la maladie se mit parmi elles; et, un léger combat qu'elles tentèrent dans cet état d'affoiblissement leur ayant mal réussi, elles commencèrent à se détacher d'un empereur qu'abandonnoit la fortune. Elles firent alors la comparaison du mérite des deux concurrens, et, en découvrant sans peine toute l'inégalité, elles terminèrent la querelle en tuant Florien, et en se soumettant à Probus. Selon Zosime, Probus eut quelque part à la mort de son rival : et la chose n'est pas difficile à croire.

Florien ne jouit que deux mois ou trois tont au plus Vop. Flor. 12 du fantôme de grandeur qu'il s'étoit arrogé. L'histoire Eutrop. observe qu'il ressembloit peu à son frère, qui blâmoit en lui le goût de dépense et de prodigalité. Il auroit dû blâmer encore son ambition inconsidérée au lieu de la nourrir, comme il fit en voulant l'élever au consulat, et en le nommant préfet du prétoire. Cette dernière charge, qui touchoit de si près au trône, haussa le cœur de Florien, et lui donna la hardiesse, lorsqu'il vit la première place vacante, de s'en emparer comme de son héritage. Nous avons vu le fruit qu'il en recueillit.

Tacite et Florien laissèrent tous deux postérité, qui Vop. Flor. 2 subsistoit sous Dioclétien dans un état modeste et sans et 5. aucune prétention à l'empire; à moins qu'ajoutant foi à une prédiction d'aruspices, ils ne se flattassent de l'espérance d'y revenir après une révolution de plusieurs siècles. Car le tonnerre ayant brisé et fracassé des sta-

Digitized by Google

tues de Tacite et de Florien hautes de trente pieds; que leurs enfans leur avoient dressées sur des cénotaphes construits pour eux dans une portion du territoire d'Intéramna qui leur avoit appartenu, les aruspices, consultés au sujet de ce prétendu prodige, répondirent que dans mille ans (ils prenoient terme comme l'on voit) il sortiroit de la famille de ces princes un empereur qui donneroit des rois aux Perses; qui soumettroit les Francs et les Allemands aux lois des Romains: qui ne laisseroit pas un seul barbare dans toute l'Afrique; qui établiroit un gouverneur dans l'île de Taprobane; qui enverroit un proconsul dans la grande île (expression obscure et susceptible de plusieurs sens); qui seroit le juge et l'arbitre des Sarmates; qui réuniroit sous sa domination toute l'étendue de terre qu'environne l'Océan; et qui, maître de l'univers, en rendroit l'empire au sénat, et, après avoir vécu comme simple citoyen jusqu'à l'âge de six-vingts ans, mourroit sans héritier. Cette prédiction absurde, dont Vopiscus lui-même se moque, est un exemple remarquable de la charlatanerie des interprètes de prodiges chez les païens.

Vop. Prob.

Probus n'ayant plus de concurrent, et se voyant reconnu par l'armée de Florien comme par la sienne, n'avoit plus besoin que de la confirmation du sénat. Il la demanda en des termes non-seulement modestes, mais soumis, sans se prévaloir de la force qu'il avoit en main, et respectant l'autorité lorsqu'il pouvoit s'en passer. Je rapporterai sa lettre telle que je la trouve dans Vopiscus. « Messieurs (disoit-il), rien n'est plus « conforme à l'ordre que ce qui se passa l'année der-« nière lorsque votre clémence donna un chef à l'uni-« vers, le choisissant dans votre compagnie, qui est « elle-même chef du monde entier, qui l'a été dans « vos prédécesseurs, et le sera dans votre postérité. Plût « aux dieux que Florien eût voulu attendre votre déci- « sion, et qu'il ne se fût pas arrogé l'empire comme par

droit de succession! soit que votre majesté l'eût
nommé ou qu'elle en eût nommé un autre, votre
jugement auroit été une loi pour nous. Mais, dans
la nécessité de résister à un usurpateur, mon armée
m'a déféré le nom d'Auguste; et même les plus sages
d'entre les soldats ont puni son usurpation par la
mort. C'est à vous à juger si je suis digne de l'empire, et je vous prie d'en ordonner tout ce que votre
clémence jugera plus convenable. » Le style de cette lettre, que j'ai eu attention de conserver, est bien un style de dépendance; et il fait voir combien c'étoit une chose reconnue que la souveraineté résidoit essentiel-lement dans le sénat.

La compagnie, s'étant assemblée, entendit la lecture de la lettre de Probus; et le consul proposa d'en délibérer, appelant Probus simplement par son nom, sans y ajouter aucun titre de dignité. On conçoit aisément de quel avis furent les sénateurs. Mille acclamations remplies de louanges et des vœux les plus flatteurs ratifièrent le choix de l'armée. Après quoi Manlius Statianus, premier opinant, prit la parole, et dans un discours suivi il fit un éloge magnifique du prince élu, qu'il termina en demandant aux dieux que ' Probus gouvernât la république comme il l'avoit servie. Il conclut à lui déférer les noms de César et d'Auguste, le commandement proconsulaire, le titre respectable de père de la patrie, le sonverain pontificat, le droit de proposer dans le sénat trois matières différentes de délibération, et la puissance tribunitienne. J'entre à dessein dans ce détail pour faire connoître combien, malgré la confusion que devoient avoir causée tant de soulèvemens de tyrans, et tant d'élections faites tumultuairement par les armées, se conservoient encore dans toute leur vigueur les mêmes principes de gouvernement, et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Imperet quemadmodùm militavit.

les mêmes formes établies par Auguste, fondateur de la monarchie des Césars.

Probus se fit une loi de rappeler ces précieuses maximes, et même de les étendre en faveur du sénat. Il se réduisit presque uniquement au commandement militaire, et il laissa au sénat l'administration pleine et absolue dans le civil. Par une déclaration adressée à cette compagnie, il ordonna que les appellations des tribunaux supérieurs dans toute l'étendue de l'empire ressortissent devant elle. Il la rétablit dans le droit de ressortissent devant elle. Il la rétablit dans le droit de nommer librement des proconsuls pour les provinces du peuple, et il voulut que les magistrats civils dans les provinces mêmes qui étoient directement sous la main de l'empereur reçussent du sénat leur mission et leurs pouvoirs. En cela, suivant la remarque de M. de Tillemont, s'il s'éloignoit de la pratique littérale des règlemens d'Auguste, il en retenoit l'esprit, qui avoit été de laisser le gouvernement civil au sénat, et de se réserver celui des armées. Car, au lieu que du temps de ce premier des empereurs il n'y avoit dans les provinces qu'un seul chef qui réunissoit en lui toute la puissance civile et militaire, et qui étoit en même temps magistrat et général, on voit par l'histoire qu'en celui-ci les troupes avoient partout leur commandant particulier, qualifié dux, qui ne dépendoit point du gouverneur de la province. Ainsi Probus ne diminuoit point les droits qui lui appartenoient en qualité de généralissime; mais il amplifioit pourtant ceux du sénat en accordant à cette amplifioit pourtant ceux du sénat en accordant à cette compagnie une inspection qu'elle n'avoit jamais eus sur les provinces du ressort de l'empereur.

Il ne faut pas néanmois prendre trop rigoureusement à la lettre ce que je viens de dire du partage des deux genres de pouvoir entre l'empereur et le sénat. L'empereur étoit le chef de cette compagnie, et par conséquent il avoit droit d'influer dans ses délibérations. Mais Probus prétendoit y prendre part comme chef, et

Tillem. Prob. art. 2. non comme maître; et renouvelant une pratique abolie apparemment dans les derniers temps, il déclara que son intention étoit que les lois qu'il pourroit faire fussent consacrées (c'est le terme de l'historien) par des décrets du sénat.

Ce début de gouvernement donne une idée bien avantageuse de Probus. Il ne faisoit que marcher sur la ligne qu'il avoit toujours suivie. Et de son vivant, et depuis Vop. Flor. 5 sa mort, tous ceux qui ont parlé de lui ont pris soin et Prob. 4. d'observer qu'il possédoit éminemment dans ses mœurs la probité qu'exprime son nom; et que, s'il n'eût pas porté ce nom, il cût fallu le lui donner. A la probité il joignoit l'élévation de l'esprit et du courage. C'étoit un de ces génies rares dont le mérite universel brille dès la première jeunesse et se soutient constamment.

Il naquit à Sirmium dans la Pannonie, vers l'an de Tillem. Jésus - Christ 232, sur la fin du règne d'Alexandre 3, 6. Sévère. Sa naissance étoit médiocre, plus illustre du côté maternel que du côté de son père, à qui quelquesuns ne donnent d'autre qualité que celle d'amateur des Vict. epit. jardins. D'autres disent qu'il se mit dans le service, Vop. qu'il devint centurion, et que, s'étant acquitté honorablement de cet emploi, il passa au grade de tribun. Le père de Probus se nommoit Maxime; il étoit originaire de Dalmatie, et il mourut en Egypte.

Probus, fils d'officier, embrassa aussi le métier des armes, et s'y étant distingué par la pureté de ses mœurs et par la droiture de son caractère, autant que par sa bravoure, il fut aisément démélé par l'empereur Valérien, qui faisoit profession d'aimer et d'estimer la vertu. Ce prince sut tellement frappé de son mérite, qu'il passa en sa faveur par-dessus les lois, et le fit tribun, contre le règlement d'Adrien, dans une grande jeunesse, et lorsque Probus pouvoit n'avoir que vingtdeux ans. Dans cet emploi, Probus augmenta la gloire qu'il s'étoit déjà acquise. Il mérita d'être chargé de dons

militaires, couronnes, hausse-cols, bracelets. Il remporta en particulier l'honneur éclatant de la couronne civique, avant délivré des mains des Quades Valérius Flaccus, parent de l'empereur. Il se fit ainsi juger digne d'être promu à un grade supérieur. Valérien lui donna le commandement de la troisième légion, à la tête de laquelle il avoit été mis lui-même lorsque déjà il portoit des cheveux blancs. C'est ce qu'il témoigna à Probus. dans la lettre par laquelle il lui annoncoit sa nomination, et qu'il commencoit en ces termes si flatteurs de la part d'un souverain : « Mon 1 cher Probus, je vous « avance bien vite, et, à compter vos services, la récom-« pense ne vient pour vous qu'à pas lents. » Nous ne sommes pas instruits en détail de toutes les

se fit la réputation du plus vaillant officier de l'armée romaine, montant le premier sur les murs de villes assiégées, arrachant et forçant les retranchemens des camps ennemis, tuant de sa main dans les batailles tous ceux qui osèrent se mesurer avec lui. Il acquit même de Vop. Prob. la gloire dans les combats singuliers, et l'histoire cite un certain Aradion, en Afrique, homme d'un courage ferme et opiniatre, contre lequel Probus se battit, dont il resta vainqueur, et à qui, après l'avoir tué, il dressa un beau monument, pour honorer la valeur de celui qu'il avoit vaincu.

actions de bravoure personnelle par lesquelles Probus

Probus, parvenu par degrés jusqu'au commandement en chef, ne se montra pas moins habile général qu'il avoit paru brave officier. Il fut chargé, comme je l'ai dit, par Aurélien, de reconquérir l'Egypte sur les lieutenaus de Zénobie pendant que l'empereur poussoit lui-même la guerre dans l'Orient contre cette reine : et

Digitized by Google

<sup>&#</sup>x27;Res tuæ gestæ, Probe carissime, jores exercitus 'videar; et citò ta-faciunt ut et serius tibi tradere ma- men tradam.

<sup>\*</sup> Ce mot exercitus ne doit et ne peut signifier ici qu'un corps de troupes, et non unc armée.

il s'acquitta de la commission au gré du prince qui l'employoit. Sa valeur cependant l'emporta d'abord; et, s'étant exposé témérairement, il pensa être fait prisonnier. Mais sa faute lui servit de leçon. Il se corrigea; et, ayant battu les Palmyréniens en plus d'une occasion, il ramena l'Egypte à l'obéissance d'Aurélien.

C'est vraisemblablement peu avant cet exploit qu'il réduisit les Marmarides en Afrique, et qu'appelé à Carthage par une rébellion qui s'y étoit excitée, il y rétablit le calme et la tranquillité.

Le mérite de sa conduite à l'égard des soldats égale celui de ses exploits. Il se fit aimer d'eux par sa justice. sans enfreindre ni amollir la sévérité de la discipline. Mais il étoit leur protecteur déclaré contre les vexations que souvent les officiers exercoient sur eux : et dans bien des rencontres il apaisa à leur égard la redoutable colère d'Aurélien. Il visitoit chaque compagnie, et se faisoit rendre compte de l'état des habits et de la chaussure du soldat. S'il s'agissoit de partager le butin, Probus, nonseulement équitable, mais généreux, se mit toujours hors d'intérêt. Jamais il ne prit pour lui que des armes, négligeant ce qui n'étoit que riche et précieux. Il fallut que les troupes lui fissent une espèce de violence pour obtenir de lui qu'il acceptât un cheval qui avoit été pris sur les Alains, et qui ressembloit aux chevaux de nos Tartares: petit, mal taillé, mais coureur excellent et infatigable, en sorte qu'il faisoit par jour plus de trente lieues, et continuoit ainsi huit à dix jours de suite. Probus, pour se défendre de le recevoir, dit d'abord qu'un pareil cheval convenoit mieux à un fuyard qu'à un brave. Mais toute l'armée réunie en un vœu unanime le pressa par de si vives instances, qu'enfin il se rendit.

Des sentimens si nobles et un si bel usage de l'au-

<sup>«</sup> Les Marmarides occupoient le pays entre l'Egypte à l'orient, et la Cyrénaîque à l'occident.

l'affection des troupes; mais d'un autre côté il ne les flattoit en aucune facon. Souverainement laborieux, il les assujettissoit pareillement à des travaux continuels. Vop. 20 et 9. Jamais il ne laissa le soldat oisif, et il disoit qu'il ne falloit pas lui faire manger gratuitement le pain que la république lui donnoit. Ainsi, quand il n'y avoit point de guerre, il occupoit les troupes à des travaux publics. à dessécher des marais pour en faire des terres labourables, à rendre plus facile et plus commode la navigation des rivières, à construire des ponts, des temples, des portiques. Il tint cette conduite, et particulier et empereur; et elle lui réussit pendant long-temps. Mais enfin elle aigrit contre lui les esprits; elle changea en haine l'amour qu'on lui portoit; et il lui en coûta la vie, comme nous le verrons, pour avoir voulu rompre la dureté alors indisciplinable des gens de guerre. On voit, par tous ces traits rassemblés, qu'il ne man-

quoit rien à Probus pour faire un guerrier et un général accompli : aussi recut - il de tous les princes sous lesquels il servit les témoignages les plus glorieux. J'ai rapporté ce qu'en pensoit Valérien, sous lequel il commença à paroître. Gallien, quoique destitué de toute vertu, rendit néanmoins justice à celle de Probus, et il proteste, dans une lettre que nous avons de lui, qu'il regardoit cet excellent officier comme un second père. qui lui remplaçoit Valérien, que les malheurs de la guerre lui avoient enlevé. Nous savons en général que Claude le Gothique estima et employa Probus. Quelques-uns ont Vop. 3. dit qu'ils étoient parens. Mais, indépendamment de cette considération, le mérite ne pouvoit manquer d'être une recommandation puissante auprès d'un prince qui en avoit lui-même beaucoup. Aurélien confia au même Probus le commandement de la plus vaillante légion de ses armées, et rien n'est plus honorable ni plus obligeant que la lettre qu'il lui écrivit à ce sujet : la voici. « Aurélien · Auguste à Probus. Afin que vous sachiez à quel point « je vous estime, recevez le commandement de la dixième · légion que Claude m'avoit donnée à gouverner. Ce corps « est heureux, et il semble que sa prérogative singulière « soit de n'avoir pour commandans que de futurs empe-« reurs.» Ces dernières paroles font connoître clairement qu'Aurélien jugeoit Probus digne de l'empire; et peutêtre, comme il n'avoit point d'enfans mâles, s'arrangeoit-il, si une mort violente et précipitée n'eût rompu ses projets, pour en faire son successeur. Il n'est donc point du tout difficile à croire que Tacite l'ait proposé lorsqu'il s'agissoit dans le sénat d'élire un empereur; et ayant été choisi lui-même, il le regarda comme son principal soutien. C'est ce qu'il lui exprime énergiquement dans une lettre, par laquelle il lui annonce qu'il l'a fait commandant de toutes les troupes d'Orient. « J'ai été (lui dit-il) « créé empereur par le sénat, du consentement de l'ar-« mée; mais i sachez que c'est sur vous et sur vos talens « que roule la république. » Tacite lui promettoit le consulat par la même lettre. Ainsi, lorsque Probus monta au rang suprême, il ne fit en quelque manière que prendre possession de ce qui lui avoit été destiné par deux empereurs précédens; et rien ne fut plus convenable ni plus juste que l'empressement de l'armée pour l'élire, et celui du sénat pour le reconnoître.

Le premier usage qu'il fit de son autorité fut de venger Vop. 13. pleinement la mort d'Aurélien et celle de Tacite. Il restoit encore quelques-uns des menrtriers d'Aurélien qui avoient même pris part à la conspiration contre la personne de son successeur. Probus punit tous ceux qui avoient attenté à la vie de ces empereurs, mais avec quel≟ que modération, et sans ajouter à la mort la rigueur des supplices. Je ne puis croire ce que raconte Zosime, que tous ces criminels furent réunis par artifice, et sous le prétexte d'un repas que l'empereur vouloit leur donner.



Sciendum tibi est, tuis humeris magis incubuisse rempublicam.

Cette ruse timide ne me paroît point convenir à un prince aussi magnanime que Probus, et aussi capable de se faire obéir. Il pardonna aux partisans de Florien, les trouvant excusables de s'être attachés au frère de leur empereur.

Vop. 14, 15. Les besoins de l'état appeloient Probus dans les Gaules, qui, depuis la mort d'Aurélien, étoient infestées par les courses des barbares, Francs, Bourguignons, Vandales, et autres nations germaniques, sans qu'il paroisse que personne se mît en devoir de leur résister. Aussi ces peuples ne se contentoient pas de ravager les campagnes: ils s'emparoient des villes, et ils sembloient vouloir se faire dans le pays des établissemens à demeure, comme ils y réussirent enfin dans le cinquième siècle. Probus accourut, et il renversa leurs espérances.

Il nous est impossible de donner un récit circonstancié des exploits de ce prince contre les différens peuples germains. Nous dirons seulement que Zosime fait mention de trois batailles gagnées tant par Probus en personne que par ses lieutenans: l'une sur les Lyges ou Lygions, la seconde sur les Francs, la troisième, près du Rhin, sur les Bourguignons et les Vandales réunis. Mais nous ne croirons pas, sur la foi de cet écrivain, que, dans une occasion où les Romains étoient pressés de la disette, une pluie abondante leur amena du blé qui tomboit du haut des airs avec l'eau, et dont ils firent des pains en une quantité suffisante pour nourrir toute l'armée.

Fop. Le résultat général de la guerre n'est pas mal présenté par Vopiscus. Cet écrivain rapporte que Probus, vainqueur en un grand nombre de combats, tua aux barbares près de quatre cent mille hommes, reprit sur eux soixante ou soixante et dix villes qu'ils avoient envahies, leur enleva une grande partie de leur butin; et, les ayant chassés de toute la Gaule, passa le Rhin, et obligea les débris de leurs armées à se retirer au-delà

Digitized by Google

du Nèkre et de l'Elbe; que, s'étant étendu dans tout le pays entre le Rhin et ces deux rivières, il leur rendit ravages pour ravages, et ramassa un aussi grand butin que celui qu'ils avoient fait eux-mêmes dans les Gaules; que dans ces courses il fut encore tué un très-grand nombre de barbares, dont il payoit chaque tête, à mesure qu'on les lui apportoit, une pièce d'or; que ces fiers ennemis, subjugués par une guerre qui désoloit leur pays, résolurent de se soumettre, et que neuf de leurs rois vinrent se jeter aux pieds de l'empereur pour lui demander la paix.

Probus eût souhaité les désarmer; et c'étoit véritablement le seul moyen de réduire au repos ces belliqueuses et inquiètes nations. Mais il comprit en même temps que jamais il n'obtiendroit d'elles qu'elles acceptassent volontairement une condition si humiliante; qu'il faudroit les y contraindre par la force, et conséquemment ne point discontinuer la guerre qu'il n'eût fait de toute la Germanie une province romaine, dans laquelle il seroit encore nécessaire de laisser beaucoup de troupes pour contenir dans l'obéissance un pays si vaste et si remuant. Ce projet étoit visiblement impraticable, et Probus se renferma dans le possible.

Il exigea des barbares qu'ils rendissent tout ce qui pouvoit rester entre leurs mains du butin fait par eux dans les Gaules; il les obligea à lui remettre sur-le-champ, sans doute par forme de dédommagement pour les frais de la guerre, leurs blés et leurs bestiaux, qui faisoient toutes leurs richesses, et il leur imposa une redevance annuelle du même genre. Il se fit donner des otages pour assurance de leur fidélité à remplir ces conditions; et quelques-uns ayant manqué à leurs engagemens par rapport au butin gaulois, et s'en étant réservé une partie, il les en punit rigoureusement, du consentement même de leurs rois. Enfin il ordonna aux Germains de lui fournir seize mille hommes de leur plus

brave et plus florissante jeunesse, pour servir dans les armées romaines. Mais il se donna bien de garde de les tenir réunis. Il les distribua en différentes provinces, et dans différens corps, n'en mettant guère que cinquante ou soixante ensemble. « Il est bon (disoit-il) que nous « tirions du secours des barbares, pourvu que ce secours « se fasse sentir, mais non apercevoir. » Maxime trèssage, et qui, si elle eût été fidèlement observée, auroit épargné bien des malheurs à l'empire.

Probus, par une paix dont les conditions étoient si dures, avoit bien affoibli et appauvri les nations germaniques. Il écrivit au sénat : « Nous n'avons laissé aux « barbares vaincus que le sol de leurs terres : tout ce « qu'ils possédoient est maintenant à nous. Les cam-« pagnes de la Gaule sont labourées par des bœufs ger-« mains; leurs troupeaux servent à notre nourriture; « leurs haras nous fournissent des chevaux pour la re-« monte de notre cavalerie ; nos greniers sont pleins de « leurs blés. » Cet empereur prit une dernière précaution pour maintenir les choses dans l'état où il les avoit mises. Il établit des camps et des châteaux dans le pays même des barbares, le long de la frontière romaine, et il y laissa de braves troupes, auxquelles il assigna des terres, des maisons, des greniers, des provisions de toute espèce, afin qu'elles ne manquassent de rien et fussent toujours à portée d'arrêter les soulèvemens dans leur naissance.

Zos.

Tillem.

Nos auteurs ne nous disent point à quel nombre se montèrent les prisonniers faits dans cette guerre par Probus: mais il doit avoir été très-grand. Zosime nous apprend qu'ils furent tous envoyés dans la Grande-Bretagne, et s'y établirent. On soupçonne qu'il y avoit parmi eux des Vandales, du nom desquels un lieu voisiz de Cambridge aura reçu le nom de Vandelsbourg, qu'il porte encore aujourd'hui. Le plus grand nombre devoit être de Saxons, si c'est cette peuplade qui a fait donner

à une partie des côtes de l'île, comme le pense un savant M. l'abbé de nos jours, le nom de rivage saxonique, usité dans le franc. l. 1; quatrième siècle.

De si grands succès et si rapides ( car cette glorieuse expédition ne doit avoir guère occupé Probus que l'espace d'un an) n'enflèrent point le vainqueur. Son langage dans la lettre au sénat dont je viens déjà de citer un morceau est modeste, et même religieux. « Messieurs, « dit-il, ' je rends grâces aux dieux immortels de ce qu'ils « ont confirmé par l'événement le jugement que vous « avez porté de moi. La Gaule est délivrée , la Germanie « subjuguée. Neuf rois sont venus se prosterner à mes » pieds, ou plutôt aux vôtres. Ordonnez donc de solennelles « actions de grâces aux dieux. » L'empereur fait ensuite mention des couronnes d'or que les villes de la Gaule lui avoient offertes en reconnoissance de leur délivrance, et il vent qu'elles soient envoyées au sénat pour être par lui consacrées à Jupiter et aux autres dieux et déesses.

Probus étoit consul l'année qu'il pacifia les Gaules An. R. 1028. par l'expulsion des Germains. Il avoit pris le consulat Tillem. not; au 1<sup>er</sup> janvier qui suivit son avénement au trône, suivant la pratique ordinaire des empereurs. On voit par les fastes que ce consulat est le premier qu'il ait géré. Ainsi, celui que Tacite lni avoit promis, en même temps qu'il le faisoit général de l'Orient, n'eut point lieu, par quelque raison que ce puisse être.

L'année suivante, Probus, consul pour la seconde An.R. 1019. fois, marcha vers l'Illyrie, qu'inquiétoient et vexoient pop. 16. les Sarmates, et d'autres peuples voisins du Danube. Il passa par la Rhétie, où il rétablit le calme, qui y avoit été apparemment troublé par les mêmes ennemis dont il venoit de délivrer les Gaules. En Illyrie, il reprit presque sans combat tout ce qu'avoient pillé et enlevé

۶

<sup>&#</sup>x27; Ago diis immortalibus gratias, P. C. quia vestra in me judicia conprobarunt.

les barbares, et il les chassa du pays: la victoire le suivoit partout. Arrivé en Thrace, il réduisit au devoir par la seule terreur de son nom tous les différens peuples de la nation des Goths. Mais dans l'Asie mineure les Isaures se montrèrent plus opiniâtres, et lui firent plus de résistance.

J'ai parlé ailleurs de ces montagnards, que la nature de leur pays rendoit brigands de profession, et dont le chef avoit osé se faire empereur sous Gallien. Ce tyran, dont nous avons parlé en son lieu, et qui se nommoit Trébellien, périt dans une entreprise si téméraire. Mais la nation ne fut point domptée: et les armes romaines ayant toujours a été occupées depuis ce temps contre des ennemis plus dangereux et plus pressans, les Isaures continuèrent impunément leur métier de voleurs et de pirates, et ils couroient toute la Pamphylie et la Lycie. Probus ayant pacifié l'Occident, et se préparant à aller en Orient pour y faire respecter son nom et ses armes, voulut, en passant, ou soumettre ou détruire ce peuple de brigands, qui au milieu de l'empire en bravoit la puissance.

Nous trouvons nommé dans Vopiscus un Palfurius, chef des Isaures, et dans Zosime un Lydius avec la même qualité. Sont-ce deux hommes différens, ou deux noms du même homme? C'est ce qu'il est difficile et peu important de décider. Je m'attache ici à Zosime, qui nous donne un plus grand détail et plus curieux.

Zos.

Lydius, à l'approche des troupes romaines qui marchoient contre lui, sentant bien qu'il ne pouvoit tenir la campagne, se renferma dans la ville de Cremna, dont le nom même marque la situation. Elle étoit

Trébellius, dans la courte histoire qu'il nous a laissée du tyran Trébellien, dit que Claude ii fit la guerre aux Isaures. Mais ce prince, dans un règne qui fut trèi-court, eut à Claude ce qui convient à Probus.

<sup>&</sup>amp; Κρεμιν . en grec signifie précipice.

guindée au haut d'un roc, dont la pente étoit roide naturellement, et que l'on avoit pris soin d'escarper encore par des travaux. Probus, ayant ordonné à un de ses lieutenans d'assiéger la place, et de ne la point quitter qu'il ne l'eût prise, Lydius se défendit en brave homme, en homme de ressources; et il est fâcheux que ces qualités estimables soient déshonorées en lui par la scélératesse.

Il avoit du monde avec lui, mais il craignoit la disette des vivres. Pour y remédier, il abattit un grand nombre de maisons, et il mit le sol en état d'être labouré et de porter des grains. Il fit sortir les bouches inutiles : et comme les assiégeans ne voulurent pas recevoir ces malheureux, il les précipita, hommes, femmes et enfans, dans les fondrières qui environnoient la ville. Il creusa une mine qui, passant pardessous les retranchemens des Romains, avoit son issue dans la campagne; et par là il envoyoit des partis, qui enlevoient tout ce qu'ils trouvoient de bestiaux et de blé, et facilitoient ainsi la subsistance de la garnison. Enfin cette ressource lui ayant été ôtée par les Romains, qui découvrirent la mine, il prit la résolution de diminuer encore le nombre de ceux qu'il avoit, à nourrir, de ne garder avec lui que des hommes déterminés à toute extrémité, et de passer tout le reste au fil de l'épée. Il ajouta les précautions de l'économie, distribuant le pain et le vin par mesure aux fidèles compagnons qu'il s'étoit réservés. Avec eux il avoit pris son parti de s'ensevelir sous les ruines de la place. Mais la mort qu'il s'attira par une vengeance aussi imprudente qu'inhumaine, mit fin à la résistance des assiégés, et rendit les Romains vainqueurs.

Un tireur excellent, qui avoit la réputation d'atteindre toujours au but, ayant reçu ordre de Lydius de tirer sur quelqu'un des ennemis qui se montroit, manqua son coup, soit par hasard, soit à dessein. Lydius sur-lechamp le fit fouetter cruellement, le menaçant même de la mort. Cet homme, outré et effrayé, trouva moyen de passer dans le camp des assiégeans; et, ayant été amené au général, il lui fit remarquer dans le mur une petite fenêtre par laquelle Lydius observoit tout ce qui se passoit dans le camp; et il promit de le tuer la première fois qu'il l'y apercevroit. Son offre fut acceptée, et il ne tarda pas à l'exécuter. Lydius, s'étant présenté à l'ouverture que connoissoit le tireur, fut atteint de la flèche meurtrière, et blessé à mort. Il eut encore le temps d'envoyer aux enfers, avant lui, ceux du courage desquels il se défioit; et ayant exhorté les autres à ne se jamais rendre, il expira. La constance, ou plutôt l'opiniâtreté de ses gens, s'éteignit avec lui, et ils reçurent les Romains dans la place.

Vop.

les Romains dans la place.

Probus prit toutes les mesures imaginables pour purger l'Isaurie de cette race de brigands qui l'occupoit depuis plusieurs siècles. Il visita tous leurs forts, tous leurs nids, toutes leurs retraites, et il se convainquit qu'il étoit plus aisé de les empêcher d'y rentrer que de les en chasser. Il y établit de vieux soldats qui avoient fini leur temps de service, et il leur donna en propriété et les châteaux et les terres, sous la condition que leurs enfans mâles seroient tenus, avant l'âge de dix-huit ans, de prendre parti dans les armées, de peur qu'invités par la situation des lieux, ils n'imitassent les anciens habitans, et ne s'accoutumassent à vivre de brigandage. Mais, malgré ces précautions, le pays se repeupla encore de voleurs, qui donnèrent de l'exercice, comme je l'ai déjà observé, aux empereurs suivans.

Zos.

Probus marcha ensuite vers l'Orient, dont il vouloit assurer les frontières contre les Perses, qui apparemment avoient fait quelques courses sur les terres romaines; et en même temps, étant instruit que les Blemmyes

répandoient la terreur dans tout le midi de l'Egypte, et s'étoient emparés des villes de Coptos a et de Ptolémaïde, il donna commission de pacifier ce pays à un de ses lieutenans. Les deux villes furent reconquises, les Blemmyes eux-mêmes repoussés et subjugués. On fit sur eux un grand nombre de prisonniers, qui furent envoyés à Rome, et leur figure, dit l'historien, y causa beaucoup d'étonnement. Elle seroit, en effet, très-étonnante, si ce qu'on en a dit eût été vrai; s'ils n'eussent point eu de tête, et qu'ils eussent porté leur bouche et leurs yeux Plin. v., 5. sur la poitrine. Mais cette fable absurde n'a pas besoin d'être réfutée. Peut-être ces peuples avoient-ils le cou fort court, et la tête enfoncée dans les épaules. Quoi qu'il en soit, les Blemmyes ne devoient pas être sous Probus entièrement inconnus à Rome: on y en avoit déjà vu au triomphe d'Aurélien.

La victoire remportée sur les Blemmyes eut de l'éclat, Vop. et elle augmenta la terreur que l'approche de Probus à la tête d'une armée avoit déjà jetée parmi les Perses. Leur roi, Vararane 11 b, résolu de conjurer l'orage, envoya des ambassadeurs qui trouvèrent l'empereur romain déjà campé sur des montagnes de l'Arménie d'où Synes. l'on découvroit leur pays. L'audience qu'il leur donna de Baria. est extrêmement singulière, et elle renouvelle l'exemple de la simplicité, de la frugalité rigide, et en même temps de la fierté du courage des Curius et des Fabrices.

Probus, étant arrivé sur la hauteur, avoit commandé à son armée de repaître, sans s'astreindre à ménager

Ces villes étoient situées dans la c'étoit Vararane 11 qui régnoit alors Thébaîde, ou haute Egypte, sur le len Perse. Nil. On croit que c'est du nom de

sa cinquième note sur Probus que ment mieux à Probus. cet écrivain s'est trompé, et que -

<sup>·</sup> Synésius, de qui nous tenons le Coptos que vient celui de Cophtes, irécit de cette audience, en fait honqui désigne les chrétiens d'Égypte neur à Carin. Mais c'est une erreur faisant profession d'eutychianisme. visible, et M. de Tillemont, d'après Vopiscus nomme ce roi Nársès. le P. Pétau , a jugé avec raison qu'un Mais M. de Tillemont prouve dans fait de cette nature convient infini-

les provisions, parce que les états des Perses qu'il leur montroit de la main alloient leur fournir des vivres en abondance; et lui-même s'étant assis sur l'herbe, il prit son repas, qui consistoit en une purée de pois avec quelques morceaux de porc salé. En ce moment on lui annonca les ambassadeurs de Perse, et il ordonna qu'on les fit approcher. Ce fut un premier sujet d'étonnement pour ces étrangers, qui, accoutumés au faste de la cour de leur prince, s'étoient imaginé qu'il faudroit attendre long-temps l'audience de l'empereur romain, et qu'ils n'y seroient admis qu'après avoir paru devant les ministres, auprès desquels ils croyoient même qu'ils auroient besoin d'introducteurs. Leur surprise redoubla lorsqu'ils apercurent Probus dans la situation que ie viens de décrire, ayant une casaque de pourpre tout unie, et un bonnet sur sa tête. Mais avec un extérieur si simple il leur tint un langage dont la hauteur menaçante les fit trembler. Il leur dit qu'il étoit l'emperenr, et qu'il les chargeoit de déclarer à leur maître que, si dans le jour il ne se mettoit en devoir de réparer les torts qu'il avoit faits aux Romains, il verroit, avant que le mois fût fini, toutes les campagnes de son royaume aussi rases et aussi nues que l'étoit la tête de Probus; et en même temps il ôta son bonnet pour leur montrer sa tête chauve, et sur laquelle il n'y avoit pas un cheveu. Il ajouta que, s'ils avoient besoin de manger, ils pouvoient prendre part à son repas, sinon qu'ils eussent à sortir du camp sur l'heure, parce que leur commission étoit remplie.

Je ne sais si c'est à cette ambassade ou à une autre du même roi de Perse que l'on doit attribuer ce que je vais rapporter d'après Vopiscus. Vararane avoit envoyé des présens à Probus. Probus les rejeta, et sui répondit par une lettre conçue en ces termes: « Je m'étonne « que sur des possessions qui, dans leur totalité, vont

« devenir notre butin, vous ayez prétendu me faire une

- \* si petite part. Gardez ce que vous avez. Nous savons
- « les voies de nous en emparer quand nous le vou-« drons. »

La fierté de cette lettre convient à tout le reste de la conduite de Probus. Vararane en fut effrayé; et, si nous Vop. en croyons Synésius, il vint lui-même trouver l'empereur romain pour négocier un traité. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y eut point d'hostilités : la paix fut conclue. Les conditions en sont ignorées: tout ce que nous en pouvons dire, c'est qu'elles furent telles que Probus les prescrivit. Il ne renonçoit pas néanmoins au dessein de faire la guerre aux Perses; mais, ayant d'autres affaires qui le commandoient dans le moment, il la différoit.

Ces affaires lui étoient suscitées par deux sortes d'ennemis, les barbares du nord, et plusieurs sujets rebelles. Les barbares, Germains, Sarmates, Scythes, Goths, étoient vaincus. Mais Probus connoissoit trop le caractère indomptable de ces nations pour espérer qu'il y eût un autre moyen de les réduire au repos, que de les mettre dans l'impuissance de remuer. Il résolut d'en faire de grandes transplantations sur les terres de l'empire. Arrivé en Thrace, il y établit cent mille Bastar- Vop. 18. nes, peuple scythique dont il est fait mention dans l'histoire romaine dès le temps de Philippe et de Persée, rois de Macédoine. Cette colonie réussit. Les Bastarnes étoient apparemment un peu plus civilisés que les autres nations de même origine. Ils s'accoutumèrent aux mœurs et aux lois romaines, et devinrent de fidèles sujets. Mais les Gépides, les Vandales, les Francs ne répondirent pas avec la même docilité aux intentions de Probus. Toutes les peuplades de ces différentes nations qu'il transplanta en différens lieux se révoltèrent, coururent les terres et les mers, et exercèrent sa vigilance et son activité. Il en vaiuquit et tailla en pièces une partie en un grand numbre de combats : les autres s'en

retournèrent dans leur pays.

Synes. et

Vop. et Zos. et paneg. Max. Aug.

On peut juger de l'attachement prodigieux de ces barbares pour leur liberté, et de leur audace incroyable, par l'exemple d'une poignée de Francs qui avoient été transportés dans le Pont. Ayant trouvé l'occasion de s'emparer de quelques vaisseaux, ils se mirent en mer, traversèrent le Bosphore de Thrace, la Propontide, l'Hellespont; et, étant entrés dans la mer Egée, ils ravagèrent à droite et à gauche les côtes de l'Asie et de la Grèce. Ils vinrent ensuite en Sicile, et pillèrent la fameuse ville de Syracuse. De là, s'étant portés vers l'Afrique, ils recurent un échec près de Carthage, d'où l'on envova sur eux une escadre. Mais, sans se décourager, ils continuèrent leur route vers le détroit, faisant souvent des descentes pour fournir à leur subsistance. Ils passèrent ainsi dans l'Océan, et, ayant tourné l'Espagne et côtoyé la Gaule, ils arrivèrent heureusement à l'embouchure du Rhin, et se rendirent à leur patrie.

Au reste, si la sagesse de Probus ne put amollir la dureté des barbares, et les amener au point de vivre en paix sur les terres romaines. la terreur de son nom les contint, et les frontières de l'empire furent tranquilles.

Au-dedans il éprouva, comme je l'ai dit, plusieurs rébellions. L'histoire nomme trois tyrans, dont les entreprises n'ont point de dates certaines. Je vais, par cette raison, les raconter tout de suite.

Saturnin, Gaulois, ou, selon Zosime, Maure d'ori-Vop. Prob. Saturnin, Gaulois, ou, selon Zosime, Maure d'ori-18 et Saturn. gine, se révolta en Orient contre Probus. C'étoit un Zos. Zon. homme de mérite, et qui, en s'adonnant au métier des armes, n'avoit pas négligé de se cultiver l'esprit par l'étude de l'éloquence. Il se distingua dans les commandemens militaires, et il fit de grands exploits en Gaule, en Afrique, en Espagne. Aurélien, qui l'estimoit beaucoup, lui confia l'importante charge de garder la frontière de l'Orient: mais, comme il le connoissoit en même temps pour un esprit léger et porté à l'ambition, il lui désendit expressément d'entrer jamais en Egypte, de peur

que le concours de l'humeur inquiète et volage du peuple égyptien avec le vice semblable de ce général ne produisît quelque effet funeste et ne l'écartât de son devoir. L'événement prouva combien étoit judicieuse la précaution d'Aurélien; car, sous le règne de Probus, qui apparemment avoit levé la défense de son prédécesseur, Saturnin étant venu à Alexandrie, le peuple de cette ville, qui étoit accoutumé à ne voir que des préfets, c'est-à-dire des commandans d'un ordre inférieur, fut tellement frappé de l'éclat et de la pompe d'un général d'armée revêtu des titres les plus éminens, qu'il le proclama sur-le-champ Auguste.

Saturnin se conduisit d'abord en homme sage. Sans accepter l'honneur qui lui étoit déféré tumultuairement, il se hâta de sortir d'Alexandrie, et se retira en Palestine. Mais là, faisant réflexion sur ce qui venoit d'arriver, et se persuadant qu'il n'y avoit plus de sûreté pour lui à demeurer dans la condition privée, et qu'il étoit réduit à la nécessité d'être empereur ou de périr, il prit la pourpre, et fut reconnu, ou, pour me servir du terme original, adoré des soldats qu'il commandoit. Cette adoration consistoit à porter à la bouche avec la main et à baiser le bas de l'habit de pourpre dont le prince étoit vêtu. C'est la première fois que je trouve cette expression dans l'histoire des empereurs romains.

On dit que pendant la cérémonie de son installation Saturnia versoit des larmes, et que, prévoyant la catastrophe par laquelle se termineroit cette scène, il disoit:

\*\*La république perd aujourd'hui un sujet, s'il m'est

\*\*permis de le dire, nécessaire. Je lui ai rendu de grands

\*\*services; mais quel fruit m'en reste-t-il? Par la dé
\*\*marche que je fais actuellement je ruine tout le

\*\*passé. \*\* Ceux qui l'environnoient l'exhortoient à concevoir de meilleures espérances. Mais il n'écoutoit point leurs discours. \*\* Je sais (leur disoit-il) quels sont en 

\*\* général les dangers de la première place; mais ici le

« cas est encore bien plus effrayant. En me déclarant le « rival de Probus, dont je dois teuir à honneur d'être « le lieutenant, qui est aimé de tous, et digne de l'être, « je me précipite dans une mort inévitable. Si quelque « chose me console, c'est que je ne périrai pas seul. » Ce langage est bien celui d'un homme inconséquent, combattu de pensées et de sentimens contraires, qui cède à l'impression la plus forte sans étouffer l'autre, et qui ne sait être ni tout-à-fait vertueux, ni tout-à-fait méchant.

Il se faisoit une fausse idée de Probus lorsqu'il le jugeoit inexorable à son égard. Probus l'aimoit, et il étoit si peu disposé à prendre contre lui des préventions fâcheuses; que, si nous en croyons Zonare, il fit mourir celui qui apporta la nouvelle de la révolte de Saturnin, comme un calomniateur. Lorsqu'il ne lui fut plus possible de douter du fait, il écrivit plusieurs lettres au rebelle pour lui promettre sa grâce. Mais les soldats, qui s'étoient rendus complices du crime, ne permirent pas à leur chef de prendre confiance aux promesses de l'empereur. Il failut donc employer la force et les armes pour réduire des opiniatres. Les troupes fidèles que Probus avoit en Orient combattirent contre les révoltés. Il y eut plusieurs actions dont le succès ne fut pas avantageux à Saturnin. Il se vit obligé de se renfermer dans le château d'Apamée, où, avant été forcé et pris, il fut tué par les vainqueurs, sans l'ordre, et même, dit-on, contre les intentions de Probus.

Eusèbe, dans sa chronique, rapporte que Saturnin, avant que de se révolter, avoit commencé à bâtir une nouvelle Antioche. Il ne s'explique pas davantage.

Deux autres tyrans, plus décidés et plus résolus, s'élevèrent successivement dans les Gaules, Proculus et Bonosus.

Vop. Prob. Proculus étoit natif d'Albenga en Lignrie, où sa fa18 et Proc. mille tenoit un rang illustre; et il avoit hérité de ses

pères le goût pour le brigandage, dans lequel il s'enrichit beaucoup. Il servit dans les armées romaines, et il y signala sa bravoure, mais dans la petite guerre, pour laquelle il étoit né. On ne cite point de grade plus dis-tingué auquel il soit parvenu, que celui de tribun. Du reste, homme sans nuœurs, et qui tiroit vanité de ses exploits de débauche.

Il paroît qu'il appréhenda que ses excès ne l'eussent mis mal dans l'esprit de Probus, qui maintenoit avec sévérité la bonne discipline. Et ceux de Lyon, mal-traités par Aurélien, et craignant, sans que j'en puisse dire la raison, les mêmes rigueurs de la part de l'empereur régnant, exhortèrent Proculus à se révolter et à se mettre à la tête des Gaules. A l'appui de ces motifs vinrent les conseils de sa semme, qui étoit d'une ani-bition et d'une audace au-dessus de son sexe. Lorsqu'il se fut déterminé et arrangé pour l'exécution, le complot éclata à Cologne, dans un repas où cet officier, vainqueur au jeu jusqu'à dix fois, fut proclamé Auguste par Vict. epit. un bouffon qui lui mit la pourpre sur les épaules et l'adora. Les convives avoient sans doute le mot, et ils prirent au sérieux ce qui ne paroissoit qu'un badinage. Les troupes qui étoient dans la ville ou aux environs suivirent cette impression; et de proche en proche la rébellion gagna toute la Gaule, et même les Espagnes et la Grande-Bretagne, qui s'en regardoient alors comme des dépendances. Proculus auroit bien voulu engager aussi dans son parti les barbares qui occupoient les bords du Rhin. Mais ils demeurèrent fidèles à Probus, et ils l'aidèrent même dans la guerre que ce prince fut obligé de faire au tyran.

Le détail de cette guerre nous est peu connu. Vopiscus nous apprend seulement que Proculus battit les Allemands, dont il n'avoit pu obtenir l'alliance; mais qu'il ne se soutint pas contre Probus, qui le mit en fuite et le réduisit à aller chercher un asile chez les Francs.

du sang desquels il prétendoit tirer son origine; que les Francs, à qui Vopiscus reproche ici, assez mal à propos, ce me semble, de se faire un jeu de manquer à la foi jurée, livrèrent à Probus, dont ils étoient alliés, un sujet rebelle; et que Proculus, étant ainsi tombé entre les mains de son prince justement irrité, subit la peine de son crime, et fut mis à mort.

Il avoit un fils en bas âge, nommé Herennianus, qu'il se proposoit de déclarer empereur dès que l'enfant auroit cing ans accomplis. C'est apparemment par ce fils que se perpétua sa postérité, qui subsista honorablement à Albenga, mais dans un état modeste et tout différent de celui de ses auteurs, aussi désabusée des projets téméraires de grandeur, qu'éloignée du métier de brigands.

Vop. Bon.

Le funeste sort de Proculus ne fut point une leçon pour Bonosus, qui, marchant sur ses traces, s'attira un pareil malheur. Il avoit fait une fortune considérable, et que ne lui promettoit pas sa naissance. Né en Espagne, originaire de la Grande-Bretagne, fils d'une mère gauloise, il eut pour père un rhéteur, suivant qu'il le disoit lui-même, ou, selon d'autres; un maître de petite école de grammaire. Il perdit son père lorsqu'il étoit encore dans les années de l'enfance, et il fut élevé par sa mère, qui voulut le rendre habile dans les lettres. Mais son goût le portoit à la guerre : il se jeta dans le service : et, ayant obtenud'abord ce que nous appellerions a brevet de capitaine, il parvint ensuite au rang de tribun, et enfin au commandement général des troupes qui gardoient la frontière de Rhétie.

Il avoit un talent singulier : c'étoit celui de boire tant qu'il vouloit sans jamais perdre la raison, et gardant toujours son sang-froid. Aurélien disoit de lui qu'il

" L'expression originale est inter maise, des officiers qui avoient le ordinarios. Ceux que l'on appeloit rang de capitaines, sans avoir de

alors ordinarii étoient, selon Sau- compagnie à leurs ordres.

étoit né non pour vivre, mais pour boire. Le mot est plus ioli en latin, à cause de la ressemblance des verbes vivere et bibere. Cet empereur se servoit utilement de la force de tête qu'avoit Bonose: et lorsqu'il lui venoit des ambassadeurs de quelque nation barbare, il envoyoit cet officier boire avec eux, et Bonose en les enivrant tiroit d'eux tout le secret de leurs instructions. Aurélien lui fit épouser dans la même vue une prisonnière de guerre du sang royal de la nation des Goths. Cette dame étoit d'une vertu et d'un mérite dignes de sa naissance: et, respectée des Goths à ce double titre, elle procuroit à son mari des relations avec eux, au moyen desquelles Bonose apprenoit bien des choses dont il étoit bon que l'empereur fût averti.

Sous Probus. Bonose avoit le commandement de la flotille que les Romains entretenoient sur le Rhin. Il arriva qu'apparemment par sa négligence les Germains y mirent le seu et la brûlèrent. Il craignit d'être puni, et il eut recours à la ressource qui étoit devenue alors commune parmi les grands officiers des armées; il se fit empereur. Ses forces même doivent avoir été considérables, puisque ce ne fut pas sans peine que Probus vint à bout de le vaincre. Mais enfin il le battit si complète- Eutrop. et ment, que Bonose, désespéré, s'enfuit à Cologne, où il que. se pendit lui-même; et l'on fit à ce sujet une mauvaise plaisanterie, par allusion à la quantité de vin qu'il avoit contume de boire. On dit que c'étoit un broc qui étoit pendu, et non un homme. Le vainqueur, modéré et clément, n'étendit point sa vengeance sur la famille du rebelle. Il laissa la vie à ses deux fils: il traita sa veuve avec toute sorte d'honneurs, et il lui conserva la pension dont elle jouissoit sur le trésor impérial.

Zosime et Zonare font mention d'une quatrième ré- zos. Zon. bellion dans la Grande-Bretagne, mais sans en nommer le chef. Ils nous apprennent seulement qu'il étoit commandant de l'île, et qu'il avoit obtenu cet emploi par

le crédit de Victorius, Maure de naissance. Lorsqu'il se fut révolté, Probus en fit des reproches à Victorinus. Celui-ci, se persuadant que contre un traître la trahison étoit permise, se retira de la cour sous prétexte de quelque mécontentement, et il passa dans la Grande-Bretagne, comme pour y chercher un asile auprès d'un ami. Il fut reçu à bras ouverts; et, profitant de la sécurité du tyran, il trouva l'occasion de l'assassiner pendant la nuit, et s'en retourna vers Probus. On ne nous dit point quel jugement porta cet empereur d'une action utile à ses intérêts, mais contraire à tous ses principes.

Zos. Il n'y cut pas jusqu'aux gladiateurs qui ne donnassent de l'occupation à Probus. Quatre-vingts de ces misérables ayant tué leurs surveillans, et s'étant sauvés de l'école où on les tenoit ensemble pour les dresser, vinrent dans les environs de Rome piller et ravager tout ce qui se trouva sous leurs mains. Le succès leur donna des compagnons en grand nombre: et il fallut que l'empereur envoyât des troupes pour dissiper et détruire cette canaille.

Vop. 19. C'est après les guerres de Probus contre les ennemis du dehors et contre les rebelles que Vopiscus place son triomphe, cérémonie qui demande en effet et suppose un intervalle de tranquillité. Ce prince triompha des Germains et des Blemmyes, nation dont l'éloignement du nord au sud est immense, et donne une idée magnifique de la grandeur romaine. Quoique l'intitulé de ce triomphe ne porte que les nons de ces deux peuples, Probus en avoit vaincu beaucoup d'autres, et il en fit paroître et marcher devant son char un grand nombre de prisonniers, partagés en compagnies de cinquante hommes.

A l'occasion de son triomphe il fit, suivant l'usage, des largesses aux soldats et au peuple; il donna des jeux et des spectacles, combats contre les bêtes, combats de trois cents couples de gladiateurs, qui furent choisis entre les prisonniers qu'il avoit menés en triomphe, Blemmyes, Germains, Sarmates, et Isaures. Il donna aussi au peuple le divertissement d'une chasse dans le Cirque, dont les apprêts nous sont décrits par Vopiscus.

Des arbres déplantés avec leurs racines par les soldats furent apportés dans le Cirque, où on les attacha sur un plancher formé de poutres bien liées ensemble. On recouvrit ce plancher de terre, en sorte que le Cirque parut tout d'un coup changé en une belle et verdoyante forêt. Dans cette forêt factice, on lâcha toutes sortes d'animaux qui se plaisent dans les bois, sans être malfaisans et carnassiers, mille autruches, mille cerfs, mille sangliers, des daims, des chevreuils, des bêtes étrangères que les Romains appeloient brebis sauvages, en un mot, tout ce que l'on avoit pu ramasser de grand gibier. Ensuite on permit au peuple de leur courir sus, et chacun eut la liberté d'emporter sa proie. Les dépenses aussi frivoles qu'exorbitantes de ces jeux étoient d'une nécessité indispensable pour les empereurs, s'ils vouloient satisfaire le peuple de Rome, à qui il ne restoit plus de ses anciens droits que celui d'être amusé par ses maîtres.

Probus procura aux provinces de l'empire un agré- Vop. 18.

ment plus solide et plus durable en levant la défense Vict. uters que Domitien avoit faite de planter des vignes. Il permit que. cette plantation aux Gaulois, aux Espagnols, aux Pannoniens. Ainsi les vins de Bourgogne et de Champagne en France, et ceux de Tokai en Hongrie, lui doivent leur existence: et je m'étonnerois que ce prince n'eût pas été célébré par les buveurs comme un nouveau Bacchus, si les buveurs étoient savans. Il prit soin luimême de faire planter en vigne par les soldats le mont Alma, près de Sirmium sa patrie, et le mont d'Or dans la Mœsie supérieure, et il donna ces vignobles aux habitans du pays, en les chargeant du soin et des frais de la culture. Il s'étoit fait une maxime, comme je l'ai ob-



servé, de tenir toujours les troupes occupées, et il exi-gea d'elles un autre ouvrage qui lui attira une mort funeste.

funeste.

Vop. 20.

Eutrop.
Vict. uterpire, il se préparoit à aller venger sur les Perses le désastre et la honte de Valérien, et il prit sa route par l'Illyrie, où il fit quelque séjour pendant que ses forces s'assembloient, et qu'il disposoit tout ce qui étoit nécessaire pour son entreprise. Durant ce séjour, il ne voulut pas laisser oisives les troupes qu'il avoit avec lui, et il les fit travailler à dessécher des marais près de Sirmium, en oreusant un canal qui en porteroit les eaux dans la Save. Il se proposoit ainsi d'enrichir son pays natal, qui, sans agrandir son territoire, acquerroit de nouvelles terres labourables. Les soldats, à qui ces travaux déplaisoient, se mutinèrent; et ce qui porta leur mécontentement jusqu'à la fureur, fut un mot que l'on attribuoit à Probus, et qui ne me paroît guère vraisemblable. On lui faisoit dire que dans peu l'empire n'auroit plus besoin de soldats. Est-il croyable que Probus tînt ce langage au moment précis où il entreprenoit une guerre très-importante? Ces bruits étoient semés sans doute par quelque ambitieux, et on peut jeter les Vop. Car. 6. soupçons sur Carus, qui lui succéda, et qui a été accusé dans le temps même de s'être frayé un chemin au

Zonar.

trône par le crime. Et le témoignage de Zonare s'y rapporte, en ce qu'il résulte du récit de cet écrivain, d'ailleurs chargé de circonstances improbables, que la nomination de Carus à l'empire par les troupes qu'il commandoit précéda la mort de Probus. Quoi qu'il en soit, co grand et excellent empereur fut attaqué par ses soldats révoltés et furieux. Il voulut s'enfuir dans une tour garnie de fer, qu'il avoit fait construire pour observer lui-même ce qui se passoit dans tout le pays des environs. Les assassins l'atteignirent avant qu'il eût pur gagner cet asile, et ils le tuèrent sur la place.

Julien l'Apostat, en blâmant l'attentat des soldats sur Jul. Cas. la vie de Probus, prétend d'un autre côté que ce prince donna lieu à son malheur par une sévérité outrée, qui ne connoissoit aucun des tempéramens que la prudence exige. Je ne sais si l'on doit avoir assez bonne opinion du jugement de Julien pour adopter sa censure contre cet empereur, qui, à tous égards, valoit infiniment mienx que lui.

Entre tous ceux qui ont occupé le trône des Césars, il Vop. 22. est disticile d'en citer aucun que l'on puisse mettre audessus de Probus. Constamment victorieux depuis sa première jeunesse jusqu'à sa mort, il réunit les qualités de l'homme de bien aux talens militaires; aussi guerrier qu'Aurélien, mais plus doux; aussi modéré peut-être Eutrop. que Marc-Aurèle, mais plus propre à la guerre; employant les armes par nécessité, et respectant les lois; grand capitaine, et prince attentif à rendre ses suiets heureux, toujours occupé de projets utiles, et faisant servir les travaux de ses soldats aux avantages de la paix. Dans un règne fort court, il rebâtit on répara Jul. Cas. soixante-dix villes. Il forma un grand nombre d'habiles Vop. 22. généraux, dont quelques-uns devinrent de grands princes, tels que Carus, Dioclétien, Maximien Hercule. Constance Chlore. L'empire, relevé de sa chute par Claude 11, rétabli dans sa gloire par Aurélien, parvint sous Probus à la plus grande félicité dont il ait jamais joui : et si le crime des soldats n'eût abrégé ses jours, il auroit fait revivre le siècle d'Auguste.

Il fut regretté amèrement du sénat et du peuple ro- Vop. 21. main. L'armée même se reprocha sa mort, dont elle étoit cause, et elle lui dressa un tombeau avec cette épitaphe : CI GIT L'EMPEREUR PROBUS, VRAIMENT DIGNE PAR SA PROBITÉ DU NOM QU'IL PORTOIT, VAINQUEUR DE TOUTES LES NATIONS BARBARES, VAINQUEUR DES TYRANS. Carus, son Vop. Car. C. successeur, le vengea, soit par zèle sincère, soit par politique, et il fit mourir ses assassins dans les tourmens.

HIST. DES EMP. TOM. VI.

Digitized by Google

Tillem. Il rendit les plus grands honneurs à sa mémoire, et il le mit au rang des dieux.

An. R. 1053. Probus fut tué vers le commencement du mois d'août de l'an de J. C. 282, ayant régné six ans et quelques Vop. Prob. mois, et vécu cinquante ans. Sa postérité s'ensevelit volontairement dans l'obscurité, pour ne point irriter la jalousie des princes sous lesquels elle vivoit. Elle alla s'établir dans le territoire de Vérone, vers les lacs de Côme et de Garde.

## **FASTES**

### DES RÈGNES DE CARUS

RT DE SES FILS

#### CARIN ET NUMÉRIEN.

PROBUS AUGUSTUS. V.

An. R. 1033. Da J. C. 282.

Carus, préfet du prétoire, proclamé empereur, peutêtre même du vivant de Probus, est reconnu de tout l'empire. Il étoit de Narbonne, et il avoit passé par toutes les charges civiles et militaires, y compris le consulat.

Il notifie son élection au sénat.

Il nomme Césars ses deux fils Carin et Numérien. Il défait les Sarmates, et assure la tranquillité de l'Illyrie.

M. AURÉLIUS CARUȘ AUGUSTUS. II.

An. R. 1034. De J. C. 285.

M. AURÉLIUS CARINUS CÆSAR.

Carus, prêt à marcher contre les Perses, envoie Carin son fils aîné en Occident, pour contenir les barbares du nord.

Il est à croire qu'il le nomma alors Auguste, aussibien que Numérien, son second fils, qu'il menoit avec lui.

Jeux donnés à Rome par Carus. Carin y préside.

Carin remporte quelques avantages sur les barbares : dn reste, il se conduit en vrai tyran, mélant la cruauté à la débauche. Carus se rend maître de la Mésopotamie, prend les villes de Séleucie et de Ctésiphon.

Il périt au-delà du Tigre, tué, dit-on, par le tonnerre. Mais il est plus que probable que ce fut par les intrigues criminelles d'Arrius Aper, préfet du prétoire, qu'il perdit la vie.

Sa mort tombe sur la fin de cette année, ou au commencement de la suivante.

Il fut mis au rang des dieux.

An. R. 1035. Ds J. C. 284. M. AURÉLIUS CARINUS. II. AUG.
M. AURÉLIUS NUMÉRIANUS.

# CARIN ET NUMÉRIEN,

Numérien ramène son armée du pays des Perses, et traverse l'Asie.

Il est tué près de Périnthe en Thrace par le même Aper qui avoit fait périr Carus.

Dioclétien est élu empereur par l'armée à Chalcédoine, le 17 septembre, Il tue Aper de sa main.

Numérien est mis au rang des dieux.

#### CARIN ET DIOCLÉTIEN, EMPEREURS.

Carin et Dioclétien se préparent à la guerre l'un contre l'autre.

An. R. 1036. Dr J. C. 285. C. VALÉRIUS DIOCLÉTIANUS AUGUSTUS. II.

..... ARISTOBULUS.

Dioclétien avoit eu un premier consulat avant que de devenir empereur.

Carin s'étoit fait consul cette année pour la troisième fois. Mais Dioclétien, resté seul empereur, fit effacer son nom des fastes. Dioclétien s'avance dans l'Illyrie.

Carin, venant au-devant de lui, défait en Italie, près de Vérone, Sabinus Julianus qui avoit pris la pourpre impériale. Julianus fut tué dans le combat, ou peu après.

Les armées de Carin et de Dioclétien se rencontrent dans la Mœsie supérieure. Bataille de Margum, où Carin vainqueur est tué par les siens, dont il s'étoit attiré la haine par des débauches énormes.

Les poëtes Némésien et Calpurnius ont écrit sous les règnes de Carus et de ses enfans.

Tyran sous Carin.

Sabinus Julianus en Italie.

## CARUS

### ET SES FILS CARIN ET NUMÉRIEN.

#### §. VI.

Carus élu empereur par les soldats. Naissance et emplois de Carus. Il notifie au sénat son élection. Il fait
ses deux fils Césars, et ensuite Augustcs. Caractère
estimable et aimable de Numérien, le plus jeune des
deux. Caractère vicieux de Carin, qui étoit l'aîné.
Carus remporte une grande victoire sur les Sarmates.
Il marche contre les Perses, et envoie Carin son fils
en Occident. Ses succès contre les Perses. Campé audelà du Tigre, il périt vraisemblablement par la
fraude d'Arrius Aper. Il a souffert qu'on lui donnát
les noms de seigneur et de dieu. Jeux donnés par
Carus au peuple de Rome. Observation sur les noms
de Marcus Aurélius, portés par plusieurs empereurs.

Vop. Car. 5. L'HISTOIRE ne marque aucun intervalle pendant lequel l'empire ait été vacant a après la mort de Probus : ce qui s'accorde avec le récit de Zonare, qui assure que Carus étoit déjà nommé empereur lorsque Probus fut tué. Il ne lui restoit donc qu'à se faire reconnoître; et c'est à quoi il avoit préparé les voies, si l'on doit croire qu'il ait contribué à la mort de son prédécesseur. Ce qui est certain, c'est qu'il fut proclamé Auguste, sans difficulté et sans délai, par l'armée qu'avoit commandée

Vopiscus, qui a cru Carus innocent du meurtre de Probus, dit qu'il aucun intervalle qui puisse être apme fut élu qu'sprès que son prédécespelé vacance.

Probus en personne. L'estime que l'on faisoit de son talent pour la guerre, et la charge de préset du prétoire, qu'il avoit exercée, lui aplanissoient le chemin. Tout l'empire se soumit paisiblement à ses lois; et c'est sans doute une preuve du mérite de ce prince qu'il ait reçu! sur ses épaules le poids de l'empire romain, comme un poëte du temps l'en félicite, sans que la révolution qui changeoit l'état de l'univers ait été accompagnée des horreurs de la discorde ni des malheurs d'une guerre civile.

Carus étoit de Narbonne; et comme cette ville avoit Vop. Car. 4. rang entre les plus anciennes colonies romaines, c'est 6. Eutrop. sans donte à ce titre qu'il se glorifioit d'être Romain, à la différence de plusieurs de ses prédécesseurs, tels que Claude 11, Aurélien et Probus, qui étoient nés en Illyrie. Il s'éleva par tons les degrés des fonctions civiles et militaires, et il parvint, comme je viens de le dire, jusqu'au rang de préfet du prétoire sous Probus. Il paroît qu'il avoit été consul une première fois avant que de devenir empereur, puisque le consulat, qu'il prit au mois de janvier qui suivit son élection à l'empire, est compté, Tillem. dans plusieurs anciens monumens, pour le second. Il fut aussi proconsul de Cilicie; et nous avons de lui, dans cette magistrature, une lettre qui présente une idée avantageuse des principes par lesquels il se gouvernoit. Il s'étoit choisi pour lieutenant-général un certain Junius. et, en lui écrivant, il l'exhorte à se comporter d'une manière qui fasse honneur à son supérieur. « Car 2 nos « ancêtres (lui dit-il) comptoient, lorsqu'ils étoient en

Scilicet ipse deus ( c'est Carus qu'il faut entendre ) romanse pondera molis Fortibus excipiet sie inconcussà lacertis, Ut non tralari sonitu fragor intonet orbis. Calpurn. ecl. 1, v. 84.

Majores nostri, Romani illiprin- specimen per ços ostenderent quibus cipes, in legatis creandishac usi sunt rempublicam delegarent. Vop. 4. consuctudine, ut morum suorum

« place, donner un gage et comme un essai de leurs

« niœurs et de leur conduite par le choix des personnes « à qui ils conficient une partie de l'autorité publique. » Probus faisoit un très-grand cas de la vertu de Carus; et, persuadé que son intégrité méritoit récompense, il écrivit au sénat pour ordonner qu'on lui dressât une statue équestre, et qu'on lui bâtît une maison aux frais

et prove 14. de l'état.

Cependant, si nous en croyons Vopiscus, la réputation de Carus n'étoit pas fort bien établie dans le public. Le sénat crut tout perdu en tombant entre ses mains au sortir de celles de Probus. L'historien lui-même regarde Carus comme un caractère mal décidé, et qui ne mérite d'être mis, ni au nombre des mauvais, ni au nombre des bons princes. Il est vrai qu'il observe que sa principale tache étoit d'avoir un fils perdu de vices. Mais le père passoit lui-même pour un esprit dur et fâcheux.

Carus, élu par les soldats, écrivit au sénat, non pas Vop. Car. 5. néanmoins de ce ton de déférence et de soumission qu'avoit pris Probus en pareille circonstance. Nous n'avons pas sa lettre en entier; mais les expressions du fragment que Vopiscus nous en a conservé marquent moins un recours à l'autorité de la première compagnie de l'état pour obtenir sa confirmation qu'une simple notification de ce qui s'est passé. « Vous devez être bien aises « (dit-il aux sénateurs) qu'on ait fait empereur un « membre de votre ordre, un citoyen de votre ville. « Nous nous efforcerons de faire en sorte que des étrane gers ne vous paroissent pas mieux mériter votre estime « que ceux de votre sang. » Il est incertain si Carus eût vérifié cette promesse : il n'a pas régné assez long-temps pour être mis à l'épreuve.

Vop. Car. 7. Tillem. not. 2 sur Carus.

Deux objets l'occupèrent, la guerre et l'établissement de sa famille. Pour commencer par ce dernier article, qui fut aussi son premier soin, dès qu'il se vit empereur il décora du titre de César, et quelque temps après il éleva même au rang d'Auguste ses deux fils Carin et Numérien; princes qui se ressembloient très-peu, et dont l'un étoit aussi aimable que l'autre se montroit digne de haine et de mépris.

Numérien, le plus jeune des deux, ne témoigna dès Vop. Car. 7 son enfance que d'heureuses inclinations. Il aima l'étude, et Numer. 11. et il y réussit. Il faisoit des vers assez bien pour disputer la palme à Némésien, le meilleur poëte qui fût alors; et, quant à ce qui regarde les exercices de l'éloquence. encore dans les bras de sa mère, suivant l'expression d'un autre poëte contemporain, ses jeux furent des plaidoyers et des discours. Il s'en étoit conservé plusieurs qui marquoient de la facilité et du talent, quoique, snivant le goût du temps, le style se ressentît plutôt de la déclamation que de l'éloquence cicéronienne. Devenu César, il envoya au sénat une harangue qui fut trouvée si belle, qu'on lui érigea une statue avec cette inscription : A NUMÉRIEN CÉSAR, LE PLUS EXCELLENT ORATEUR DE son siècle. On soupconnera aisément que la flatterie entroit pour quelque chose dans un éloge si magnifique; mais, de la façon dont s'exprime Vopiscus, elle n'en faisoit pas seule les frais. Les qualités du cœur l'emportoient dans ce jeune prince sur celles de l'esprit : une conduite sage et modeste, des sentimens dignes de son rang. un respect plein de tendresse pour son père, qui aussi l'aimoit uniquement.

Carin, sou frère aîné, étoit un caractère entièrement Vop. Car. 7 opposé, et toute l'histoire n'en parle qu'avec horreur et et Carin. 16 et 17. Suidas abomination. On avoit pris les mêmes soins de son édu- in Kapiros. cation; on s'efforça, suivant l'usage pratiqué par rapport à toute la jeune noblesse romaine, de le former à l'éloquence, et surtout sans doute aux bonnes mœurs : mais un sol essentiellement mauvais se refuse à toute culture. Carin, dès ses premières années, se livra aux plus grands

! Maternis causam qui lusit in ulnis. Calpurn. ecl. 1, v. 45.

Digitized by Google

excès de débauche et de corruption : et. lorsque l'élévation de sa fortune le mit en état de développer ses vices. il devint un monstre de tyrannie. Son père le connoissoit bien. En partant pour la guerre contre les Perses, dont je vais parler incessamment, obligé de laisser Carin en Occident pour gouverner l'Italie, la Gaule et les provinces adjacentes, il gémissoit de ce que Numérien, trop jeune encore, ne pouvoit pas être chargé de cet important emploi. Il fit ce qui étoit en son ponvoir pour remédier au mal, en donnant à Carin un conseil composé des meilleures têtes. Mais la fureur du vice renversa aisément ces foibles dignes. Carin se porta à de tels excès. que son père, lorsqu'il en recut les nouvelles, s'écria: « Non, il n'est pas mon fils; » et il délibéra s'il n'ôteroit pas la vie à un si indigne héritier. La mort le prévint lui-même.

Aurel, Vict. Zonar.

Carus eut à faire la guerre contre les Sarmates et Zonar. Vop. Car. 7 contre les Perses. La mort de Probus avoit relevé le courage de tous les barbares; et les Sarmates en particulier se promettoient d'envahir la Thrace, l'Illyrie et l'Italie même. Carus rabattit bientôt leur arrogance. Il alla à leur rencontre, et, leur ayant livré bataille, il leur tua seize mille hommes, fit sur eux vingt mille prisonniers, et rétablit ainsi le calme et la sécurité dans toute cette partie de l'empire.

Vop. Car. 7 Zonar. Aur. Vict. Eutrop.

Cette expédition, promptement et heureusement terminée, le mit en état d'aller porter la guerre chez les Perses, et venger 1 enfin Valérien. Déjà deux empereurs, Aurélien et Probus, avoient été tués lorsqu'ils se préparoient à poursuivre cette vengeance. Carus profita du premier moment où il fut libre pour l'exécuter. Ce fut afin de n'être détourné de cette grande entreprise par aucun autre soin qu'il chargea Carin, son fils ainé, actuellement consul avec lui, du soin de défendre l'Italie et les Gaules contre les Germains, perpétuels et infatigables

<sup>·</sup> Ultus romulei violata cacumina regni. Nemes. Cyneg. v. 73.

ennemis, pour qui la mort de Probus avoit été une occasion de se remettre en monvement. Carus marcha donc contre les Perses au commencement de l'année Ar. R. 1034. de J. C. 283, menant avec lui son fils Numérien.

La conjoneture lui étoit favorable. Les Perses, qu'il alloit attaquer, se détruisoient eux-mêmes par des divisions intestines, dont les causes ne nous sont point expliquées, mais dont l'effet nécessaire étoit leur affoiblissement. Il vainquit sans beaucoup de peine des ennemis dont les forces étoient partagées. Il reconquit la Mésopotamie; il prit même Séleucie et Ctésiphon. On peut croire que ce fut près de l'une de ces denx villes, tontes deux situées sur le Tigre, qu'arriva ce que rapporte Zonare: que, les Romains étant campés dans un endroit creux . les Perses dérivèrent sur eux par un canal les eaux du fleuve, et les mirent en péril d'être submergés: mais que leur courage, animé par la grandeur même du danger, leur devint une ressource, et les rendit victorieux de ceux qui avoient espéré les faire périr.

Ces succès furent le fruit d'une seule campagne, et ils méritèrent à Carus le surnom de Persique ou de Parthique; car l'un et l'autre titres lui sont attribués dans les monumens anciens, les Romains, comme je l'ai déjà remarqué, confondant encore alors dans leur langage les Perses et les Parihes.

Carus prétendoit pousser plus loin ses victoires. Il étoit Aurel, Vict. campé au-delà du Tigre et de Ctésiphon, et il se proposoit d'aller en avant, s'embarrassant peu de l'opinion superstitieuse qui faisoit regarder la ville de Ctésiphon comme un terme fatal que les destins ne permettoient pas aux Romains de passer. Sa mort, arrivée dans ces circonstances, confirma le préjugé populaire.

On a débité qu'il fut tué du tonnerre : mais une lettre Vop. 8. écrite par Calpurnius, l'un de ses secrétaires, au préset de Rome, doit nous donner d'autres idées. Je vais la rapporter. « Notre empereur Carus étant malade, il est sur-

« venu une orage affreux, avec des tonnerres et des éclairs « si violens, qu'ils ont répandu la consternation dans « toute l'armée, et nous ont empêchés de discerner au « vrai ce qui s'est passé. Après un coup de tonnerre plus « furieux que tous les autres, tout d'un coup on s'est « écrié que l'empereur étoit mort, et les valets de cham-« bre, dans la douleur où les jetoit la perte de leur maître, « ont brûlé sa tente. De là est né le bruit que c'est le ton-« nerre qui l'a tué; mais, dans la vérité, îl est mort de « sa maladie. » Cet officier en savoit vraisemblablement plus qu'il n'en dit; et voici ce que les circonstances nous donnent lieu de conjecturer.

Carus avoit pour préfet du prétoire Arrius Aper, homme avide de réguer, et qui, pour y parvenir, tua, comme nous le dirons bientôt, Numérien, son empereur et son gendre. Vopiscus atteste que ce même Aper avoit machiné la mort de Carus. Cela posé, on voit clair dans l'aventure qui priva ce prince de la vie. Il étoit malade; arrive un effroyable tonnerre: l'ambitieux Aper profite de l'occasion pour se défaire de l'empereur, en rejetant sur le tonnerre la cause de sa mort. Et il est si bien servi par ceux qui approchoient de la personne du prince, qu'ils brûlent sa tente, afin que son corps réduit en cendres ne puisse offrir aucun vestige de la violence meurtrière qu'il a soufferte. Telle est sans doute la vérité du fait.

Tillem.

Carus périt, ou sur la fin de l'année 283 de Jésus-Christ, ou dans les premiers jours de la suivante, n'ayant régné que seize à dix-sept mois. Dans ce court espace il a fait preuve de courage et d'habileté dans la guerre. Pour ce qui est du fond de son caractère, nous ne pouvons en rien dire de certain.

On remarque dans le peu que nous savons de sa conduite des preuves de hauteur, et on peut juger qu'il poussa ce vice fort loin, puisque non-seulement les poëtes, nation toujours dévouée à la flatterie, mais quel-

ques-unes de ses médailles lui attribuent les noms de seigneur et de dieu. Ce faste impie sied mal au successeur de Probus. Après sa mort, il n'est pas étonnant, vu l'usage établi, qu'il ait été mis au rang des dieux.

Une expression du poëte Némésien peut faire soup- Nemes. Cyconner qu'il y eut sous Carus quelques mouvemens de guerre en Egypte vers le haut Nil.

Ce prince, sans être vraisemblablement jamais venu à Vop. Carin. Rome durant le cours de son règne, y donna néanmoins 19, 20. des jeux superbes, auxquels présida Carin son fils. Nous eclog. 7. en avons une description dans Vopiscus, et le poëte Calpurnius les a chantés. Ceux qui sont curieux de ces magnifiques bagatelles peuvent consulter les écrivains que je viens de citer. Pour moi, j'aime mieux rapporter le jugement qu'en fit Dioclétien, qui, entendant beaucoup louer ces jeux devant lui, dit froidement: « 1 Carus a « donc eu la satisfaction de bien faire rire le peuple ro-« main! » Les dépenses excessives des empereurs en ce genre excitoient une folle émulation dans les particuliers. Vopiscus fait mention d'un Junius Messala son contemporain qui s'y étoit ruiné; et lui reproche avec justice d'avoir frustré ses héritiers de son riche patrimoine pour le dissiper en largesses à des comédiens et à des farceurs. Il faut joindre ce trait à celui que nous avons emprunté du même auteur, sous le règne d'Aurélien, touchant le consul Furius Placidus.

Carus et ses deux fils portoient les noms de Marcus Vop. Aur. 'Aurélius. Les monumens historiques donnent ces mêmes 41. noms à Probus et à Claude 11. Tacite est appelé aussi Aurélius par Vopiscus, dans la vie d'Aurélien; et son prénom étoit constamment Marcus. N'y a-t-il pas lieu de penser que c'étoit la vénération pour la mémoire de Marc Aurèle qui rendoit les noms qu'il avoit portés si communs parmi les empereurs?

Digitized by Google

<sup>·</sup> Ergo benè risus est in imperio suo Carus. Vop. Carin. 20.

<sup>2</sup> Ille patrimonium suum scenicis dedit, hæredibus abnegavit.

### CARIN ET NUMÉRIEN.

Carin et Numérien succèdent de plein droit à leur père.
Numérien sortit des terres de Perse, et revenant avec son armée vers Rome, périt en chemin par les intrigues criminelles d'Aper. Le coupable est arrêté. Dioclétien est élu empereur, et le tue de sa main.
L'empire avoit été prédit à Dioclétien par une femme druide. Ere de Dioclétien. Numérien mis au rang des dieux.

Le n'est fait mention dans l'histoire ni d'élection ni d'installation par rapport à Carin et à Numérien. Ils succédèrent de plein droit à leur père, ayant été revêtus, pendant qu'il vivoit encore, du caractère d'Augustes. Leur règne ne fut pas long. Numérien périt le premier par le crime de celui qui avoit déjà ôté la vie à Carus.

Vop. Num. Eutrop. Vict. uterque.

Ce jeune prince ne se trouvoit pas dans des circonstances qui lui permissent de continuer la guerre heureusement commencée contre les Perses. Il étoit même absorbé par la douleur de la perte qu'il venoit de faire; et on dit qu'il pleura son père si long-temps et si amèrement, que l'abondance des larmes lui gâta les yeux, et le réduisit au point de ne pouvoir supporter la lumière. L'armée romaine se retira donc du pays ennemi, et nous ne voyons point qu'elle ait éprouvé de la part des Perses aucune difficulté dans sa retraite. Elle rentra tranquillement sur les terres de l'empire, et s'avança, à travers la Syrie et l'Asie, vers l'occident et vers Rome. On portoit Numérien au milieu des troupes dans une litière bien fermée, et où le jour ne pouvoit pas pénétrer, ni lui blesser la vue : et il paroît que tous les soins du com-

mandement rouloient sur Arrius Aper, son beau-père et son préfet du prétoire.

Cet ambitieux avoit ainsi toutes sortes de facilités pour satisfaire la passion de régner qui le possédoit; et après le premier attentat contre la personne de Carus, un second lui coûta peu. Il fit périr furtivement son empereur et son gendre, par le ministère des officiers de la chambre du prince, et de ceux qui l'approchoient de plus près.

Aper avoit apparemment besoin de quelque temps pour dresser ses batteries, et il convenoit à ses vues de tenir cachée la mort de Numérien. Il y réussit. La litière fut portée durant plusieurs jours, comme de coutume, au milieu de la garde impériale, sans donner aucun soupçon; et la mort du prince ne fut annoncée, dit-on, que par la putréfaction et la mauvaise odeur du cadavre.

Une ancienne chronique témoigne que Numérien fut Chron. Alex. tué à Périnthe ou Héraclée dans la Thrace. On verra néanmoins par la suite que le gros de l'armée étoit encore à Chalcédoine en Asie. On peut croire qu'Aper avoit fait prendre les devans à un détachement qui conduisoit et escortoit l'empereur; et son crime n'en aura été pour lui que plus aisé à commettre, par la diminution de nombre des surveillans.

Numérien avoit régné huit à neuf mois depuis la mort Tillem. de son père. Il étoit en pleine possession de l'empire avant le 12 janvier, et il périt avant le 17 septembre de la même année 284 de J. C.

La mort de Numérien ayant été connue dans l'armée Vopis. Num. de la manière que je viens de raconter, on n'eut pas 12, 13. Eutrop. de peine à deviner qui en pouvoit être l'auteur. On se Aurel. Vict. saisit d'Aper: et en attendant que l'on eût la preuve complète de son crime, on le garda prisonnier auprès des drapeaux. En même temps l'armée s'assembla pour élire un empereur à la place du prince que l'on venoit de perdre.

Il est singulier que l'on ait regardé l'empire comme vacant par la mort de Numérien, qui laissoit un frère jouissant actuellement du titre et des droits d'Auguste. Nos maigres historiens ne nous fournissent aucune lumière sur cette difficulté. Les vices de Garin semblent en donner la solution. Ce prince étoit si décrié, il se faisoit tellement hair et mépriser par le plus mauvais et le plus détestable gouvernement qui fût jamais, que l'on songea, non à le reconnoître, mais à lui faire la guerre; et que l'on crut avoir besoin d'un nouvel empereur, autant pour punir Carin que pour venger Numérien.

Tous les suffrages se réunirent en faveur de Dioclétien. soldat de fortune, qui, sans aucune recommandation du côté de la naissance, s'étoit élevé par son seul mérite jusqu'à l'un des premiers grades de la milice, et qui commandoit alors la plus noble partie de la garde impériale. J'expliquerai dans la suite plus en détail ce qui regarde ses commencemens.

Dès que Dioclétien fut élu, il monta sur le tribunal de gazon qui avoit été préparé, et, tirant son épée, attestant le soleil qui l'eclairoit, il jura qu'il n'avoit en aucune part à la mort de Numérien. Ensuite se tournant vers Aper, que l'on gardoit à la tête des drapeaux : « Voilà « (dit-il) l'auteur du crime. » Et sur le cham p il descendit du tribunal, courut à lui, et faisant à la circonstance présente l'application d'un vers de Virgile: « Loue « ton sort, Aper (s'écria-t-il), tu meurs de la main du « grand Enée » ; et il le perça et l'abattit à ses pieds.

Fcp . Num.

Ce n'étoit point le zèle de la vengeance de Numérien qui emportoit Dioclétien en ce moment, et qui l'engagcoit à prendre sur soi une exécution sanglante dont il pouvoit charger un soldat. Jamais homme ne fut plus maître de lui-même, ni moins sujet à ces saillies qui préviennent la réflexion, et qui font que l'on agit avant que d'avoir pensé. Dioclétien avoit un motif mêlé d'ambition et de superstition en même temps. Il vouloit remplir une prédiction qui lui avoit été faite autrefois en Gaule par une femme druïde.

Lorsqu'il étoit encore fort peu avancé dans le service, pendant un séjour qu'il fit à Tongres, la femme dont je parle remarque qu'il ménageoit sa dépense avec une extrême économie, et elle lui en fit des reproches. « Vous « êtes trop attentif à l'argent (lui dit-elle); vous poussez « l'économie jusqu'à l'avarice. — Je deviendrai libéral « (répondit l'officier ) lorsque je serai empereur. » La femme gauloise répliqua avec vivacité: « Ne pré-« tendez pas badiner. Vous serez empéreur lorsque vous « aurez tué un sanglier. » Or, il faut remarquer que le nom qui signifie sanglier en latin est aper. Ce mot fit une profonde impression sur un cœur ambitieux; et les exemples de gens de has lieu parvenus au rang suprême étoient alors si communs parmi les Romains, que Dioclétien pouvoit se flatter de cette idée sans être taxé de se repaître de chimères. Il tint la prédiction très-secrète; mais il se mit dans le cas d'en procurer l'accomplissement; et allant souvent à la chasse, il s'attachoit à tuer tout autant de sangliers qu'il pouvoit. Le succès pendant long-temps ne répondit pas à ses espérances; et voyant Tacite, Probus, Carus, élevés successivement à l'empire, il disoit : « Je tue le gibier, mais d'autres le mangent. » Son élection, après le crime d'Aper, parut au nouveau prince une clef qui lui ouvroit l'intelligence de l'oracle ambigu qu'il avoit reçu. Il voulut le vérifier pour affermir sa fortune, et, après avoir tué Aper de sa main, il s'écria : « Enfin j'ai tué le sanglier auquel étoit « attaché mon destin. » S'il n'eût pas eu ce motif, il disoit lui-même dans la suite que jamais il n'auroit marqué l'instant de son avénement au trône par une action qui pouvoit donner de lui une idée fâcheuse et le faire regarder comme aimant le sang.

Il semble difficile de douter de la vérité de ce fait, que le grand-père de Vopiscus tenoit de la bouche de

Dioclétien lui-même; et il n'est ni impossible ni fort surprenant qu'une rencontre fortuite ait paru vérifier une prédiction témérairement hasardée. Les défenseurs des folies de la divination tiennent registre des événemens favorables, et ils suppriment prudemment le trèsgrand nombre de ceux qui ont été contraires.

L'élection de Dioclétien se fit, suivant la chronique d'Alexandrie, le 17 septembre, à Chalcédoine, où nous devons par conséquent supposer qu'étoit l'armée. Le nouvel empereur fit son entrée le 27 du même mois à Nicomédie, qui devint comme sa ville impériale, et dont il affectionna durant tout son règne le séjour. Alors il y avoit pour lui une espèce de nécessité, vu que Carin étoit maître de Rome.

Tillem.

Le commencement du règne de Dioclétien sonde une époque célèbre parmi les auteurs ecclésiastiques. On la nomme l'ère de Dioclétien et des martyrs, et elle commence l'an de Jésus-Christ 284.

Numérien fut mis au rang des dieux; et il est naturel d'attribuer aux ordres de Dioclétien cet honneur rendu à la mémoire d'un prince qu'il avoit vengé.

### CARIN ET DIOCLÉTIEN.

Guerre entre Carin et Dioclétien. Conduite abominable de Carin. Il paroît avoir été habile dans la guerre. Tyran vaincu par lui. Carin, ayant gagné la bataille contre Dioclétien, est abandonné et tué par ses soldats. Deux poëtes dignes de mémoire sous Carus et ses enfans. Némésien. Calpurnius.

 ${f P}_{\mathtt{AB}}$  l'élection d'un empereur en la place de Numérien l'empire se trouvoit partagé entre deux rivaux, deux ennemis. Carin et Dioclétien, dont l'un possédoit l'Occident, et l'autre l'Orient; mais dont les prétentions réciproques embrassoient tout ce qui obéissoit aux lois de Rome. Les armes pouvoient seules décider cette querelle; et l'on s'y prépara de part et d'autre.

Carin, fils et frère des deux derniers empereurs, avoit Vopisc. Caà ces titres un grand avantage sur son concurrent. D'ail- rin 16, 17. leurs il ne manquoit pas de bravoure. Mais sa conduite étrangement vicieuse ruina toutes ses ressources, et le précipita dans le dernier des malheurs. C'est une chose qui fait horreur que la description que nous avons dans Vopiscus des excès auxquels se porta ce prince, devenu encore plus effréné depuis la mort de son père.

Carus, ainsi que je l'ai dit, lui avoit formé un conseil composé de personnes choisies. Carin les relégua, et il leur substitua tout ce qu'il connut d'hommes plus méchans et plus pervers. Foulant aux pieds toute bienséance, il éleva un simple huissier au rang de préset ou gouverneur de Rome. Il tua son préfet du prétoire, et choisit en sa place Matronianus, le ministre affidé de ses infâmes plaisirs. Les premiers magistrats ne recevoient

de lui aucune marque de considération. Il se déclara ennemi du sénat, auquel il écrivit des lettres pleines de hauteur et d'arrogance, et il promit à la plus vile populace les biens des sénateurs. C'étoit pour lui un jeu que de tuer. Il inventoit de fausses accusations, dont il se rendoit le juge, et sur lesquelles il prononçoit des condamnations sanglantes. Les hommes les plus distingués étoient mis à mort pour son plaisir comme on tuoit des poulets pour son repas : c'est l'expression de l'auteur. Ses camarades d'étude se voyoient poursuivis criminellement et condamnés à mourir pour des querelles qu'ils avoient eues avec lui durant son enfance, pour n'avoir pas loué sa bonne mine et sa belle taille, pour n'avoir pas autant admiré qu'il le souhaitoit les déclamations qu'il apportoit à ses maîtres.

La corruption de ses mœurs égaloit sa cruauté. Il n'est point de débauche si abominable à laquelle il ne se livrât. Il remplit le palais de comédiens, de courtisannes, de pantomimes, et de ces misérables qui tournent en trafic et en gain la prostitution de la jeunesse. Dans un espace de temps fort court, il se maria neuf fois, prenant et renvoyant des femmes sans autre règle que son caprice. Aurélien avoit regardé comme une conquête précieuse deux dents d'éléphant de dix pieds de haut, qui s'étoient trouvées dans le trésor de Firmus, tyran d'Egypte; et il se proposoit d'en faire un trône pour Jupiter dans le temple du soleil. La mort l'ayant empêché d'exécuter son dessein, Carin donna à une de ses concubines cette offrande destinée à Jupiter; et ce qui devoit servir de trône au plus grand des dieux devint le lit d'une femme impudique.

Le luxe de la table et des vêtemens accompagne et entretient le désordre des mœurs. Les repas de Carin étoient d'une somptuosité infinie, en vins, en viandes, en gibier, en poissons de toutes les espèces, et il y appeloit des convives dignes de lui. On y faisoit litière des amas de feuilles de roses, et sur sa personne brilloient de toutes parts les pierreries. Chaque agrafe étoit une pierre précieuse. Son baudrier et jusqu'à ses souliers éblouissoient la vue par l'éclat des diamans.

Ce prince si corrompu montra néanmoins de la vi- Nemes. Cygueur dans la guerre. Il avoit, du vivant de son père, neg. v. 69. remporté des victoires sur les barbares du nord, s'il en Vict. uterfaut croire le témoignage d'un poëte; et il est certain par l'histoire que, dans le temps dont je parle ici, il défendit courageusement ses droits attaqués. Un certain Sahinus Julianus, gouverneur de la Vénétie, s'étoit révolté, et avoit pris la pourpre; Garin le vainquit et le tua dans les plaines de Vérone.

Il lui restoit un ennemi plus redoutable. Dioclétien Vop. Eutrop. s'avançoit à travers l'Illyrie avec de grandes forces. Vict. uter-Carin marcha au-devant de lui : et les armées se ren-que. contrèrent dans la Mœsie supérieure: Il se livra plusieurs combats, dont les succès apparemment se balancèrent. Enfin la bataille décisive se donna près de Margum, entre Viminacium et le mont d'Or. Elle fut vivement disputée, et même Carin eut l'avantage; et il seroit resté pleinement victorieux, s'il eût été autant aimé de ses troupes que vaillant contre les ennemis; mais il en étoit détesté, particulièrement à cause de sa brutale incontinence; qui l'avoit porté souvent à débaucher les femmes des officiers. Les maris offensés nourrissoient depuis long-temps dans leur cœur le désir de la vengeance, et ils en réservèrent l'exécution pour le moment de l'action générale. Voyant qu'il alloit être vainqueur, et ne doutant point que la bonne fortune ne l'enhardît à de nouveaux excès, plus insupportables encore que les précédens, ils le firent abandonner par les soldats qu'ils avoient sous leurs ordres: et un tribun s'étant mis à la tête de ceux qui, comme lui, avoient été outragés par le prince, le tua de sa main. Ainsi les mauvaises mœurs de Carin lui arrachèrent la victoire et la vie: et il est

un grand exemple de l'inutilité des armes, quand le vice les décrédite et les rend odieuses. La victoire de Dioclétien et la mort de Carin tombent sous l'an de An. R. 1036. Jésus-Christ 285; ce qui donne pour la durée de l'empire de Carin un peu plus d'un an, à ne dater même que de la mort de son père.

Depuis Juvénal nous n'avons pu citer aucun poête latin dans cette histoire. Le règne de Carus et de ses fils nous en fournit deux, qui ne sont point du tout méprisables, Némésien et Calpurnius. Comme ils ne sont pas aussi connus aujourd'hui parmi nous qu'ils l'étoient de nos ancêtres, qui, au rapport d'Hincmar, les faisoient lire aux jeunes gens dans les écoles publiques, je crois que l'on me permettra d'en donner ici une légère idée, et d'en rapporter quelques morceaux.

Némésien dédia aux empereurs Carin et Numérien un poëme sur la chasse, dont il ne nous reste que trois cent vingt-cinq vers. Le début ou exorde en contient cent, dont l'expression et le tour ont de la poésie. Il commence par deux vers élégans et grâcieux : " « Je « chante l'art de la chasse diversifié en mille manières, « joyeux travaux, courses légères, combats innocens au « milieu des paisibles campagnes. » Le poëte rend raison de la préférence qu'il donne à cette matière sur toute autre. Elle est neuve, au lieu que les sujets de la fable, dont il fait un dénombrement trop diffus et assez dans le goût d'Ovide, ont été traités et épuisés par les poëtes anciens. « Pour nous (ajoute-t-il), ce sont les forêts

Digitized by Google

Tillem.

Venandi cano mille vias, bilaresque labores, Discursusque citos, securi prælia ruris.

Nos saltus, viridesque plagas, camposque patentes Scrutamur, totisque citi discurrimus arvis, Et varise cupimus facili cane sumere prædas. Nos timidos lepores, imbelles figere damas, Audacesque lupos, vulpem captare dolosam Gaudemus. v. 48 et seqq.

- « qui nous attirent: nous battons les routes des bois,
- « les vastes plaines : nous courons toute l'étendue de la
- campagne, et à l'aide d'un chien fidèle et docile, nous
- « prenons différentes sortes de proies. Nous nous faisons
- « un plaisir de vaincre à la course le lièvre timide et
- « le daim fugitif, de combattre l'audace du loup, de
- « tendre des piéges à l'adresse du renard. »

Tels sont les essais d'une muse novice: après lesquels Némésien promet de s'élever à de plus nobles sujets, et de célébrer les victoires de Carin sur les barbares du septentrion, et celles de Numérien sur les Perses. On reconnoît là le langage flatteur de la poésie. Némésien ne fait aucune mention de Carus, le véritable vainqueur des Perses; et il transporte au fils vivant la gloire qui appartenoit au père mort.

Après une invocation à Diane, déesse de la chasse et des bois, le poëte invite à la lecture de ses vers « r ceux « qui, comme lui, frappés du goût de la chasse, ont

- « horreur des procès, fuient le tumulte des affaires et du
- · barreau, détestent la guerre homicide, et ne sont point
- « emportés par l'avidité du gain au-delà des mers. »

Outre le poëme de la chasse, nous avons encore quatre églogues attribuées à Némésien, dans lesquelles la pudeur n'est pas toujours assez respectée, et se trouve même quelquefois choquée grossièrement : ce qui prouve autant de mauvais goût et de barbarie que de témérité contre les mœurs. Mais les vers ne sont point mauvais; et la troisième de ces pièces nous offre une description de la première vendange, qui fait tableau, et qui présente des images tout-à-fait propres au sujet.

C'est Pan qui chante les louanges de Bacchus. Il ra-

υ. 99 et seqq.

Huc igitur mecum quisquis, percussus amore Venandi, damnes lites, avidosque tumultus, Civilesque fugis strepitus, bellique fragores, Nec prædas avidus sectatris gurgite ponti.

conte sa naissance, et il suppose qu'en même temps que le dieu entra dans sa première jeunesse, la vigne commença à porter son fruit. « 1 Quand les raisins furent « mûrs, Bacchus dit aux satures: Enfans, cueillez ce « fruit précieux, et foulez sous vos pieds ces grappes « dont vous ignorez la vertu. A peine le dieu avoit-il « prononcé ces mots, que les satyres se mettent à l'ou-« vrage. Ils cueillent les grappes sur la vigné, ils les trans-« portent dans des paniers de jonc, et les ayant amassées « dans des cuves de pierre, ils se hâtent de les fouler par « le mouvement de leurs pieds agiles. Le raisin pressé se « crève, et rend son aimable jus; la vendange ruisselle « en bouillonnant, et teint en pourpre les corps nus des « yendangeurs. Ils se récompensent les premiers de leur A travail. Leur troupe badine saisit tout ce qu'elle trouve r de vases à boire, tout ce qui peut en tenir lieu. Celui-« si prend une coupe à deux anses, celui-là boit dans « une corne recourbée: un autre forme sa main en « creux, et porte ainsi la liqueur à sa bouche; le plus « avide se penche de tout le corps dans la cuve, et il « puise le doux nectar avec ses lèvres vivement agitées. « On en voit un qui, au lieu de s'amuser à tirer des sons

> ' Tum deus, O satyri, maturos carpite fructus. Dixit, et ignotos, pueri, calcate racemos. Vix hæc ediderat, decerpunt vitibus uvas, Et portant calathis, celerique illidere planta Concava saxa super properant : vindemia fervet Collibus in summis, crebro pede rumpitur uva, Nudaque purpureo sparguntur pectora musto. Tum satyri, lasciva cohors, sibi pocula quisque Obvia corripiunt : quod sors dedit, occupat usus. Cantharon hic retinet, cornu bibit alter adunco; Concavat ille manus, palmasque in pocula vertit. Pronus at ille lacu bibit, et crepitantibus haurit Musta labris: alius vocalia cymbala mergit. Atque alius latices pressis resupinus ab uvis Excipit ad potus; saliens liquor ore resultat Spumeus, inque humeros et pectora diffiuit humor, Omnia ludus habet. Eclog. 111, v. 39 et seqq.

- « de la cymbale, la fait " servir de coupe, et en riant la
- « remplit de vin. Un autre couché sur le dos, et pressant
- « des raisins entre ses mains, en reçoit dans sa bouche
- « le sue délicieux, qui lui inonde le visage, ruisseau
- « mousseux qui pétille et qui coule sur son menton, sur
- « son cou, sur ses épaules. Une gaîté folâtre répand la
- « licence dans tous les esprits. »

Je me suis assez étendu sur Némésien; je serai plus court sur Calpurnius, dont la poésie se sent un peu de sa mauvaise fortune, tant par les plaintes fréquentes qu'il fait de sa misère, que par un ton moins poli, moins délicat, et plus rustique que celui de son contemporain.

Calpuroius étoit de Sicile; et il adresse les sept églogues que nous avons de lui à Némésien de Carthage, qui est sans doute le poëte dont je viens de parler. On croit que Némésien y est désigné sous le nom de Mélibée, dont l'auteur implore le crédit auprès des princes régnans, et qu'il prie de leur présenter ses vers.

Des sept églogues de Galpurnius, trois, savoir la première, la quatrième et la septième, roulent sur des événemens publics; les autres sont des fictions purement pastorales. La première chante l'avénement de Carus au trône. La quatrième a pour objet, si je ne me trompe, Carin venant prendre possession du gouvernement de l'Occident, pendant l'expédition de son père contre les Perses. La septième contient, comme je l'ai déjà dit, la description des jeux que Carus donna à Rome, et auxquels son fils aîné présida en sa place. Je me contenterai de tracer en peu de mots le plan de la première, dont l'invention a été louée par l'un des plus ingénieux et des plus illustres écrivains de notre siècle.

Deux bergers vont chercher le frais dans un antre consacré à Faune; et pendant qu'ils se disposent à

<sup>&</sup>quot;La cymbale, dont on se servoit deux pièces d'airain creuses, que aux fêtes de Bacchus aussi-bieu qu'à l'on frappoit l'une contre l'autre en celles de Cybèle, étoit composée de cadence.

amuser leur loisir en chantant opelque sujet pastoral. l'un d'eux apercoit et montre à l'autre des vers récemment gravés sur l'écorce d'un hêtre. La description de cette écriture est élégante. « 1 Voyez-vous (dit l'un des « bergers à son compagnon) comment les fentes qui « forment les lettres sont encore vertes, et n'ont point « eu le temps de s'élargir par le dessèchement des fibres « de l'écorce coupée. » Ils approchent, et ils reconnoissent que c'est le dieu Faune lui-même qui parle dans ces vers et qui prédit à l'empire la paix, la tranquillité, un bonheur parfait sous l'autorité du nouvel empereur. La pièce est assez bien versifiée. Les choses sont vagues, pen caractérisées, ou d'une facon peu convenable aux circonstances. Je remarquerai seulement que les idées de l'ancien gouvernement vivoient encore tellement dans les cœurs, que l'un des avantages annoncés avec pompe par le dieu, c'est le rétablissement du consulat dans toute sa splendeur. « 2 On ne verra plus (dit-il) « un consul qui aura acheté par des dépenses ruineuses « l'ombre vaine d'une dignité surannée et flétrie faire « porter devant lui des faisceaux inutiles, et occuper en « silence un tribunal auquel personne n'ait recours. Les « lois reprendront leur vigueur; la justice de retour « rendra à la place publique sa première majesté, et un « dieu plus favorable bannira tous les vestiges des mal-« heurs passés. »

Je suis bien éloigné de comparer Némésien et Calpurnius à Virgile; mais, quand je lis ces poëtes, ou les

<sup>&#</sup>x27; Adspicis, ut virides etiam nunc littera rimas Servet, et arenti nondùm se laxet hiatu? Eclog. 1, v. 22, 23.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Jam nec adumbrati faciem mercatus honoris, Nec vacuos tacitus fasces et inane tribunal Accipiet consul: sed legibus omne reductis Jus aderit, moremque fori vultumque priorem Reddet, et afflictum melior deus auferet zwum-

orateurs latins qui ont vécu sous Dioclétien, sous Constantin' et ses enfans, je plains le sort de l'histoire livrée à des mains grossières et malhabiles, dans des temps où la poésie et l'éloquence au moins n'étoient pas entièrement éteintes.

# LIVRE VINGT-HUITIÈME.

### FASTES

#### DU RÈGNE DE DIOCLÉTIEN.

An. R. 1635. De J. C. 284. M. AURÉLIUS CARINUS. II. AUG.

Après la mort de Numérien, Dioclétien est élu empereur le 17 septembre à Chalcédoine.

An. R. 1036. De J. C. 285. C. VALÉRIUS DIOCLÉTIANUS AUGUSTUS. 11.

Carin, tué après la bataille de Margum, laisse Dioclétien paisible possesseur de l'empire.

Dioclétien vient à Rome se faire reconnoître; et va passer l'hiver à Nicomédie.

An. R. 1037. Da J. G. 286. M. JUNIUS MAXIMUS. 11.

..... VETTIUS AQUILINUS.

Il s'associe et prend pour collègue Maximien, qui se fit surnommer *Herculius*, fils d'Hercule, et en même temps que Dioclétien s'attribuoit le nom de *Jovius*, fils de Jupiter.

Maximien eut pour son département propre et spécial l'Occident, c'est-à-dire, l'Italie, les Gaules, l'Afrique, etc., etc.

Il dompte les Bagaudes, faction de rebelles dans la

Gaule, qui s'étoit donné pour chefs Ælianus et Amandus, en les proclamant tous deux Augustes.

Martyre de saint Maurice et de sa légion.

Dioclétien oblige, par la terreur de son nom, Vararane 11, roi des Perses, de lui demander la paix et d'abandonner la Mésopotamie.

C. VALÉRIUS DIOCLÉTIANUS. 111.

M. AURÉLIUS VALÉRIUS MAXIMIANUS.

AUG

An. R. 1038. Dz J. C. 287.

Maximien dissipe et détruit des armées de peuples germains qui couroient et ravageoient la Gaule.

Pirateries des Francs et des Saxons.

Carausius, opposé à ces corsaires, s'acquitte peu fidèlement de sa commission; et ayant appris que Maximien a proscrit sa tête, il se révolte, passe dans la Grande-Bretagne, s'en empare, et prend le titre d'Auguste.

Le triomphe est décerné aux deux empereurs.

MAXIMIANUS AUGUSTUS. 11.

An. R. 1039. Dr J. C. 288.

Maximien, le jour même qu'il avoit pris possession de son second consulat à Trèves, sort sur une troupe de barbares qui pilloient le pays, et les met en fuite.

Il passe le Rhin, et fait le dégât au-delà du fleuve. Génobon et Atech, rois des Francs, se soumettent à lui.

Dioclétien fait aussi la guerre avec succès contre les Germains, du côté de la Rhétie.

> ..... Bassus. II. Quintianus.

An. R. 1040. Dr J. C. 289.

La flotte préparée par Maximien contre Carausius ne réussit pas. Traité de paix entre Dioclétien et Maximien d'une part, et Carausius de l'autre, qui demeure ainsi maître paisible de la Grande-Bretagne.

Victoires de Dioclétien sur les Sarmates, les Juthonges, et autres peuples voisins du Danube.

An. R. 1041. De J. C. 290. DIOCLÉTIANUS. IV. AUG.

Dioclétien va en Syrie, et remporte quelque avantage sur les Sarrasins.

Entrevue des deux empereurs à Milan.

Ан. R. 1042. Dz J. C. 291. .... TIBÉRIANUS.

, ..... Dio.

Le consul Dion pouvoit être fils on petit-fils de l'historien de même nom.

Divisions et guerres entre les peuples ennemis des Romains.

Révolte d'Ormiès ou Hormisdas contre Vararene II, son frère.

Francs et Lètes transportés par Maximien sur les terres de ceux de Trèves et des Nerviens.

An R. 1043. DeJ. G, 292. .... ANNIBALIANUS.

. . . . . . ASCLÉPIODOTUS.

Mouvement des Germains sur le Rhin, des Perses du côté de l'orient, des Quinquegentiens en Afrique. Julianns, tyran en Italie, Achillée en Afrique.

Constance Chlore et Galérius adoptés, l'un par Maximien, l'autre par Dioclétien, sont faits Césars, et reçoivent chacun un département: Constance, les Gaules, l'Espagne et la Grande-Bretagne; Galérius, l'Hlyrie et les pays voisins.

Constance étoit marié avec Hélène, de qui il avoit eu Constantin, alors âgé de dix-huit ans. Il répudie Hélène, et épouse Théodora, belle-fille de Maximien. Galérius, ayant pareillement fait divorce avec sa femme, épouse Valérie, fille de Dioclétien.

Les Quinquegentiens sont défaits et soumis par Maximien.

Constance reprend Boulogne sur Carausius, qui en étoit maître.

DIOCLÉTIANUS. V. AUG.

Az. B. 1044. Da J. C. 293.

Constance chasse les Francs du pays des Bataves, dont ils s'étoient emparés avec l'aide de Carausius. Il en transporte et établit sur les terres de l'empire un grand nombre de prisonniers.

Forts construits sur les frontières.

Constance donne ses soins au rétablissement de la ville d'Autun, qui avoit été prise et ravagée par les Bagaudes sous Claude II.

Il y fait reffeurit les études, et engage le rhéteur Euménius, alors revêtu d'une charge importante dans le palais impérial, à reprendre la profession publique de l'éloquence.

Carausius est tué par Allectus son lieutenant, qui prend le titre d'Auguste, et demeure maître de la Grande-Bretagne.

FLAVIUS VALÉRIUS CONSTANTIUS. C.ES.

An. R. 1045. Da J. C. 294.

Vararane III succède à Vararane II son père; et, après un règne fort court, il est remplacé par Narsès.

. . . . . TUSCUS.

An. R. 1046. De J. C. 295,

La nation des Carpiens, vaincue plusieurs fois par Galérius, est transportée tout entière par Dioclétich sur les terres de l'empire, particulièrement en Pannonie.

> DIOCLÉTIANUS AUGUSTUS. VI. CONSTANTIUS CÆSAR. 11.

An. R. 1047.

Narsès ayant renouvelé la guerre contre les Romains, Galérius marche contre lui et se fait battre par son imprudence. Il est très-mal reçu de Dioclétien. Il fait des préparatifs pour prendre sa revanche.

Constance attaque Allectus, qui est défait et tué. La Grande-Bretagne, après dix ans, est réunie à l'empire.

Les Francs, alliés de Carausius, et ensuite d'Allectus, souffrent de grandes pertes et sont battus en divers lieux par Constance. Il va même leur faire la guerre jusque dans le pays d'où ils étoient originaires, et il en transporte des peuplades de captifs dans les territoires d'Amiens, de Beauvais, de Troyes et de Langres.

Dioclétien va en personne faire la guerre à Achillée,

tyran d'Egypte, qui est vaincu sans peine et tué.

Il resserre les limites de l'empire du côté de l'Ethiopie, et abandonne aux Nobates sept journées de chemin au-dessus d'Eléphantine. Il leur accorde une pension, qui étoit encore payée du temps de Justinien.

An. R. 1048. Dr J. C. 297.

MAXIMIANUS AUGUSTUS, V. GALÉRIUS CÆSAR, II.

Maximien fait la guerre contre les Maures avec succès. Galérius remporte une victoire signalée sur Narsès. Le vaincu demande la paix, et l'obtient en cédant aux Romains cinq provinces sur la rive droite du Tigre. Orgueil de Galérius, à qui le second rang commence à déplaire.

Ан. R. 1049. Dz J. C. 298.

ANICIUS FAUSTUS. II. SÉVÉRUS GALLUS.

Euménius demande la reconstruction des écoles d'Autun, et s'offre à y contribuer en y consacrant ses appointemens, qui étoient de six cent mille sesterces.

Châteaux et forts construits par les ordres de Dioclétien sur toutes les frontières de l'empire.

An. R. 1050. Ds J. C. 200. An. R. 1051. Da J. C. 300. Dioclétianus. VII. Maximianus. VI. CONSTANTIUS.

GALÉRIUS. III.

Il y a peu d'événemens connus sous ces deux annécs.

TITIANUS. II. NÉPOTIANUS. An. R. 1052. Dr J. C. 301.

Constance, combattant contre les Allemands, est vaincu et vainqueur dans l'espace de six heures, près de Langres.

Il remporte une autre victoire sur des peuples germains près de Vindonissa.

CONSTANTIUS. IV. CAS.

An. R. 1053: Dr.J. C. 302.

DIOCLÉTIANUS. IV. } AUG.

An. R. 1054. Da J. G. 303.

Galérius vient trouver Dioclétien à Nicomédie, et l'engage à persécuter les chrétiens.

Signal de la persécution donné par la destruction de l'église de Nicomédie, le 23 février.

Edit de persécution publié le lendemain.

Révoltes dans la Mélitène en Arménie, et à Séleucie de Syrie. Eugène, proclamé Auguste par cinq cents soldate qui travailloient au port de Séleucie, vient le même jour à Antioche, et y est tué avec tous ceux qui l'accompagnoient. Cruautés de Dioclétien à ce sujet.

Dioclétien vient à Rome célébrer le triomphe qui lui avoit été décerné, à lui et à Maximien, seize ans auparavant, et les fêtes pour la vingtième année de son règne.

Son économie dans cette double célébrité déplaît au peuple romain, qui en fait des raillerles. Dioclétien en est offensé, et ayant triomphé le 17 novembre, il sortit brusquement de la ville le 13 décembre suivant. Sa santé, qui étoit déjà affoiblie, souffrit beaucoup du voyage dans une saison si incommode, et il contracta une maladie de langueur dont il ne revint jamais pleinement.

DIOCLÉTIANUS. IX.
MAXIMIANUS. VIII.

An. R. 1055, Da J. G. 304,

Dioclétien, ayant pris possession du consulat à Ra-HIST. DES EMP. TOM. VI. venne, continue son voyage et se rend à Nicomédie.

Il fut malade pendant toute cette année, et le 13 décembre on crut qu'il alloit mourir : il se remit néanmoins de cette foiblesse.

An. R. 1056. De J. C. 305. CONSTANTIUS. V. GALÉRIUS. V. GES.

Dioclétien se montre le premier mars en public. It étoit si changé, qu'à peine le pouvoit-on reconnoître.

Galérius, profitant de l'affoiblissement du cerveau de Dioclétien, le force, aussi-bien que Maximien, de renoncer à l'empire.

La cérémonie de l'abdication se fait le premier mai, par Dioelétien à Nicomédie, par Maximien à Milan. Sévère et Maximin Daïa ou Daza, l'un, créature de Galérius, l'autre, son neveu, sont nommés Césars.

#### Tyrans sous Dioclétien.

Ælianus et Amandus proclamés Augustes par les Bagaudes dans la Gaule.

Carausius dans la Graude-Bretagne.

Allectus, meurtrier de Carausius, et son successeur.

Achillée en Egypte.

Julianus en Italie.

Eugène empereur d'un jour à Séleucie et à Antioche en Syrie.

## DIOCLÉTIEN.

§. I.

Idée générale du caractère de Dioclétien. Défaut de mémoires sur l'histoire de son règne. Ses commencemens. Ce que c'étoit que la charge de comte des domestiques dont il fut revetu. Son élection à l'empire. Mort de Carin. Dioclétien use noblement de la victoire. Il vient à Rome. Etat de l'empire attaqué à l'orient et à l'occident. Bagaudes. Dioclétien se donne Maximien pour collègue. Ils prennent les surnoms de Jovius et d'Herculius. Maximien chargé de la guerre en Occident. Il soumet les Bagaudes. Il chasse de la Gaule (les notions germaniques qui s'y étoient répondues. Trait brillant de sa valeur. Il passe le Rhin, et soumet une partie des Francs. Pirateries des Francs et des Saxons, Carausius se révolte, et s'empore de la Grande-Bretagne. Il s'y maintient contre Maximien, qui est obligé de faire la paix evec lui. Francs et Lètes transportés en-deçà du Rhin. Murs de Grenoble rebâtis. Dioclétien force par la terreur de son nom le roi de Perse à lui demander la paix. Victoires de Dioclétien sur différens peuples barbares. Entrevue des deux empereurs à Milan. Leur union parfaite. La principale gloire en appartient à Dioclétien. Il se détermine à nommer deux Césars : Constance Chlore, et Galérius. Adoption et nouveaux mariages des deux Césars. Cérémonie de leur installation. Constance, premier César. Départemens assignés à Constance et à Galérius. Inconvéniens de la multiplication des Augustes

et des Césars. Dureté du gouvernement de Dioclétien. Sa fureur de bâtir. Thermes de Dioclétien à Rome. Maximien soumet les Quinquegentiens. Il détruit le tyran Julien. Dioclétien, après avoir transporté les Carpiens en Pannonie, marche contre Achillée, tyran de l'Egypte, le défait et le tue. Il abandonne sept journées de pays au-dessus d'Eléphantine sur le Nil. Commencemens de Constantin. Constance entre en guerre contre Carausius, et lui enlève la ville de Boulogne. Il recouvre par les armes le pays des Bataves, que les Francs avoient envahi, force ceux - ci à se rendre, et les transplante en divers endroits de la Gaule. Rétablissement de la ville et de l'école d'Autun. Plusieurs autres villes rétablies et relevées dans toute l'étendue de l'empire. Carausius tué par Allectus, qui demeure pendant trois ans maître de la Grande-Bretagne. Constance lui fait la guerre. Allectus est vaincu et tué. L'île rentre sous la domination de ses maîtres légitimes. Constance use noblement de la victoire. Autres exploits de ce prince contre les nations germaniques. Douceur du gouvernement de Constance. Trait remarquable à ce sujet. Galérius fait la guerre à Narsès roi de Perse, et remporte sur lui une grande victoire. Narsès demande la paix. Elle lui est accordée. Conditions du traité. Cette paix dura quarante ans. Galérius s'enfle d'orgueil. Faits de moindre importance durant un espace de cinq ans.

Dioclétien est un nom odieux aux chrétiens. Il fut l'auteur de la persécution la plus sanglante que l'église de Jésus-Christ ait éprouvée de la part des empereurs romains; et quoiqu'il ne l'ait pas ordonnée de son propre mouvement, mais à la sollicitation d'autrui, quoique dans l'exécution il ait eu la moindre part, vu que son abdication suivit d'assez près l'édit publié contre la

profession du christianisme, c'est néanmoins avec justice qu'on lui en attribue les horreurs, puisqu'il l'a commencée; et qu'ayant la principale autorité, il devoit réformer et réprimer les mauvais conseils de ceux qui partageoient avec lui la puissance, et non en suivre les impressions.

D'un autre côté Dioclétien fut un grand prince, qui gouverna avec beaucoup de sagesse, et qui, sentant ce qui lui manquoit, y suppléa en se donnant des aides et des compagnons de ses travaux, sur lesquels cependant il conserva toujours, au moins tant que sa tête ne fut pas affectée par la maladie, une supériorité toute fondée sur l'éminence du mérite, puisqu'il avoit rendu les titres égaux.

Ce même prince, forcé par un ambitieux et un ingrat à se démettre de l'empire, rendit volontaire, par une modération infiniment rare, ce qui étoit contraint dans son principe : il sut vivre particulier après avoir été empereur; et quoique l'occasion se présentât à lui de recouvrer la grandeur dont on l'avoit dépouillé, il ferma son cœur à une si puissante amorce, et il préféra les légumes de son jardin au trône des Césars.

Avec de si estimables qualités Dioclétien eut de grands Lact. de vices. Il joignit le luxe à l'avarice : il fut fastueux et ar-c.7. rogant : les païens mêmes lui ont reproché d'avoir imité durel. Vict. Domitien et Caligula en se faisant adorer comme eux, et en souffrant qu'on l'appelât seigneur et dieu : en sorte qu'il a été mis au nombre des exemples qui prouvent que jamais l'insolence n'est portée plus loin que par ceux qui parviennent à une fortune pour laquelle ils ne sont pas nés.

Son règne fut long et riche en événemens; mais la disette des monumens le rend pour nous en quelque facon court et stérile. Nulle partie de l'histoire n'a été

· Quis rebus compertum est .... alta accesserunt, superbia atque humillimos quosque, maxime ubi ambitione immodicos esse. Aur. Vict.

plus maltraitée par l'injure des temps que celle qui regarde Dioclétien. Ce ne sont pas seulement les grands écrivains qui nous manquent. L'Histoire Auguste ne va pas jusqu'à lui; ce que Zosime en avoit écrit est perdu: nous sommes réduits à Zonare. Eutrope, les deux Victor. minces abréviateurs; et nos sources les plus abondantes sont quelques panégyriques remplis de flatteries outrées, et un ouvrage de Lactance où le zèle peut quelquefois avoir emporté l'auteur au-delà des justes bornes. Nous ne pouvons que faire nsage de ce qui nous est administré : nous tâcherons de démêler le vrai , et nous le dirons avec une exacte impartialité, rapportant le bien et le mal tel que nous le recueillerens de nos originaux.

Le premier nom de Dioclétien fut Dioclès. Ce nem

lui venoit de la ville où il étoit né. Diocléa e, dans la Dalmatie. Sa mère portoit le même nom que la ville, et s'appeloit pareillement Diocléa. Lorsqu'il fut parvenu à l'empire, il voulut donner à son nom une forme romaine, et il l'allongea, se faisant appeler Dioclétianus, au lieu de Dioclès. C'étoit là son nom propre, et celui dont on se servoit pour le distinguer. Il portoit encore ceux de C. Valérius Aurélius, noms purement romains, qui ponvoient lui être communs avec beaucoup d'autres, et qu'il tiroit apparemment de la famille au service de laquelle il avoit été attaché : car on assure qu'il étoit Vict. epit. originairement affranchi d'un sénateur, dont le surnom seul nous est connu, Anulinus; d'autres le disent fils d'un greffier.

Il embrassa le métier des armes; et il faut qu'il s'y Vop. Prob. soit rendu habile, puisqu'il est compté au nombre des bons généraux formés sous la discipline de Probus. Ses Geog. Syne. services l'élevèrent au consulat; et lorsque Numérien

Digitized by Google

Tillem.

Eutrop.

Cette ville, que l'on trouve aussi de Narona, que l'on nomme mainappelée Docléa, est ruinée aujourtenant Narenia. d'hui. Elle n'étoit pas bien éloignée

périt, Dioclétien exerçoit une charge considérable dans Vop. Num. le palais du prince : il étoit ce que les Romains appeloient durel. Vict. alors comte des domestiques.

Le mot comte, qui dans la langue latine signifie compagnon, étoit devenu dans les temps dont je parle un titre d'honneur. Les empereurs romains se faisoient partout accompagner, comme on l'a pu souvent remarquer dans cette histoire, d'un nombre d'illustres personnages choisis entre les plus distingués, soit dans le civil, soit dans le militaire, qui leur formoient un conseil toujours subsistant. On les appeloit, ainsi qu'ils l'étoient en effet, les compagnons du prince; et comme ce titre et les fonctions qui y étoient attachées leur donnoient du crédit et de l'autorité, il passa en titre de dignité et de puissance. Plusieurs des grands officiers de l'état le prirent, et ils y joignirent quelque terme qui marquât le département spécial dont ils étoient chargés. Ainsi le comte des domestiques étoit le commandant de la partie de la garde impériale qui faisoit proprement la maison du prince : car le ministère des cohortes prétoriennes étoit alors réservé pour la guerre, ou tout au plus pour la garde des dehors du palais, Les empereurs craignoient ce corps, après toutes les révolutions qu'il avoit excitées; et il leur parut nécessaire de créer de nouveaux corps, à qui ils confiassent la défense immédiate de leur personne, et la garde de tout l'intérieur du palais. Ils leur attribuèrent le nom de domestici, qui signifie gens attachés au service de la maison.

Dioclétien commandoit cette belle troupe lorsqu'il Am. R. 1035. fut élu empereur le 17 septembre de l'an de Jésus-Christ 284. Il achevoit alors sa trente-neuvième année, Vict. epit. puisqu'il en avoit soixante-huit lorsqu'il mourut en 313. J'ai raconté comment il fut élevé à l'empire, et comment il s'y maintint par la guerre qu'il fit à Carin, et que termina heureusement pour lui la mort funeste de ce prince détesté.

Digitized by Google

Aurel. Vict.

Il usa très-noblement de sa victoire. Il pardonna à tous ceux qui avoient porté les armes contre lui, estimant avec raison qu'ils n'étoient point coupables pour avoir servi un prince qui avoit un titre aussi légitime que Carin : il fit plus , il conserva dans leurs dignités et dans leurs postes ceux qui y avoient été placés par son ennemi. Aristobule, préfet du prétoire sous Carin, le fut aussi sous Dioclétien, qui lui permit de jouir pareillement des honneurs du consulat, dont il le trouva en possession. On ajoute que le vainqueur eut les mêmes égards pour C. Ceïonius Varus, préfet de la ville, et préfet du prétoire en même temps. Aurélius Victor a raison de vanter cette conduite. C'est un événement nouveau et inouï, dit cet auteur, qu'après une guerre civile personne n'ait perdu ni les biens, ni l'honneur, ni la vie : pendant que nous louons la douceur et la générosité des princes qui, en pareil cas, mettent enfin quelques bornes aux confiscations, aux exils, et même

Zonar.

aux supplices.

Il est très-vraisemblable que Dioclétien, devenu seul maître de l'empire par la mort de Carin, vint se faire reconnoître à Rome. Mais il n'en aima jamais le séjour; et il ne peut alors y être resté long-temps, puisqu'il passa l'hiver de cette même année 285 de Jésus-Christ à Nicomédie. C'est là qu'il se donna pour collègue, le premier avril de l'année suivante, Maximien Hercule, de An. R. 1037. la valeur duquel il crut que l'état avoit besoin.

En effet, l'empire étoit attaqué à la fois aux deux extrémités de l'orient et de l'occident. En Orient, les Perses, enhardis par la retraite de Numérien et par les troubles qui suivirent sa mort, avoient reconquis la Panez. Ma. Mésopotamie, et il étoit à craindre qu'ils ne s'étendissent, comme autrefois, dans la Syrie et dans les provinces voisines. L'Occident n'étoit pas moins agité.

Nous apprenons, par deux médailles de la seconde an-Diocl. art. 2. née de Dioclétien, qui donnent à ce prince les titres de

Digitized by Google

germanique et de britannique, qu'il y avoit eu des mouvemens de guerre dans la Germanie et dans la Grande-Bretagne: et une rébellion intestine mettoit la Gaule en péril.

Ces rebelles étoient les Bagaudes, dont nous avons Paneg. Madéjà parlé sous le règne de Claude 11; troupe rustique, xim.eiConst. que la dureté des exactions avoit réduits à prendre les armes pour se délivrer d'une tyrannie qui leur paroissoit pire que la mort. Nous ne pouvons donner l'étymologie de leur nom, duquel nous avons néanmoins près de Paris un monument dans le village de Saint-Maurdes-Fossés, que l'on appeloit anciennement le Château des Bagaudes. Ce que nous savons, 'c'est que ces laboureurs et ces pâtres, transformés en soldats et en cavaliers, imitoient par leurs ravages les fureurs des barbares, et dévastoient eux-mêmes les campagnes qu'ils auroient dû cultiver. Ils avoient en sons Claude 11 des forces considérables, puisque nous les avons vus assiéger pendant sept mois la ville d'Autun, et enfin s'en rendre maîtres par la force. Sous Aurélien et sous Probus il n'en est fait aucune mention. La valeur et l'activité de ces princes guerriers les avoient sans doute tenus en respect. Au temps dont je parle, poussés de nouveau à bout par les injustices, les violences, les cruautés de Carin, ils renouvelèrent leur révolte, qui pouvoit paroître mériter Aurel. Vict. d'autant plus d'attention, qu'ils avoient deux chefs, et Eutrop. gens de quelque nom, ainsi qu'il est permis de le conjecturer par la hardiesse qu'ils eurent de prendre le titre d'Augustes. Ils se nommoient Ælianus et Amandus.

Paneg. Maxim.

Si Dioclétien eût été grand homme de guerre, il n'y avoit pas là de quoi l'effrayer. Claude 11 et Aurélien, à leur avénement au trône, s'étoient trouvés dans des positions infiniment plus périlleuses. Mais, quoique ce prince entendît l'art militaire, il ne paroît pas qu'il fût

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quùm militares habitus ignari hostem barbarum suorum cultorum agricola appetiverunt .... quum rusticus vastator imitatus est.

brave. La prudence dans la politique étoit son talent, et elle dégénéroit même chez lui en timidité. Ainsi, pour faire face aux différens ennemis qu'il craignoit, il crut avoir besoin d'un collègue qui partageât avec lui un fardeau trop pénible pour sa foiblesse; et Maximien, son compatriote et son ami, fut celui sur qui il jeta les yeux. Maximien étoit né dans la Pannonie, près de Sir-

simples mercenaires, gagnoient leur vie par le travail

Paneg. Ma-Vict. epit. mium, de parens d'une condition très-basse, et qui,

xim.

de leurs mains. Son éducation répondit à sa naissance; et son ignorance étoit si grossière et si publique, qu'un Paneg. Ma-panégyriste citant devant lui les exploits de Scipion l'Africain, et le louant de les avoir imités, ne fait point de difficulté de témoigner le doute où il est si Maximien en a jamais entendu parler. La Pannonie, sa patrie, étoit depuis long-temps, lorsqu'il naquit, le théâtre perpétuel de la guerre. Ainsi, né au milieu des armes, et en ayant embrassé la profession dès son enfance, il s'endurcit de bonne heure le corps et le courage contre les Aurel. Vict. fatigues et les dangers. D'abord soldat, ensuite officier,

il parvint même à des grades supérieurs que nous ne pouvons désigner distinctement : mais nous savons qu'il Vop Prob. fut à portée de se former à l'école d'Aurélien et de

Probus, ce qui suppose qu'il approchoit de ces princes, et par conséquent qu'il tenoit un rang illustre dans la Paneg. Ma- milice. Il les suivit dans toutes leurs expéditions, sur le Danube, sur l'Euphrate, sur le Rhin et aux bords de l'Océan. Il devint un guerrier, autant qu'on peut l'être

par le courage seul et par l'exercice, sans le secours des

connoissances et des vues fines dont son esprit épais n'étoit point capable. Il fut toute sa vie un soldat gros-Vict epit. sier, rustre, violent, perfide, cruel, brutalement débauché. Il avoit apporté en naissant la pente à tous ces vices; et nulle culture ne lui ayant appris à les réprimer,

Eutrop.

il s'y livra avec emportement. Son extérieur même dur et sauvage annonçoit la férocité de son caractère. Si par ses excès il ne ruina pas l'empire, si même il le servit utilement, on doit en faire honneur à la sagesse de Dioclétien qui lui servoit de frein, et pour laquelle il conserva toujours un très-grand respect.

Ils étoient amis depuis long-temps, et Vopiscus atteste Pop. Carin. que son grand-père et Maximien furent les seuls à qui Dioclétien fit confidence de la prédiction de la femme gauloise au sujet du sanglier. Ainsi Dioclétien le connoissoit bien, lorsqu'il l'associa à l'empire. Il lui falloit un homme capable de faire la guerre, et Maximien l'étoit. D'ailleurs il savoit quel ascendant il avoit pris sur son esprit. Il crut donc ponvoir sans risque lui communiquer un titre qui, dans les règles ordinaires, ne souffre point de partage; et il ne se trompa point dans son jugement. Maximien lui fut constamment fidèle; et, devenu son égal par les honneurs et par le rang, il lui déféra toujours la supériorité dans le conseil. Dioclétien tiroit même parti des vices de son collègue. Comme il étoit fort enrieux de s'acquérir la réputation de clémence, s'il croyoit avoir besoin de faire quelque démarche violente et odiense, il en chargeoit Maximien, Eutrop. qui se prêtoit volontiers à des exécutions conformes à son caractère. Et en général le contraste de la dureté de l'un rehaussoit la bonté et la donceur que l'autre affectoit de faire paroître. ...

Tels furent les motifs qui déterminèrent Dioclétien dans son choix. Il commença par faire Maximien César, et ensuite il le déclara Auguste à Nicomédie, comme je l'ai dit. Depuis ce moment les deux empereurs se traitèrent de frères; et quelque temps après ils prirent de concert des surnoms bien peu convenables à la bassesse de leur origine. Ces enfans de pâtres ou d'esclaves se firent appeler, l'un Jovius, comme descendant de Jupiter; l'autre, Herculius, comme issu d'Horcule: faste misérable, et preuve de l'aveuglement que produit la fortune. Il est bon de remarquer dans la distribution de

ces surnoms l'attention de Dioclétien à garder la prééminence. Jupiter étoit le plus grand des dieux, Hercule n'en est que le plus vaillant.

C'est dans ce même esprit que Dioclétien se réserva toujours l'avantage d'un consulat par-dessus Maximien. Ils furent souvent collègues dans cette charge, et constamment, avec la différence que je viens de remarquer. L'année qui précéda leur abdication, Dioclétien étoit consul pour la neuvième fois, et Maximien pour la huitième. Cette observation est fortifiée par l'exemple contraire des deux Césars qu'ils établirent dans la suite. Constance Chlore et Galérius, dont les consulats marchent toujours d'un pas égal.

Dioclétien, après s'être associé Maximien, se préparant à marcher contre les Perses, chargea son collègue de la guerre en Occident; et c'est ainsi qu'il faut entendre le partage que l'on dit s'être fait entre eux de l'empire. Chacun d'eux avoit sur une certaine partie une inspection plus spéciale : mais il n'y eut point de division formelle; et il me paroît prouvé par les faits qu'ils possédèrent l'empire en commun et par indivis. L'état étoit parfaitement un, sous deux chefs.

Paneg. Maαim.

Maximien justifia le choix que Dioclétien avoit fait de lui par les succès glorieux de ses armes. Il soumit les Bagaudes; et si son panégyriste ne nous trompe point, il employa encore plus la vlémence pour regagner ces rebelles que la force pour les réduire. Ce n'est pas que la guerre ait été terminée sans résistance ni combat.

L'expression de l'orateur n'oblige point de le penser; Diocl.art.4. et au septième siècle, lorsque l'abbaye de Saint-Maurdes-Fossés fut bâtie, la tradition du pays étoit que les Bagaudes, maîtres du château que César avoit fait construire dans la presque'île que forme la Marne en cet endroit, y avoit soutenu un siège contre Maximien: qu'ils en furent délogés par la force, et que le vainqueur rasa le château, ne laissant subsister que les fossés, desquels l'abbaye prit le surnom qu'elle a porté jusqu'à nos jours. On ne nous dit point ce que devinrent Ælianus et Amandus, chefs des rebelles. Le nom et la faction des Bagaudes se renouvelèrent au cinquième siècle. Salvien en fait mention.

Après que Maximien eut apaisé la rébellion des Ar. R. 1038.

Bagaudes, les barbares occupèrent sa valeur. Les nations xim. germaniques, toujours acharnées sur la Gaule, s'étoient répandues dans ce riche et beau pays, Bourguignons, Allemands, Chaïbons, Hérules. Maximien, alors consul pour la première fois, fit tête courageusement à cette nuée d'ennemis, et il les vainquit par deux différentes voies. Il s'attacha à couper les vivres aux Bourguignons et aux Allemands; et la maladie, suite infaillible de la famine, s'étant mise parmi eux, l'armée composée de ces deux peuples fut détruite sans que l'empereur romain eût besoin de tirer l'épée. Contre les Chaïbons et les Hérules il fallut combattre; et dans la bataille Maximien signala sa bravoure personnelle, se jetant au plus fort de la mêlée, et semblant se multiplier pour se montrer presqu'en même temps partout où sa présence pouvoit être nécessaire. Les barbares furent taillés en pièces; et s'il n'y a point d'exagération dans l'orateur qui me sert ici de guide, ce ne fut pas quelqu'un d'entre eux échappé du péril, mais la renommée de la gloire de Maximien qui alla porter dans leur pays la nouvelle de leur défaite.

On ne peut douter que ce prince ne fût vaillant. Il en An. R. 1039. donna une preuve éclatante le jour même qu'il prit possession de son second consulat; et pour mettre cette action sous les yeux du lecteur, je le supplie de me permettre d'employer la traduction d'un morceau oratoire, seul monument du fait. On y trouvera en même temps un échantillon de l'éloquence des temps dont j'écris ici l'histoire. « ¹ S'il falloit (dit l'orateur) raconter tous vos

¹ Transco innumerabiles tuas tota Gallia pugnas atque victorias. Quæ

« exploits en Gaule, quel discours pourroit y suffire? « Mais je ne puis passer sous silence le premier jour de « votre consulat, ce jour célèbre dont vous avez si glo-« rieusement changé la destination. Il n'étoit fait que « pour préluder, et vous l'avez employé à agir; et « le soleil, dans l'espace de sa plus courte révolution, « vous a vu commencant les fonctions de consul et rem-« plissant celles de général. Nous vous avons vu, César, « en un même jour faire des vœux pour la république, « et vous mettre dans le cas de les acquiter. Ce qui étoit « l'objet de vos souhaits pour l'avenir, vous l'avez « rendu présent ; ensorte que l'on peut dire qu'après avoir « imploré le secours des dieux, vous avez su le prévenir. « Ce qu'ils avoient promis, vous l'avez exécuté. Nous « vous avons vu, César, en un même jour porter succes-« sivement le plus majestueux habillement de la paix,

enim tot tantisque rebus sufficiet oratio? Illum tamen primum consulatus tui auspicalem diem tacitus præterire nullo modo possum, quo tu solus omnium consecutus es, ut quod tempus anteà incipiendis tantummodò rebus aptum videbatur, tunc primum potuerit sufficere peragendis; unoque sol curriculo suo, coque brevissimo et officia te consulis inchoantem videret, ct imperatoris implentem. Vidimus te, Casar, eodem die pro republica et vota suscipere, et convicta \* debere. Quod enim optaveras in futurum, fecisti continuò transactum: ut mihi ipsa deorum auxilia, quæ precatus eras, prævenisse videaris, et quidquid illi promiserant antè fecisse. Vidimus te, Cæsar, eodem die et in clarissimo pacis habitu, et in pulcherrimo virtutis ornatu. Bond venid doum dixerim : ne Jupiter quidem ipse tantă celeritate faciem cœli sui variat, quam facile tu \*\* togam prostextam sumplo thorace mutasti, hastam posito scipione rapuisti, à tribunali temet in campum à curuli in equum transtulisti, et rursus ex acie cum triumpho rediisti, totamque hanc urbem repentina tua in hostes eruptione sollicitam, lætitiå et exultatione, et aris flagrantibus, et sacrificiis, et odoribus accensis numini tuo, implesti. Ita utroque illius diei supremo tempore bis divina res parè religione celebrata est : Jovi , dùm pro futurisvovetur; tibi , dùm pro victoria solvitur.

J'ai substitué ce mot à conjuncta, qui est une faute manifeste. Convicta vota sont des vœux que l'événement a mis dans l'obligation d'acquitter.

<sup>••</sup> Les éditions répètent ici mal à propos le mot Jupiter. Je l'ai retranché.

« et le plus brillant ornement du commandement mili-« taire. Que les dieux me permettent de le dire: non, « Jupiter lui-même ne varie pas si subitement la face « du ciel où il règne que vous avez changé l'appareil « de toute votre personne. Vous dépouillez la robe pré-« texte pour prendre la cuirasse : la main qui portoit le « sceptre d'ivoire se charge de la pique; yous passez en « un instant du tribunal au champ de bataille, de la « chaise curule vous montez à cheval, et avec la même « rapidité vous revenez triomphant du combat. Cette « ville, que votre brusque sortie sur les ennemis avoit « laissée dans l'inquiétude, vous la remplissez d'allé-« gresse et de cris de victoire, d'autels où fume l'encens, « de sacrifices, de parfums qui se consument en l'hon-« neur de votre divinité. Ainsi les deux extrémités de ce « iour ont été consacrées par des cérémonies également « religieuses, qui se sont adressées d'abord à Jupiter « pour lui demander la victoire, ensuite à vous pour « vous en rendre les actions de grâces. »

Les antithèses ne sont pas ménagées dans ce morceau, et l'adulation y est poussée jusqu'à l'impiété. On sent que le plus grand des dieux pour l'orateur n'est pas Jupiter. Mais enfin les tours sont ingénieux, l'expression vive et brillante; et si les historiens du temps valoient dans lenr genre ce que cet orateur vaut dans le sien, nous n'aurions pas tant de sujet de nous plaindre.

Le fait en lui-même est beau et honorable pour Maximien. La ville dont il s'agit est sans doute Trèves, où l'empereur ayant pris possession du consulat le premier janvier, sortit dans le moment sur quelques troupes de Germains qui couroient la campagne, les battit, les dissipa, et rentra victorieux dans la ville.

Maximien ne se contenta pas de cet avantage passager; il voulut assurer d'une façon durable la tranquillité des Gaules en portant ses armes au - delà du Rhin. Il passa ce fleuve; il ravagea par le fer et par le feu tout le pays

qui est au-delà. Les barbares, effrayés, recoururent à sa clémence; et l'orateur nomme deux rois des Francs, Génobon et Atech, qui par leurs soumissions obtinrent la paix de l'empereur romain, et se tinrent heureux d'être maintenus par lui dans la possession de leurs états.

Eutrop.

Mais il s'en falloit beaucoup que toute la nation des Francs fût domptée. Il y en avoit une partie qui, de concert avec les Saxons, couroit les mers, et rendoit la navigation impraticable par ses pirateries. Maximien opposa à ce mal un remède du succès duquel il eut lieu de se repentir.

Aurel. Vict. Eutrop.

Il avoit à son service un excellent officier de marine nommé Carausius, né Ménapien 4, dans le voisinage de la mer, et qui, s'étant exercé dès l'enfance à la manœuvre des vaisseaux, et avant même dans les premiers temps tiré de ce métier sa subsistance, s'étoit élevé par degrés; et à mesure qu'il perçoit, les occasions lui permettant de développer ses talens, il s'acquit de plus en plus l'estime de Maximien, qui enfin le jugea capable de conduire en chef une entreprise importante. Cet empereur le chargea donc d'assembler une escadre à Boulogne, de donner la chasse aux pirates francs et saxons, et d'en purger les mers. Carausius avoit en effet toute la bravoure et toute l'habileté nécessaires pour s'acquitter parfaitement de sa commission; mais non pas la probité, sans laquelle nul devoir n'est bien rempli. Il regarda l'emploi qui lui étoit confié comme une occasion de s'enrichir; et on le soupçonna, non sans fondement, de laisser passer les corsaires pour les attaquer au retour, lorsqu'ils seroient richement chargés. Il faisoit ainsi de bonnes prises, dont il ne rendoit que peu, soit au trésor impérial, soit aux provinces pillées, et tournoit la plus grosse part à son profit. Maximien, qui

monde sait, habitoient la côte où sont Boulogne, Calais, etc.

Les Ménapiens occupoient alors le pays qui confinoit à celui des Morius. Les Morins, comme tout le

ne connut jamais les tempéramens de la douceur et de la prudence, ordonna que l'on tuât sans aucune forme de procès un officier de cette considération. Carausius fut averti à temps, et il passa avec sa flotte dans la Grande-Bretagne. Là, ayant gagné ou intimidé la seule légion romaine qui étoit restée dans l'île, et quelques corps de Eumon per troupes étrangères qui accompagnoient la légion, il prit Cate la pourpre et se fit reconnoître empereur. Non content d'avoir échappé à Maximien dans le moment, et sûr d'être attaqué, il eut soin de se fortifier dans son nouvel établissement : il augmenta sa flotte par la construction d'un grand nombre de vaisseaux; il invita les barbares. Francs et Saxons, à venir s'attacher à sa fortune, en leur présentant pour amorce le pillage des provinces maritimes de la Gaule. Comme il étoit grand homme de mer, il instruisit par de savantes lecons ces aventuriers qu'il ramassoit de toutes parts; et il se forma ainsi une marine puissante, soit par la multitude des bâtimens, soit par l'habileté de ceux qui les montoient.

Il eut le temps nécessaire pour affermir par ces moyens un pouvoir naissant : car, lorsqu'il se révolta, Maximien étoit encore occupé de la guerre contre les Germains: et d'ailleurs il se trouvoit sans flotte. Il fallut à ce prince du moins l'intervalle d'une année, pour achever d'une part de pacifier et de soumettre les nations germaniques. et de l'autre faire construire des vaisseaux sur les grandes Mam. parivières de la Gaule, dont les embouchures regardent neg. Maxim. l'île de la Bretagne. Lorsque l'armement naval de Maximien fut prêt. Carausius étoit en état de le bien recevoir. Il avoit même un grand avantage sur son ennemi; car les matelots et les soldats de l'empereur étoient tout neufs sur mer, et sans aucune expérience, soit pour manœuvrer, soit pour se battre sur cet élément. L'orateur Eumène ajoute que les vents et les flots leur furent contraires. Ce qui est certain, c'est que Maximien abandonna son entreprise, et se crut obligé de faire la paix

Eumen.

Eutrop. et avec Carausius, en lui laissant la jouissance de son usur-Aurel. Vict. pation. Ce rebelle demeura donc en possession de la Grande-Bretagne et du titre d'Auguste; et nous avons

Tillem. une médaille qu'il fit frapper sur l'événement même dont je parle, et dans laquelle il s'associe avec Dioclé-

dont je parle, et dans laquelle il s'associe avec Dioclétien et Maximien. Elle porte cette légende: LA PAIX \* DES TROIS AUGUSTES. Carausius brava ainsi dans son île pendant plusieurs années tout le reste de l'univers, jusqu'à ce qu'il succombât à une trahison domestique. Les auteurs anglois cités par M. de Tillemont disent qu'il rebâtit et fortifia le mur de Sévère, et qu'il remporta quelques avantages sur les barbares.

Eumen. paneg. Const. Cæs.

Arcas.

Son gouvernement dans le civil fut tyrannique, et digne des voies par lesquelles il s'étoit élevé. Il tint les peuples en captivité; il lâcha la bride à ses passions et à celles des gens de guerre, qui étoient le seul appui de sa grandeur; et les Bretons virent leurs femmes et leurs enfans, arrachés d'entre leurs bras, servir de victimes à la débauche de leurs maîtres.

Eumen. paneg. Const. Cæs.

Pour ne rien omettre de ce que les monumens anciens nous ont conservé des faits de Maximien dans la Gaule, ie dirai que ce prince, ayant réduit à la soumission les nations germaniques voisines du Rhin, en transplanta quelques tribus sur les terres de ceux de Trèves et des Nerviens, qui habitoient le pays anquel répondent à peu près les diocèses de Cambrai et de Tournai. C'étoit une politique sujette à inconvéniens, mais néanmoins souvent mise en usage par les empereurs, que de peupler de barbares les terres que la guerre avoit ravagées aux frontières de l'empire. Nous en verrons encore de fréquens exemples. Les peuples transportés par Maximien sont nommés Francs et Lètes. Ce dernier nom a été diversement interprété par les savans, et il n'est pas encore bien décidé quel sens on doit y attacher. Je me contenterai d'observer que l'épithète qu'y joint Eumène favorise l'opi-

Latus postliminio restitutus.

nion de ceux qui pensent que les Lètes étoient des Gaulois d'origine, qui, ayant autrefois passé dans la Germanie, revenoient dans leur ancienne patrie en recevant des établissemens en Gaule.

Deux inscriptions, qui subsistent encore dans Grenoble, nous apprennent que Dioclétien et Maximien ont bâti et rétabli les murs, et même les édifices intérieurs de cette ville, qui se nommoit alors Cularo.

Tout ce que je viens de raconter de Maximien est renfermé dans un espace de cinq ans, depuis la fin de l'année de Jésus-Christ 286 jusqu'en 291. Durant ces mêmes années, Dioclétien avoit fait aussi différentes expéditions militaires dont je dois maintenant rendre compte.

J'ai déjà remarqué que Dioclétien étoit peu guerrier : et, en effet, le plus grand exploit que l'on cite de lui pendant tout son règne, est d'avoir forcé par la terreur de son nom le roi des Perses à faire la paix avec lui. Vararane II, ainsi que je l'ai rapporté, avoit profité de la mort de Carus, de la retraite de Numérien, et de la guerre civile entre Dioclétien et Carin, pour rentrer dans la Mésopotamie; et il menaçoit la Syrie d'une Mamert, painvasion. Dioclétien n'eut qu'à se montrer, et tout rentra neg. Maxim. dans le calme. A son approche, le roi de Perse oublia l'orgueil dont il s'étoit enivré; il envoya des ambassadeurs et des présens à l'empereur romain; il lui demanda la paix, et il ne l'obtint qu'en se retirant de la Méso- Eumen. papotamie, et se resserrant au-delà du Tigre. Voilà ce que neg. Const. nous pouvons recueillir des orateurs du temps qui lonent Dioclétien comme ayant imité Jupiter son dieu tutélaire, et pacifié l'univers, ainsi que lui, par un signe de tête. Il est vrai que, s'il n'y a point d'exagération dans les faits, un tel exploit est plus glorieux à ce prince que des victoires qu'il auroit achetées par beaucoup de sang.

Tillem.

<sup>·</sup> Hoc, Jovis sui more, mutu illo majestate vestri nominis, consecutus patrio quo omnia contremiscunt, et est. Mamert.

paneg. Constant. Cæs.

Au reste, il acquit aussi de la gloire par les armes. neg. et ge- Les panégyristes citent les Sarrasins chargés par lui de nethl. Ma. xim. Eumen. chaînes; ils parlent de victoires qu'il remporta en Rhétie sur les Allemands, dans la Pannonie et les contrées voisines sur les Sarmates, les Juthonges, les Ouades, les Carpiens, les Goths. Il ne paroît pas que ces faits d'armes aient été fort considérables en eux-mêmes : mais ils prouvent l'activité de Dioclétien; et ce n'est pas un éloge médiocre que d'avoir su contenir tant de penples barbares, et les obliger à se renfermer dans leurs limites.

Mamert. genethi. Mazim.

On décerna le triomphe aux deux empereurs pour les exploits que j'ai rapportés de l'un et de l'autre. Ils ne se hâtèrent pas de le célébrer; et, toujours occupés à combattre de nouveaux ennemis, ils en différèrent la pompe de plusieurs années.

An. R. 1041.

En l'année de Jésus-Christ 200, ils eurent une entrevue à Milan. Pour s'y rendre, ils passèrent, en plein hiver. l'un les Alpes juliennes, venant de la Pannonie, l'autre les Alpes cottiennes, venant de la Gaule. L'histoire ne nous apprend point quel étoit le motif de cette entrevue : mais, quand ils n'y auroient eu d'autre objet que de donner à l'univers le spectacle de leur union parsaite, c'étoit de quoi s'attirer une admiration qui n'étoit pas sans fruit. et qui devoit contribuer infiniment à maintenir la paix et la tranquillité dans l'empire. Cette union des deux empereurs est célébrée par Mamertin; et elle me paroît un phénomène si singulier, un sujet si solidement beau. une lecon si utile pour l'exemple, que je ne puis me refuser au désir de transcrire ici quelques-unes des pensées par lesquelles cet orateur en fait sentir tout le prix.

« 1 Quels siècles (dit Mamertin ) ont jamais vu une

talem in summd potestate concordiam? Qui germani geminique fra---- indiviso patrímonio tam æquastuntur, quam vos orbe ro-Obtrectant sibi invicem arti-

1 Quæ ulla unquam vidére secula fices operum sordidorum : est inter aliquos etiam canoræ vocis invidia : nihil denique tam vile, tam vulgare est, cujus participes malignis æmulationis stimulis vacent. Vester verd immortalis animus omnibus opibus,

\* telle concorde dans la possession et l'exercice du pou-\* voir souverain? Où trouve-t-on des frères, même ju-· meanx, qui usent d'un patrimoine indivis avec autant « d'égalité que vous usez de l'empire? L'envie infecte les « cœurs même des plus vils artisans : le talent de mu-« sicien excite la jalousie entre ceux qui s'en disputent « la gloire : il n'est rien de si bas, de si vulgaire dont « la cupidité des copartageans ne fasse une matière « de querelles et de malignes dissensions. Mais les âmes « célestes et divines de nos empereurs sont au-dessus de « toute l'opulence, de toute la fortune; elles sont plus « grandes que l'immense étendue de l'empire. Le Rhin « et le Danube, le Nil, et l'Euphrate associé avec le Tigre, · les deux Océans, oriental et occidental, et tout ce qui « est contenu de terres, de fleuves, de ports et de ri-« vages entre ces bornes si reculées, voilà ce qui est pour « vous un bien commun, dont vous jouissez également « avec autant de satisfaction que les deux yeux jouissent « en commun de la lumière du jour. Ainsi votre amitié « mutuelle double à votre égard les bienfaits des dieux.

omnique fortund, atque etiam ipso est major imperio. Vobis Rhenus, et Ister, et Nilus, et cum gemino Tigris Euphrate, et uterque.... Oceanus, et quidquid est inter ista terrarum, et fluminum, et littorum, tam facili sunt æquanimitate communia, quantum sibi gaudent esse communem oculi diem. Ita duplices vobis divinæ potentiæ fructus pietas vestra largitur; et suo uterque fruitur et consortis imperio. Laurea illa devictis accolentibus Syriam nationibus, et illa rhætica, et illa sarmatica, te, Maximiane, fecerunt pio gaudio triumphantem. Itidem hic gens Cavionum Herulorumque deleta, transrhenana victoria, et domitis oppressa Francis bella piratica, Diocletianum votorum comwatem reddiderunt. Dividere inter

vos dii immortales sua beneficia non possunt: quidquid alterutri præstatur, amborum est.

Obstupescerent certè omnes homines admiratione vestri, etiam si vos idem parens eademque mater ad istam concordiam nature legibus imbuissent. At enim quanto hoc est admirabilius vel pulchrius, quòd vos castra, quòd prælia, quòd pares victoria fecere fratres? Dum virtutihus vestris favetis, dum pulcherrima invicem facta laudatis, dùm ad summum fortunæ fastigium pari gradu tenditis, diversum sanguinem affectibus miscuistis. Non fortuita in vobis est germanitas, sed electa. Notum sæpè eisdem parentibus natos esse dissimiles. Certissimæ fraternitatis est usque ad imperium similitudo. Mamert. genethl. Maxim,

« Chacun de vous jouit de ses exploits et des exploits de « son collègue. Les lauriers cueillis par Dioclétien en « Orient, en Rhétie, en Pannonie, ont touché votre « cœur, Maximien Auguste, de la joie la plus vive et la « la plus pure. Et réciproquement les nations germa-« niques détruites en Gaule, la Germanie au-delà du « Rhin dévastée, les guerres des pirates étouffées par la « soumission des Francs, toutes vos victoires, en un mot, « ont mis Dioclétien au comble de ses vœux. Les dieux « ne peuvent partager leurs dons entre vous. Tout ce « qui est accordé à l'un, devient commun à tous deux. « Ce seroit là une merveille digne de l'admiration de « tous les hommes, quand la nature elle-même, en vous « donnant une même origine, vous auroit inspiré les \* principes et les lois de l'union fraternelle. Mais com-« bien la merveille croîtra-t-elle, si l'on fait réflexion « que vous n'êtes que frères d'armes, et que les camps, « les exercices militaires, des exploits de guerre égale-« ment glorieux, et non les liaisons du sang, ont serré « les nœuds de votre concorde! L'origine étoit diffé-« rente; mais l'admiration mutuelle pour vos vertus, « les louanges que vous vous donniez réciproquement ' « pour vos belles actions, une noble émulation qui vous « faisoit tendre d'un pas égal au faîte des honneurs et « de la fortune, de si grandes et de si heureuses ressem-« blances ont produit l'union des cœurs. Vous êtes de-« venus frères par un choix libre, et non par le hasard « de la naissance. Il n'est que trop prouvé par de fré-« quentes expériences que les enfans d'un même père « souvent se ressemblent et s'accordent peu : c'est être « véritablement et parfaitement frères que de porter la « ressemblance et l'union jusqu'à la société de l'em-« pire. »

C'est ainsi que Mamertin loue le concert et la bonne intelligence des deux empereurs; et les circonstances ne lui permettoient pas de mettre aucune différence entre Dioclétien et Maximien. Mais, quoique cette union fasse beaucoup d'honneur à l'un et à l'autre, il est aisé de sentir que la principale gloire en appartenoit à celui qui en étoit l'auteur et le principe par une supériorité de sagesse toujours imposante, sans avoir de domination à exercer, et substituant l'impression du respect au droit de contrainte dont elle s'étoit dépouillée. Dioclétien comptoit tellement sur cette autorité inhérente à sa personne, qu'il ne craignit point de se donner encore, non pas véritablement deux collègues, mais deux aides, sous le nom de Césars, auxquels il communiqua un trèsgrand pouvoir, avec l'assurance de la succession à l'empire.

Les dangers multipliés le déterminèrent à multiplier les secours. En l'année de Jésus-Christ 291, Mamertin An. R. 1042. vantoit le bonheur de l'empire qui n'étoit plus attaqué par les barbares occupés à se détruire les uns les autres. Cet orateur entre même sur ce point en quelque détail. Il dit que les Maures se déchirent par des guerres civiles: il met aux mains les Goths avec les Bourguignons, les Taïsales avec les Vandales et les Gépides. Il ajoute qu'Ormiès ou Hormisdas, frère du roi des Perses, s'étoit révolté, et avoit entraîné dans sa rébellion quelques nations scythiques. Mais si l'empire romain, à la faveur des troubles qui agitoient ses ennemis, jouit de la tranquillité, elle ne fut que passagère et de peu de durée. Dès la fin de la même année 291, et au commencement Europ. et de la suivante, la scène changea, et les craintes de guerres Vict. uterdomestiques et étrangères alarmèrent la prudence de Dioclétien. Outre Carausius qui tenoit toujours la Grande-Bretagne, en Egypte Achilléus prit la pourpre : l'Afrique fot ravagée par les Quinquegentiens, peuple ou ligue dont l'histoire ne fait mention que dans le temps dont je parle: un certain Julianus se révolta en Afrique, ou, selon d'autres, en Italie. Enfin le roi de Perse, apparemment vainqueur de son frère, menaçoit

Digitized by Google

d'attaquer les Romains en Orient. Je ne parle point des nations germaniques et scythiques voisines du Rhin et du Danube, que leurs divisions affoiblissoient, mais qui cependant ne laissèrent pas, comme nous le verrons, de donner de l'exercice aux armes romaines.

Il falloit faire face à tant de dangers à la fois, et par conséquent distribuer les forces de l'état sous divers chefs. Il est bien vraisemblable que Dioclétien ne crut pas pouvoir confier en sûreté le commandement des armées à de simples généraux. Sans doute les exemples accumulés d'un si grand nombre de tyrans depuis Gallien l'effrayoient. Il voyoit que dans ces derniers temps il ne s'étoit presque trouvé aucun particulier à la tête d'un corps considérable de troupes qui ne donnât l'essor à ses espérances, et qui n'aspirât à la première place. Il pensa donc qu'étant obligé d'employer pour différentes expéditions plusieurs armées en même temps, il n'en devoit partager le commandement qu'avec des Césars qu'il nommeroit, et en qui l'assurance de succéder au trône par une voix légitime pût prévenir ou réprimer les mouvemens d'une injuste ambition. Son choix tomba sur Constance Chlore et Galérius, que je dois faire connoître au lecteur.

Constance est nommé dans les anciens monumens FLAVIUS VALERIUS CONSTANTIUS. Aurélius Victor lui donne le nom de Julius. Quant au surnom de Chlore, nous ne le trouvons point autorisé dans l'antiquité. Ce mot grec, qui signifie pâle, étoit apparemment une épithète qu'il ne s'attribuoit point lui-même, mais qui, reçue dans le public, a passé en usage par la commodité de servir à le distinguer des autres princes de même nom. Son nom propre étoit Constantius, celtii de sa famille Flavius. Le nom de Valérius lui vint par l'adoption de Maximien, qui le tenoît lui-même de Dioclétien.

J'ai déjà dit qu'il étoit, par sa mère Claudia, petitneveu de l'empereur Claude 11, et que son père Eutropius tenoit un rang illustre dans la nation des Dardaniens d'Illyrie. Ainsi il a par-dessus les empereurs ses contemporains, qui presque tous étoient des hommes nouveaux, l'avantage de la noblesse.

Il l'emportoit encore sur la plupart d'entre eux par d'autres qualités plus estimables : caractère doux, mo- 8 et 18. déré, plein d'humanité, chéri des soldats, aimant à Eutrop. Euseb. vit. faire le bonheur des peuples, réglé dans ses mœurs, et Const. 13, 14. respectant la vertu. Il connut même le vrai Dieu. si 17. nous en croyons Eusèbe, et il condamnoit la grossière superstition du polythéisme. Mais, ainsi que plusieurs philosophes des plus éclairés, il se persuadoit apparemment qu'il devoit penser pour lui, et agir comme le vulgaire.

Lact. de

Nous n'avons pas lieu de croire qu'il fût fort instruit Aurel. Vict. dans les lettres; mais, en grand prince, il les favorisa, il Eumen. pro les protégea. C'est de quoi nous verrons la preuve dans taur. la suite.

Son éducation fut toute militaire. Il commença par

servir dans les gardes, et il s'éleva par degrés. Il se forma

Tillem.

dans l'art de la guerre sous de grands maîtres, Aurélien Aurel. Vict. et Probus; et pendant que le premier de ces deux empereurs régnoit encore, Constance, revêtu déjà d'un commandement considérable, fit voir qu'il avoit profité de ses leçons, puisqu'on lui attribue l'honneur d'une vic- Eumen. patoire remportée, vers l'an de J. C. 274, sur quelque na-neg. Const. tion germanique, près de Vindonissa, aujourd'hui Windisch dans la Suisse. Sous Carus, il étoit gouverneur de Vop. Carin. la Dalmatie; et nous avons vu que dès-lors il paroissoit 17.

digne de l'empire. Employé par Dioclétien à repousser Tillem.

tion de son mérite que de celle de sa naissance. Rien au monde ne ressembloit' moins à Constance Eutrop. que le collègue qu'on lui donna. Galérius, né dans la que,

une irruption des Sarmates voisins du Bosphore cimmérien, il réussit à la satisfaction de son prince; et peu après il fut fait César, autant aidé de la recommanda-

Lact. net 33. Dace, de la plus basse origine, occupé dans son enfance Eus. hist. eccl. vm, 16. à garder des troupeaux de bœufs, étoit brutal, féroce, sanguinaire. Eutrope loue le règlement de ses mœurs. Mais cet éloge paroît difficile à allier avec l'intempérance dans le boire et dans le manger, qui avoit fait de ce prince une masse énorme de chair; et la maladie également cruelle et honteuse qui le fit périr misérablement donne lieu de soupconner en lui des débauches encore plus criminelles.

Il falloit pourtant qu'il eût quelques bonnes qualités qui lui attirassent l'estime de Dioclétien. On convient qu'il savoit la guerre, ayant passé par tous les degrés de la milice, depuis la condition de simple soldat jusqu'aux emplois les plus importans, dont il s'étoit acquitté avec gloire et avec succès. D'ailleurs on lui attribue quelque amour pour la justice; disposition qui n'est pas incompatible avec la dureté dans les mœurs. Si la bassesse de son origine fut une raison qui influa dans le choix de Dioclétien, si cet empereur regarda Galérius comme sa créature, qui, lui devant tout, ne pouvoit manquer de conserver pour lui de l'attachement et de la reconnoissance, sa prudence le trompa; et il trouva dans Constance, à qui sa naissance donnoit des prétentions au trône, plus de fidélité et de modération que dans Galérius, fils de pâtre, et pâtre lui-même.

Tillem.

Galérius prend dans ses médailles les noms de C. Galerius Valerius Maximianus. Galérius étoit son nom propre ; il emprunta celui de Valérius de Dioclétien, qui l'adopta. Ce même empereur lui donna le surnom de Maximianus, comme un avertissement d'imiter la fidélité de Maximien Herculius envers son bienfaiteur. Les écrivains du temps l'appellent quelquefois Armentarius, par allusion à son premier état de gardeur de bœuss ou de chevaux. Car le mot armentum en latin signifie un troupeau de grands animaux. Pour lui, il n'usoit point de ce nom, qui lui eût rappelé des idées désagréables.

Il n'est point de précautions que Dioclétien ne mît en œuvre pour unir et attacher fortement à lui et à son collègue cenx qu'il prétendoit faire Césars. J'ai déjà parlé incidemment de leur adoption. Galérius fut adopté par Eumen. Dioclétien, et reçut de lui le surnom de Jovius; Con-taur. stauce par Maximien, qui lui communiqua pareillement son surnom d'Herculius. De nouveaux mariages cimentèrent l'alliance. Constance et Galérius étoient Eutrop.

Vict. utertous deux mariés; le premier à Hélène, mère du grand que. Constantin ; le nom de l'épouse du second n'est pas connu. Les empereurs exigèrent qu'ils répudiassent leurs femmes. Dioclétien donna Valérie sa fille en mariage à Galérius. Constance épousa Théodora, bellefille de Maximien, sortie d'un premier mariage de l'impératrice Eutropia.

Tous les arrangemens préliminaires étant pris, la Eumen. pacérémonie de l'installation des Césars se fit le premier Cas. mars de l'année de J. C. 292. Dioclétien, ayant assemblé An. R. 1043. les soldats dans un lien distant de trois mille pas de Nicomédie, monta sur une hauteur, présenta aux troupes Galérius, et de leur consentement le revêtit de la pourpre. Il est très-probable que Constance reçut le Tillem. même honneur de Maximien dans quelques villes des Ganles et de l'Italie.

Les denx Césars, à l'exception du titre d'Augustes qui demenra réservé à Dioclétien et à Maximien, furent décorés de tous les autres qui caractérisoient chez les Romains le pouvoir suprême. Ils eurent la puissance tribunitienne, les dénominations d'empereurs, de pères de la patrie, de souverains pontifes. C'étoit une nouveauté. Ceux qui avoient été Césars avant eux n'avoient pas joui de semblables prérogatives, peu compa-proschol.instibles avec le titre de princes de la jeunesse, qui leur étoit affecté.

Le rang entre Constance et Galérius fut réglé, non sur celui de lours pères adoptifs. Galérius, quoique

adopté par le premier des Augustes, ne fut que le second Euseb, vit. des Césars. La prééminence étoit due à Constance, à Const. c. 18. raison de sa noblesse : et peut-être aussi étoit-il plus avancé dans le service. Le fait est que dans les monumens publics il est toujours nommé le premier.

Lact. c. 7. Aurel. Vict.

Il y avoit déjà eu un partage, non de domaines, si je Julian. or. 2. ne me trompe, mais d'inspection et d'administration entre Dioclétien et Maximien. Les deux Augustes en firent un nouveau de même nature avec leurs Césars. Dioclétien assigna à Galérius pour son département l'Illyrie, la Thrace, la Macédoine, la Grèce; et Maximien à Constance les Gaules, l'Espagne et la Grande-Bretagne.

> Ce plan étoit bien entendu pour la défense de toutes les parties de l'empire, qui se trouvoient chacune avoir au milieu d'elles leurs princes, attentifs à empêcher les séditions et les soulèvemens au-dedans, et à repousser les attaques du dehors.

> Mais ce même plan devenoit une source de guerres civiles, sinon pour le moment actuel, où la sagesse et l'autorité de Dioclétien tenoit tout en respect, du moins pour la génération suivante. Les enfans de tant de princes ne pouvoient manquer de déchirer l'empire par leurs prétentions contraires. Il est vrai que la souveraine puissance n'étoit point héréditaire de plein droit chez les Romains, comme je l'ai souvent remarqué. Mais pouvoit-on se flatter que des fils d'empereurs et de Gésars consentissent à passer leur vie dans la condition privée? L'événement justifiera cette réflexion.

> Il résultoit encore du nouvel arrangement de Dioclétien un autre inconvénient, qui a été observé par Lactance, et même par Aurélius Victor. Ces quatre princes formoient quatre cours, et chacun d'eux avoit ses officiers, et en particulier son préfet du prétoire, qui avoit encore sons lui des vicaires de l'institution de Dioclétien, distribués dans les différentes provinces du

département général. Chacun de ces princes vouloit avoir à ses ordres autant de troupes qu'autrefois en entretenoit l'empire tout entier réuni sous un seul chef: De là l'oppression des peuples, l'augmentation des impôts, les exactions, les violences. Le mal s'accroissoit encore par le goût qu'avoit Dioclétien pour diviser les provinces et les morceler en quelque façon. Son but étoit apparemment de diminuer l'autorité des gouverneurs subalternes en diminuant leurs départemens, et de les mettre ainsi hors d'était de se révolter. Mais, à proportion qu'il multiplioit les officiers, il multiplioit les dépenses; et l'abus alloit à un tel excès, qu'en mettant i d'un côté tous ceux qu'employoient les quatre princes dans le civil et dans le militaire, et de l'autre tous les contribuables qui devoient fournir à leur subsistance et à leur entretien, le nombre des premiers excédoit celui des autres.

En général, le gouvernement de Dioclétien est décrié par Lactance comme dur et tyrannique. Cet écrivain l'accuse d'avidité pour enrichir le fisc aux dépens des peuples, et pour accumuler des trésors sans fin et sans mesure. Il prétend même que la cruauté venoit à l'appui d'une cupidité injuste, et que souvent, pour envahir le bien, on faisoit périr le possesseur. Je ne sais si le zèle du christianisme a emporté trop loin Lactance contre un persécuteur odieux; mais je vois qu'Aurélius Victor, auteur païen, se plaint de l'introduction des tributs en Italie, qui, comme il arrive d'ordinaire, modestes dans leurs commencemens, montèrent dans la suite à un excès pernicieux.

Lactance blâme encore dans Dioclétien la fureur de bâtir, dont souffrit principalement la ville de Nicomédie, séjour ordinaire de ce prince. 2 Ici, dit notre auteur, c'étoit une basilique qu'il construisoit; là, un

Major esse coeperat numerus Hic basilicæ, hic circus, hic accipientium quam dantium. Lact. moneta, hic armorum fabrica, hic

cirque, en un autre endroit un hôtel des monnoies; ailleurs encore un arsenal. Il falloit un palais pour sa femme, un palais pour sa fille. Pour faire place à ces nouvelles constructions, une grande partie de la ville est enlevée à ses habitans. Les citovens sont obligés de se transplanter avec leurs femmes et leurs enfans, comme si leur patrie eût été prise par les ennemis. Ce n'est pas tout encore. Ces bâtimens, qui se faisoient en grande partie par corvées, étoient à peine achevés, à la ruine des provinces, qu'une fantaisie de l'empereur obligeoit de les détruire. Voilà un mauvais ouvrage, disoit - il: il faut l'abattre, et travailler sur un autre plan. Telles étoient les dépenses folles auxquelles l'engageoit la manie d'égaler Nicomédie à Rome. On peut se convaincre qu'il n'y a point d'exagération

tien pour les bâtimens, si on le compare avec ce que nous savons et ce que nous voyons encore aujourd'hui des thermes de ce prince dans la ville de Rome; édifice immense, et dont le vaste contour, s'il ne peut être comparé sans hyperbole à l'étendue d'une province, au moins surpasse bien des villes en grandeur. Nar-Rom. vet. IV, dini, témoin oculaire, assure que l'espace qu'occupoient ces thermes comprend maintenant l'église, le monastère et le jardin des bernardins : l'église, le monastère. et l'ample jardin des chartreux; deux grandes aires et les greniers de la chambre apostolique; une fontaine appelée des Thermes, et plusieurs vignes et maisons de particuliers. En effet, il ne faut pas croire qu'il n'y eût dans ces thermes que les pièces destinées précisément

dans le récit que fait Lactance des profusions de Dioclé-

Nardin. 7.

> uxori domus, híc filiæ. Repentè magna pars civitatis exciditur. Migrabant omnes cum conjugibus ac liberis quasi urbe ab hostibus captá. Et quùm perfecta hæc fuerant cum interitu provinciarum, « Non rectè . facta sunt, airbat : alio modo

· fiant. · Rursus dirui ac mutari necesse erat, iterùm fortassè casura. Itasemper dementabat, Nicomediam studens urbi Romæ coæquare. Lact.

Lavacra in modum provinciarum exstructa. Amm. l. xvi.

Digitized by Google

aux bains. On y tronvoit tout ce qui est nécessaire pour la promenade, pour les exercices du corps, et même pour l'étude, allées d'arbres, portiques, salles d'escrime, et enfin bibliothèques. Dioclétien fit transporter dans ses thermes la bibliothèque Ulpienne, qui avoit été d'abord logée sur la place de Trajan. Un prince qui construisoit de tels édifices ne travailloit pas uniquement pour la commodité du public : l'amour de la magnificence et du faste y entroit pour beaucoup.

Je reviens à l'ordre des faits. Cinq objets d'inquiétude a voient déterminé Dioclétien à nommer des Césars : Carausius. le roi de Perse, les Quinquegentiens, Julien, tyran en Afrique ou en Italie, Achillée en Egypte. Ces différens soins occupèrent les quatre princes pendant un espace de cinq à six ans, et le succès leur fut favorable de tous les côtés. C'est de quoi je dois maintenant rendre compte au lecteur, autant que le permet la disette de mémoires.

Maximien vainquit et dompta les Quinquegentiens. Eutrop. Quels que puissent être ces peuples, tout-à-fait inconnus, on a quelque lieu de les regarder comme avant appartenu à la Mauritanie « : car les panégyristes vantent beaucoup les exploits de Maximien, vers ces vin et ix. temps-ci, contre les Maures, et ils ne disent pas un seul mot des Quinquegentiens, nom qui paroît subitement dans l'histoire, et qui s'éclipse de même. Après les temps dont nous parlons, il n'en est plus fait aucune mention.

Ce fut encore Maximien qui délivra l'empire du tyran Vict. epit. Julien. Cet usurpateur, se voyant vaincu, se perça luimême de son épée, et se jeta encure vivant dans les flammes d'un bûcher qu'il avoit fait allumer.

· Scaliger, dans ses notes sur la chronique d'Eusèbe, p. 223, incline à penser que les Quinquegentiens sont les peuples de la Libre pentapolitaine. La ressemblance des peuples.

noms peut appuyer cette conjecture. Car les mots Ilinamohis en grec, et quinquegentes ou quinquegentiani en latin, signifient également cinq

Paneg. 1,

Tillem. Eutrop.

Dioclétien se chargea de la guerre contre Achillée, et il ne la poussa pas fort vivement, puisque ce tyran Amm. lib. régna six ans en Egypte. Durant cet intervalle, je ne Jorn. de re- puis citer d'autre exploit de l'empereur romain que la transplantation des Carpiens en Pannonie. Aurélien y avoit déjà transporté une partie de cette nation. Dioclétien acheva l'ouvrage: les Carpiens, battus par lui et par Galérius, prirent le parti de se soumettre; et, établis sur les terres de l'empire, au lieu d'ennemis ils devinrent sujets. Il est encore parlé de châteaux bâtis par Dioclétien dans le pays des Sarmates, vis-à-vis des villes d'Acincum et de Bononia dans la Pannonie.

Ån. R. 1047. Aur. Vict. Eutrop. Euseb. chron.

Tillem.

L'an de Jésus-Christ 296, ce prince marcha contre le tyran de l'Egypte, le vainquit dans un combat sans beaucoup de peine; et, l'ayant réduit à s'enfermer dans Alexandrie, it l'y assiégea. Le siége dura huit moins: au bout desquels Achillée sut pris et tué avec les principaux complices de sa rébellion. Cette juste punition des coupables n'étoit que le prélude d'inexcusables cruautés. Le vainqueur se vengea sur les peuples. Il

Oros, vii, 25. livra Alexandrie au pillage, si nous en croyons Orose: et on peut l'en croire, puisqu'il est constant par le témoignage d'Eutrope, auteur païen, que Dioclétien souilla toute l'Egypte de meurtres et de proscriptions. Il fit néanmoins pour le pays divers règlemens dont l'expérience et la pratique prouvèrent l'utilité.

Vales.

Je ne donnerois point place ici à ce que nous débite tioch. apud gravement un historien du moyen âge, s'il n'étoit bon de conserver le souvenir des erreurs vulgaires qui ont régné parmi les hommes. Cet écrivain raconte que Dioclétien ht rechercher avec soin les livres des anciens Egyptiens sur l'alchimie, et qu'il les brûla, de peur que le secret de faire de l'or et la facilité de s'enrichir par cette voie ne missent l'Égypte à portée de renouveler ses révoltes. On sait assez aujourd'hui ce qu'il convient de penser touchant cet art mensonger, accrédité

par des charlatans et adopté par des dupes, qui souvent ont dissipé les biens réels qu'ils possédoient pour courir après une vaine fumée.

M. de Tillemont rapporte, avec assez de vraisemblance, à cette expédition de Dioclétien la ruine des villes de Busiris et de Coptos, qui, suivant le témoignage de la chronique d'Eusèbe, s'étant révoltées vers ces temps-ci contre les Romains, furent prises et détruites jusqu'aux fondemens. Ces deux villes, quoique jointes ensemble par l'ancien auteur, étoient fort éloignées l'une de l'autre, Busiris dans le Delta, Coptos dans la Thébaïde.

Il est constant que Dioclétien visita les frontières de Procop. de l'Egypte du côté du midi, et que, pour en établir la 19. tranquillité, il prit des précautions convenables à son génie, plus porté aux voies de prudence que touché des idées de la gloire. Considérant que l'étendue de pays que possédoient les Romains au-dessus d'Eléphantine sur le Nil, jusqu'à sept journées de distance, leur étoit plus onéreuse qu'utile, et que le revenu qu'ils en tiroient ne suffisoit pas pour la dépense des garnisons qu'il falloit y entretenir, il abandonna ces sept journées de pays aux Nobates, peuples qui habitoient les déserts d'Oasis; et en leur faisant don de cette contrée, bien plus riche et plus abondante que la leur, il les chargea de la désendre contre les Blemmyes, et d'arrêter leurs` courses importunes. Il convint aussi d'acheter la paix des uns et des autres par une pension, qui se payoit encore du temps de Justinien, mais sans beaucoup de fruit : la force seule des armes pouvoit contenir l'avidité des barbares.

Constantin accompagna Dioclétien dans la guerre Tillem. d'Egypte, et il y signala sa valeur naissante par plu-Const. art. 4. sieurs belles actions. Il devoit être alors dans sa vingttroisième année: car il y a lieu de croire qu'il est né l'an de Jésus-Christ 274, et c'est à l'an 296, comme je l'ai dit, que se rapporte vraisemblablement la victoire HIST. DES EMP. TOM. VI.

de Dioclétien sur Achillée. Cet empereur l'avoit pris attprès de lui comme otage, lorsqu'il nomma César Constance Chlore son père: et il paroît que depuis ce temps Constantin ne s'éloigna guère de la personne de Dioclétien, si ce n'est pour suivre Galérius dans ses expéditions. soit sur le Danube, soit contre les Perses. Ainsi ce prince, destiné par la Providence à devenir le protecteur du christianisme, passa toute sa jeunesse sous la main et dans la dépendance des plus violens ennemis du nom chrétien.

tant.

Il étoit né à Naïsse, ville de Mœsie, mais anciennement attribuée à la nation des Dardaniens, de laquelle sor-Tillem, not, toient ses ancêtres paternels; et il avoit pour mère 1 sur Cons- Hélène, à qui quelques auteurs, même chrétiens, ont contesté la qualité d'épouse de Constance Chlore, et ont par conséquent rendu douteuse la légitimité de la naissance de Constantin. Mais, dans la vérité, cette opinion ne paroît fondée que sur ce qu'Hélène a étoit d'une condition fort inférieure à son mari. Du reste, tout conspire à nous la faire regarder comme unie à Constance par une alliance légitime : le titre d'épouse. qui lui est accordé par plusieurs écrivains, la considération dont jouit toujours Constantin à la cour de Dioclétien, où il tenoit le premier rang après l'empereur, la qualité même d'otage, qui suppose qu'il étoit cher à son père, comme un fils destiné à lui succéder; enfin les éloges donnés par les panégyristes à la ' vie chaste

> a S. Ambroise a dit qu'Hélère tenoit hôtellerie, et que telle fut l'origine de ses liaisons avec Constance. C'est un témoin respectable, mais il est scul. Si ce fait eût été connu de Zosime, qui est l'ennemi déclaré de Constantin, qui le traite nettement de bâtard, et sa mère de femme peu vertueuse, il n'auroit pas manqué d'en faire usage.

· Quò enim magis continentiam

patris æquare potuisti (l'orateur, adresse la parole à Constantin ) quans quòd te ab ipso fine pueritiæ illicà matrimonii legibus tradidisti, ut primo ingressu adolescentiæ formares animum maritalem, nihil de vagis cupiditatibus, nihil de consessis ætati voluptatibus in hoc sacrum pectus admitteres? Pancy. Maxim. et Const.

de Constance, qu'on loue son fils d'avoir imitée en prévenant par un engagement légitime les dangers auxquels l'âge et l'ivresse de la fortune auroient pu exposer sa vertu, et en respectant toujours les lois sacrées du mariage. Par ces raisons nous nous déterminons à suivre le sentiment le plus honorable pour Constantin, et à le reconnoître pour fils légitime de Constance Chlore.

Ce jeune prince montra dès son premier âge ce qu'il Tillem devoit être un jour. Il réunissoit les avantages du corps art. 4. de sa personne, brave jusqu'à ajouter aux hasards communs de la guerre ceux des combats singuliers contre les plus courageux des ennemis, généreux, magnanime. sage dans sa conduite privée, et ne connoissant d'autre passion que celle de soutenir l'éclat de son nom, et de se rendre digne de la grandeur à laquelle sa naissance l'appeloit. Son père étoit pour lui un grand exemple; et es exploits que j'ai à rapporter de Constance surpassent de beaucoup ce que nous savons de ceux de Dioclétien et de Maximien.

Ce prince avoit la Gaule pour département, et par conséquent deux ennemis à combattre, savoir Carausius d'une part, usurpateur de la Grande-Bretagne et du titre d'Auguste: de l'autre, les peuples germains ou francs, qui, favorisés et aidés par ce même Carausius, s'étoient emparés du pays des Bataves.

Carausius possédoit sur la côte de la Gaule la ville de Boulogne, et Constance crut devoir commencer par paneg. Con-stant. Aug. lui enlever cette place, afin de le renfermer entière- et Constant. ment dans son île. Pour réussir plus sûrement dans son Cas. entreprise, il usa de diligence; et à peine nommé César, il partit, et arriva devant Boulogne au moment où on l'attendoit le moins. Il assiégea la ville par terre : mais le port mettoit les assiégés en état de recevoir les rafraîchissemens et les secours que Carausius ne man-

queroit pas de leur envoyer. Constance leur ôta cette ressource en fermant l'entrée du port par une estacade qui empêchoit le passage de tout vaisseau. Ainsi la ville fut bientôt obligée de se soumettre; et par un événement qui tient du merveilleux, et que nos aïeux ont vu se renouveler à la prise de la Rochelle, l'estacade, qui avoit résisté aux flots tant que la ville se défendoit, fut renversée par un coup de mer aussitôt que Constance s'en vit le maître. Ceux qui s'étoient soumis à lui n'eurent pas lieu de s'en repentir. Il les avoit réduits par la force, il les conserva par sa bonté.

Pour aller attaquer Carausius dans son île, il falloit une flotte, et Constance n'en avoit point. Pendant qu'on lui construisoit des vaisseaux, il ne demeura pas oisif, et occupé de son second objet, il tourna ses efforts du côté du pays des Bataves. L'orateur Euménius nous donne ici une description élégante de ce sol singulier. qui ne sembloit pas être fait pour se peupler de villes florissantes, et pour devenir l'entrepôt des marchandises de l'univers. « 'Cette terre (dit-il) n'est point, à « proprement parler, une terre. Elle est tellement pé-« nétrée et imbibée d'eau, que non-seulement les par-« ties manifestement marécageuses cèdent sous le pied « qui les presse, et le font plonger, mais les endroits « mêmes qui paroissent plus fermes tremblent et chancellent sous les pas, et l'agitation qui se communique « au loin prouve qu'une légère et mince écorce surnage « des amas d'eaux. »

La guerre étoit difficile dans un tel pays; et de plus, à peu de distance, les barbares trouvoient des forêts qui leur servoient de retraites en cas de disgrâce. Constance

videtur paulò firmior, pedum pulsu tentata quatiatur, et sentire se procul mota pondus testetur....Subjacentibus innatat, et suspensa latè vacillat.

Illa regio.... penè, ut cum verbi periculo loquar, terra non est. Ita penitùs aquis imbuta permaduit, ut non solum quæ manifestè palustris est cedat ad nixum, et hauriat pressa veltigium, sed etiam, ubi

triompha de tous les obstacles, et non-seulement il délivra et reconquit la contrée que les Francs avoient envahie, mais il réduisit ces fiers ennemis à mettre bas les armes, et à se soumettre à la loi qu'il voudroit leur prescrire. Il les transporta en corps de nation, hommes, femmes et enfans, dans les cautons de la Gaule qu'ils avoient autrefois dévastés, afin que ce qui étoit devenu déscrt et inculte par leurs ravages se repeuplât et reprît par leurs services son ancienne fertilité.

L'orateur Eumène exerce son éloquence sur une si belle matière. « 'Nous pouvons donc (dit-il) insulter à « ceux qui autrefois nous faisoient trembler, et nos « provinces jouissent des honneurs du triomphe. Oui, « le Cauque et le Frison cultivent pour moi la terre: « ce peuple brigand et toujours en course, aujourd'hui « fixé dans un lieu, conduit la charrue et se fatigue dans « les travaux de la campagne: il garnit mes marchés « des bestiaux qu'il a nourris, et le barbare, devenu « laboureur, me procure l'abondance et fait baisser le « prix des vivres: heureux et content si, par les ordres « de nos princes, il est appelé à reprendre pour notre « défense les armes dont il a fait tant de fois usage « contre nous. »

Le panégyriste ne spécifie point ici les pays de la Gaule où furent établies ces colonies de prisonniers francs. Seulement, à la fin du même discours, il nomme les territoires d'Amiens, de Beauvais, de Troyes et de Langres, comme repeuplés par des essaims de barbares transplantés. Mais comme, outre la transmigration dont il s'agit maintenant, il y en eut encore une autre exécutée queques années après par Constance, ainsi que nous le rap-

operatur, et frequentat nundinas meas pecore venali, et cultor barbarus laxat annonam. Quin etiam, si ad delectum vocetur, accurrit, et obsequiis teritur, et tergo coercetur, et servire se militiæ gratulatur.

Insultare, Hercule, communi Galliarum nomine bibet, et quod pace vestra loquar, ipsis triumphum assignare provinciis. Arat ergo nunc mihi Caucus et Frisius; et ille vagus, ille prædator, exercitio squalidus

porterons dans la suite, nous ne pouvons pas distinguer ce qui appartient en particulier à chacune de ces deux opérations toutes semblables.

Julian. or. 1.

Nous en disons autant des châteaux que Constance, au rapport de Julien l'apostat son petit-fils, construisit sur les frontières, et au milieu même de la Germanie barbare. C'est une précaution qu'il peut avoir également prise dans l'une et dans l'autre de ses deux expéditions contre les Francs.

La première doit l'avoir occupé au moins trois ans, puisqu'elle remplit seule l'intervalle entre la prise de Boulogne, l'an de J. C. 292, et la guerre portée dans la Grande-Bretagne par Constance en 296. C'est à ce temps que nous devons vraisemblablement rapporter les exploits que cite Euménius au commencement de son panégyrique de Constance; un roi barbare pris au piége qu'il avoit tendu, et réduit en captivité; tout le pays des Allemands désolé et ravagé, depuis le pont sur le Rhin à Cologne jusqu'au Danube. C'est daus ce même espace que nous plaçons aussi, d'après M. de Tillemont, les soins que ce prince, aussi bon que guerrier, donna au rétablissement de la ville d'Autun.

Eumen.ibid. et pro schol. Instaur.

J'ai dit que cette ville avoit beaucoup souffert de la première révolte des Bagaudes; que, fidèle à l'obéissance qu'elle devoit à ses légitimes maîtres, elle avoit soutenu un siége de sept mois; et qu'ayant invoqué inutilement le secours de Claude 11, occupé alors de la guerre contre les Goths, elle s'étoit vue enfin forcée d'ouvrir ses portes aux rebelles, qui la traitèrent en ville prise d'assaut. Depuis cette époque funeste, elle étoit demeurée pendant vingt-cinq ans daus un état de désolation; les édifices, tant publics que particuliers, détruits ou en mauvais ordre; les campagnes négligées et incultes en grande partie; tout le pays dans une extrême pauvreté.

Constance regarda sans doute comme une espèce de dette de sa maison l'obligation de ténioigner de la bonté

à une ville qui avoit montré un attachement si fidèle pour Claude 11, son grand oncle, et à qui cette fidélité avoit coûté si cher. Il n'omit aucun des soins qui pouvoient en réparer les malheurs. Il donna des sommes considérables pour acquitter les dettes de la ville, et pour rebâtir les temples, les bains, et même les maisons des particuliers. Il la repéupla en y appelant de dehors des ouvriers de toutes les différentes sortes d'arts, et en invitant les habitans des provinces voisines à venir s'y établir. Il y plaça des légions en quartier d'hiver pour répandre de l'argent dans le pays, et pour fournir des travailleurs aux ouvrages publics qu'il faisoit construire, et en particulier aux aqueducs, par lesquels il procuroit de l'eau en abondance à la ville. Enfin il y rétablit les études et les lettres, dont il sentoit tout le prix, quoique sa vie toute militaire ne lui eût pas permis de s'y rendre fort habile.

Autun étoit de toute antiquité une école célèbre. Sous Voyez t. 1, Tibère, le rebelle Sacrovir y trouva, au rapport de Ta-p.525. cite, toute la fleur de la jeune noblesse des Gaules rassemblée pour l'étude des beaux-arts, et il s'en fit des otages qui lui répondissent de la fidélité de leurs parens. Ce fait incontestable peut autoriser jusqu'à un certain Hist. univ. point la tradition du pays, qui suppose que, dès avant Paris, t. 1, p. 6 et 25. l'entrée des Romains dans les Gaules, les druïdes élevoient la jeunesse gauloise dans Autun, et y avoient une maison sur une hauteur, qui en a conservé jusqu'aujourd'hui le nom de Mont-Dru, comme qui diroit Mont des Druïdes. En ce cas, Auguste n'aura pas été l'instituteur, comme je l'ai dit sous son règne, mais le restau- Voyez t.1, rateur et le bienfaiteur de l'école d'Autun.

On n'attend pas de nous une histoire suivie de cette école, pour laquelle, quand même c'en seroit ici le lieu, les monumens nous manquent absolument. Nous rencontrons une grande lacune depuis le temps de Tibère jusqu'au grand-père du rhéteur Euménius, qui, né à proscholins.

Athènes, et, ayant enseigné à Rome avec réputation; vint s'établir à Autun, et y professa publiquement la rhétorique jusqu'à l'âge de plus de quatre-vingts ans. Le même Euménius pous cite le professeur Glaucus, son contemporain, mais plus âgé que lui, qu'il assure pouvoir être regardé comme ' Athénien, sinon par la naissance, au moins par la beauté de son talent. Euménius lui-même, né à Autun, enseigna quelque temps l'éloquence dans sa patrie, et ensuite il passa à une charge qui l'attachoit au palais et à la suite du prince. Il fut nommé memoriæ magister, charge que l'on compare à celle de maître des requêtes parmi nous. Constance, voulant renouveler la gloire des études dans la ville d'Autun, crut que personne n'étoit plus propre qu'Enménius à le seconder dans un pareil dessein, et il l'engagea à reprendre la profession en conservant sa charge dans le palais. La lettre qu'il lui écrivit à ce sujet mérite d'être ici rapportée. Elle porte en tête les noms des deux empereurs et des deux Césars, comme tous les autres actes qui s'expédioient dans toute l'étendue de l'empire; mais il n'est pas douteux qu'elle doive être attribuée proprement à Constance, qui avoit les Gaules dans son département. En voici la traduction.

« Les Gaulois nos fidèles sujets méritent que nous nous « intéressions à l'éducation de leurs enfans, que l'on « élève dans Autum, et que l'on y forme aux lettres et « aux bonnes mœurs. Et 2 par quelle plus solide récom- « pense pourrions-nous reconnoître leur zèle qu'en leur « procurant le seul bien que la fortune ne peut ni donner « ni ôter? Ainsi, comme l'école où on les élève est main- « tenant sans chef, nous n'avons point cru pouvoir plus « dignement remplir la place vacante qu'en jetant les « yeux sur vous, Euménius, qui avez fait preuve d'une

<sup>1</sup> Non civitate Atticum, sed eloquio. illud conferre debemus, quod nec

<sup>·</sup> Quod aliud præmium his quam dure potest nec eripere fortuna?

« éloquence non commune, et dont la probité nous est « parfaitement connue par la manière dont vous vous « acquittez de votre charge auprès de nous.

C'est i pourquoi, en vous conservant les honneurs
et prérogatives du rang dont vous jouissez, nous vous
exhortons à reprendre la profession oratoire. Vous
n'ignorez pas que nous nous proposons de relever l'ancienne gloire de la ville d'Autun. Concourez - y en
travaillant à inspirer aux jeunes gens, par les belles
connoissances, l'amour de la vertu; et ne croyez pas
vous dégrader en acceptant l'emploi que nous vous
offrons, puisqu'une profession aussi honorable donne
plutôt du lustre à quelque dignité que ce puisse être
qu'elle n'est capable de l'avilir. Et afin que vous compreniez la considération particulière que nous avons

 pour votre mérite, nous vous assignons six cent \* mille \* Soixantee sesterces de gages. Adieu, notre cher Euménius. »

« sesterces de gages. Adieu, notre cher Euménius. »

Je ne trouve rien de plus digne d'être observé dans cette lettre que l'attention marquée du prince à établir la vertu pour terme de toutes les belles connoissances. C'étoit bien aussi la façon de penser d'Euménius luimême, qui déclare 2 qu'il regarde les lettres comme le fondement de la tempérance, de la modestie, de la vigilance, de la patience. « Et lorsque ces heureuses dispositions (ajoute-t-il') ont passé en habitude dès l'âge le « plus tendre, elles portent leur fruit dans tout le reste « de la vie; et tous les emplois de la société, jusqu'au

Salvo igitur privilegio dignitatis tuæ, hortamur ut professionem oratoriam recipias, atque in supradictà civitate, quamnon ignoras nos ad pristinam gloriam reformare, ad vitæ melioris studium adolescentium excolas mentes; nec' putes hoc munere antè pareis aliquid tuis honoribus derogari, quium honesta professio ornet potius omnom qu'um destruat dignitatem.

.... Litteras omnium fundamenta esse virtutum, utpote continentiæ, modestiæ, vigilantiæ, patientiæ magistras. Quæ universa quùm in consuetudinem tenera ætate venerunt, omnia deineeps officia vitæ, et ipsa quæ diversissima videntur militiæ atque castrorum munia convalescunt. « métier des armes, qui paroît si discordant avec les « muses, en sont infiniment mieux remplis. »

Ce n'étoient pas là des discours spécieux dans la bouche de cet orateur, et qui fussent démentis par sa conduite. Euménius consacra à la reconstruction des écoles d'Autun, ruinées par les malheurs de la guerre, les six cent mille sesterces qui lui étoient assignés pour ses gages et tel est l'objet du discours d'où j'ai tiré la plus grando partie de ce qu'on vient de lire.

Autun n'est pas la seule ville qui se ressentit des libéralités et du bon gouvernement des princes qui étoient à la tête de l'empire. S'il n'y a point d'exagération dans les expressions d'Euménius, on voyoit de toutes parts et dans toutes les provinces frontières les villes renaître de leurs ruines; et, après avoir été presque couvertes de halliers et converties en forêts qui servoient de repaires aux bêtes, reprendre tout d'un coup leur splendeur, relever leurs murs, et se repeupler de leurs anciens habitans.

Eumen.
paneg. Constant. Cæs.
Eutrop.
Aurel. Vict.

Constance avoit été obligé pendant trois ans, comme je l'ai dit, de s'occuper de tout autre soin que de celui. d'attaquer et de reconquérir la Grande-Bretagne. Dès le commencement de cet intervalle, il arriva dans l'île une révolution, qui devenoit pour lui une occasion favorable, s'il se fût trouvé à portée d'en profiter. L'usurpateur Carausius avoit un ministre nommé Allectus, en qui il prenoit confiance, et qui gouvernoit tout sous ses ordres: mais entre méchans il ne peut y avoir de société fidèle. Allectus, ayant commis plusieurs malversations dont il craignoit d'être puni, conspira contre Carausius, le tua, et se fit un titre de son crime pour recueillir la dépouille de celui dont il étoit le meurtrier. Il s'arrogea audacieusement le nom et le pouvoir d'Auguste, et il se maintint en possession de l'île pendant trois ans. Carausius en avoit régné plus de six.

C'étoit une honte pour l'empire que la Grande-Bre-

tagne en demeurât ainsi démembrée depuis dix ans, et qu'un nouveau tyran, qui avoit succédé au premier, jouît de sa fortune usurpée aussi paisiblement que d'un légitime héritage. Enfin Constance, ayant son armement prêt, se disposa à venger la gloire du nom romain. Maximien y concourut avec lui; et, de peur que, pendant le temps de l'expédition contre Allectus, les Germains et les Francs ne fissent irruption dans les Gaules dégarnies, il se transporta sur le Rhin avec assez peu de troupes; mais son nom étoit une puissante barrière pour arrêter les barbares. Constance, voyant ainsi ses derrières assurés, tourna toutes ses pensées et toutes ses forces du côté de la Grande-Bretagne.

Il avoit construit et équipé deux flottes, l'une sur la côte du Boulonois, l'autre à l'embouchure de la Seine, menaçant ainsi l'ennemi d'une double attaque, l'obligeant à partager ses forces, et le tenant dans l'incertitude sur l'endroit précis où il avoit à craindre une descente. Constance se mit lui-même à la tête de la flotte de Boulogne, et il donna le commandement de celle de la Seine à Asclépiodote, préfet du prétoire, habile guerrier, et formé à l'école de Probus et d'Aurélien. Allectus arrangea le plan de sa défense sur celui de l'attaque. Il posta un flotte à l'île de VVigth pour observer les mouvemens d'Asclépiodote, et le combattre au passage, et il se tint lui-même sur la côte de Kent, dans la disposition de faire tête à Constance.

Il est bien difficile de dresser un récit historique d'après une narration oratoire, et c'est pourtant où j'en suis réduit; car je n'ai point ici d'autre guide que le panégyrique d'Euménius. En étudiant avec soin mon original, voici ce que je pense pouvoir en recueillir.

Constance se mit en mer le premier, ayant donné avis à Asclépiodote de son départ. Dès que la nouvelle en fut répandue parmi les soldats de la flotte de la Seine, l'ardeur de partir s'alluma dans leurs cœurs; et quoique

la mer sût grosse, quoiqu'il y eût des signes d'orage et de tempête, ils ne voulurent soussirir aucun délai, et ils sorcèrent leurs généraux de lever l'ancre. Un brouillard épais qui s'éleva les déroba à la vue de la flotte qu'Allectus avoit placée en observation à l'île de Wigth. Ainsi ils abordèrent sans aucun obstacle au rivage britannique; et, dès qu'ils eurent pris terre, ils commencèrent par brûler eux-mêmes leurs vaisseaux, asin de s'animer, en s'ôtant toute espérance de retour, à ne connoître d'autre ressource que la victoire.

Constance, quoique le trajet qu'il avoit à faire fût beaucoup plus court, n'arriva pas si promptement. Soit que la flotte commandée par Allectus en personne sur la côte de Kent l'empêchât d'aborder, soit que le mauvais temps l'obligeât à relâcher sur la côte de Gaule, ou l'égarât de sa route, il paroît certain qu'il ne força pas le passage. Mais son ennemi le lui ouvrit. Dès qu'Ailectus fut averti du débarquement de l'armée d'Asclépiodote, il courut au lieu où le danger lui paroissoit plus pressant. Alors Constance trouva toute sorte de facilités pour aborder, et il fut reçu comme un libérateur par les naturels du pays, qui, traités par Allectus avec la même dureté et la même insolence qu'ils avoient éprouvée de la part de Carausius, gémissoient depuis dix ans sous une cruelle tyrannie.

Allectús se hâta tellement d'en venir aux mains avec Asclépiodote, qu'il ne se donna pas le temps de rassembler toutes ses forces. Il ne fit point usage dans le combat des troupes romaines qui lui obéissoient. Peut-être aussi ne s'y fioit-il pas pleinement, et appréhendoit-il qu'elles ne se tournassent vers le parti de leur prince légitime, qu'elles voyoient actuellement en état de se faire respecter dans l'île. Ce qui est certain, c'est qu'Allectus ne mena contre l'ennemi que les corps de milice romaine qui, ayant été les premiers auteurs de la révolte, ne pouvoient espérer aucun quartier, et les secours de

Germains et de Francs qu'il tenoit à sa solde. Son armée fut aisément rompue et défaite. Lui-même il voulut prendre la fuite; et, pour se dérober plus sûrement il quitta les ornemens impériaux; mais il ne laissa pas d'être atteint, et tué sur la place sans être reconnu, si ce n'est après sa mort. Le succès fut d'autant plus heureux que, comme les troupes vaincues avec Allectus étoient principalement composées de barbares, la victoire coûta peu de sang romain; et une guerre civile fut terminée, sans que l'état perdît presque aucun citoyen.

L'armée d'Allectus n'avoit pas étéentièrement détruite dans la bataille. Un corps de troupes de la nation des Francs s'en étoit échappé, et avoit gagné la ville de Londres, qu'ils se préparèrent à piller, pour s'enfuir ensuite par la Tamise, et retourner dans leur pays avec un riche butin. Un événement fortuit délivra Londres de ce danger. Une partie de la flotte de Constance s'étoit égarée dans le trajet, et avoit été portée par les vents et par les flots à l'embouchure de la Tamise. Elle arriva à la ville de Londres au moment où les Francs commençoient à se répandre pour piller. Les Romains se jettent sur ces barbares et en font un grand carnage. Ainsi la ville fut non-seulement préservée du pillage; mais elle eut la satisfaction de se voir vengée de ses anciens ennemis.

Constance demeura donc vainqueur et maître de la Grande-Bretagne sans avoir combattu en personne; et c'est ce qui a autorisé Eutrope à faire honneur de la réduction de l'île à Asclépiodote, qui n'étoit pourtant que lieutenant du prince, mais qui gagna la seule bataille par laquelle la guerre fut décidée.

La soumission de la Grande-Bretagne après une rébellion de dix ans, quoique objet très-important en luimême, ne fut pas néanmoins le principal fruit de cette victoire. Le grand avantage qui en résulta, fut le rétablissement de la gloire navale de l'empire, et la sûreté de la navigation: car c'étoit surtout par les forces maritimes que Carausius et Allectus s'étoient rendus redoutables; et ils avoient eu pour alliés ou pour mercenaires les corsaires saxons et francs, qui couroient nonseulement la Manche et les mers de Gaule et d'Espagne, mais qui pénétroient souvent, comme nous l'avous vu, dans la Méditerranée, et qui infestoient les côtes de l'Italie et de l'Afrique. Par la défaite d'Atlectus, les mers furent purgées de ces pirates, qui n'osèrent de long-temps se remontrer.

Eumen ibid. Et paneg. Constant. Aug.

Constance, prince doux et clément, usa noblement de sa victoire. Bien éloigné de confondre les peuples opprimés avec leurs fiers oppresseurs, il ne songea qu'à les consoler et à les remettre de leurs misères passées. It fit rendre les biens à ceux qui en avoient été dépouillés injustement; il rétablit l'ordre et les lois; et la Grande-Bretagne ne sentit le changement de maître que par le recouvrement de sa félicité. Les coupables mêmes et ceux qui s'étoient associés aux rebelles éprouvèrent la générosité du vainqueur. Il leur accorda une amnistie générale, et il n'exigea d'eux que le repentir.

On marque qu'il envoya de la Grande-Bretagne à Autun nne recrue d'ouvriers, pour travailler à la re-construction des édifices de cette ville qu'il rétablissoit actuellement.

La réduction de la grande-Bretagne doit être rap-Am. R. 1047, portée, suivant M. de Tillemont, à l'an de J. C. 297.

Elle est le plus grand exploit par lequel se soit signalé Constance. Ce prince ne demeura pourtant pas dans l'inaction pendant les années suivantes. Il paroît qu'il poursuivit jusque dans leur ancienne patrie, c'est-à-dire apparemment au-delà de l'Ems, et même du Veser, les Francs qu'il avoit vaincus et dans le pays des Bataves, et dans l'île de la Bretagne. Il en enleva un grand nombre de captifs, qu'il établit, comme ceux dont j'ai

tléja parlé, dans les parties de la Gaule qu'ils avoient rendues désertes par leurs ravages.

Un autre fait d'armes de Constance, mais postérieur de quelques années, trouvera ici sa place. Les Allemands s'étoient avancés jusqu'au voisionge de la ville de Langres. Gonstance fut surpris, et ayant osé hasarder Eutrop. et le combat avec une poignée de monde, il courut un très-grand risque de sa personne. Obligé de reculer vers la ville, il en trouva les portes fermées; et il fallut le tirer avec des cordes par-dessus les murs. Mais il ramena bientôt la fortune. Les troupes qu'il avoit mandées sans doute à l'approche des barbares étant arrivées environ cinq heures après le combat. Constance sortit avec elles sur les ennemis, qui se croygient pleinement vainqueurs; il les tailla en pièces, et leur tua, si nous voulons nous en tenir au nombre le plus vraisemblable. six mille hommes. Eutrope et Zonare enchérissent beaucoup, et portent jusqu'à soixante mille le nombre des morts du côté des Allemands. Constance se vit donc alternativement vaincu et victorieux dans l'espace de six heures. Outre le risque qu'il avoit couru d'être fait prisonnier, on rapporte qu'il fut blessé dans l'un des deux combats. Cette action mémorable est rapportée par M. de Tillemont à l'an de J. C. 310.

Ar. R. 1052.

Le panégyriste cite eucore une victoire remportée Eumen. pa par le même prince, vers le même temps, sur les barbares, <sup>neg. Const.</sup> près de Windisch, lieu déjà célèbre dans sa vie par un exploit dont nous avons fait ailleurs mention.

Enfin, comme la disette donne du prix au peu qui nous reste, nous ne croyons pas devoir omettre un dernier fait, quoique moins important, qui nous est administré par le même orateur Euménius. Il raconte qu'une multitude immense de Germains ayant passé le Rhin, actuellement glacé, et s'étant arrêtée dans une île que forme ce fleuve, le dégel survint tout à coup. Dans le moment des barques furent détachées sur les barbares qu'investissoient les eaux, et ils furent contraints de se rendre à discrétion.

Voilà tout ce que les monumens anciens nous fournissent touchant la gloire militaire de Constance. Mais il en mérite une plus précieuse par sa bonté, par la douceur de son gouvernement, et par ses soins paternels pour faire le bonheur des peuples qui lui obéissoient. Eusèbe nous a conservé sur ce point un trait tout-à-fait

Eus. de vit. Eusèbe nous a conservé sur ce point un trait tout-à-fait Const. 1, 14. digne de mémoire.

Constance, craignant de fouler ses provinces, ne vouloit point accumuler, et son trésor étoit vide. Dioclétien, qui avoit toujours aimé l'argent, et qui retenoit sur le trône la passion qu'il avoit eue pour les richesses dans un état obscur et serré, trouva blâmable la conduite de Constance, et il envoya quelques personnes de sa cour pour lui en faire des reproches, et lui représenter que la pauvreté ne convenoit point à un prince, et que négliger ses finances étoit négliger le bien public. Constance ne répondit rien à cette remontrance, mais il pria les députés de Dioclétien de demeurer quelque temps auprès de lui, et ensuite il manda les plus riches citoyens de toutes les provinces de son départements et il leur dit qu'il avoit besoin d'argent, et que le temps étoit venu pour eux de lui témoigner par une libéralité toute volontaire l'attachement qu'ils avoient pour son service. La proposition du prince fut reçue avec joie. C'étoit pour ses sujets une heureuse occasion qu'ils souhaitoient depuis long-temps, et qu'ils saisirent avec transport. Tous s'empressèrent de lui apporter or, argent, et toutes sortes d'effets précieux. Il y avoit entre eux une vive émulation à qui feroit de plus grands efforts; et pendant qu'ils se dépouilloient de tout ce qui est parmi les hommes l'objet des plus fortes attaches, la satisfaction et la sérénité étoient peintes sur leurs visages. Le trésor de Constance se trouvant ainsi rempli, il appela les envoyés de Dioclétien, et il leur montra

tout cet amas de richesses, en les chargeant de rendre compte à l'empereur de ce qu'ils avoient vu. Il ajouta qu'il venoit récemment de rassembler tout ce qui paroissoit sous leurs yeux; mais qu'il y avoit long-temps qu'il en étoit le maître. « J'en laissois la garde (dit-il) « aux possesseurs, qui, comme vous le voyez, en étoient « pour moi de fidèles dépositaires. » Les députés s'en retournèrent plein d'admiration; et Constance, bien assuré de trouver une ressource toujours prête dans les cœurs de ses sujets, fit reprendre à chacun ce qu'il avoit apporté.

Des cinq objets que j'ai annoncés comme les motifs de la résolution que prit Dioclétien de créer des Césars, j'en ai traité quatre. Il me reste la guerre contre les Perses, qui fut conduite et glorieusement terminée par Galérius.

Depuis les exploits de Carus en Orient, il n'y avoit point eu d'hostilités caractérisées entre les Romains et les Perses. Mais les deux empires étoient perpétuellement rivaux. L'ambition peut être regardée comme égale des deux parts; et de plus, le désir de la vengeance aiguillonnoit les Romains. La captivité de Valérien étoit un événement qui ne sortoit point de leur mémoire; et Narsès, qui régnoit en Perse au temps dont je parle ici, prince entreprenaut et avide de conquêtes, ne permettoit pas de l'oublier.

Narsès avoit succédé, l'an de Jésus-Christ 294, à Va-Tillem. Diorarane III, fils et successeur de Vararane II, à qui Carus clet. art. 7. avoit fait la guerre. Nous avons fait mention incidemment d'une révolte d'Ormiès ou Hormisdas contre son frère Vararane II. Nous n'en savons point d'autre détail; mais elle n'empêcha pas Vararane III de monter sur le trône après la mort de son père. Il en jouit bien

Digitized by Google

¹ Καὶ νῦν μθμ αθροϊσαι παρ ἱαυτῷ τοῦδα παλαι δ', ἀυτῷ πάρὰ τοῖς τῷν χρημάδων διοπόταις οἶα δὰ ὑπὸ πιςοῖς παρμθηκοΦύλαξι Φυλάτδιθαι.

HIST. DES EMP. TOM. VI.

peu de temps, quatre mois selon les uns, un an selon d'autres. Narsès le remplaça à titre d'héritier ou autrement. Tout ce que nous pouvons dire des droits de ce prince au trône, c'est qu'il étoit issu de Sapor, mais peut-être d'une autre branche que les Vararanes. Il ne se vit pas plus tôt en possession de l'empire, que, se pro-

Lact. de peut-être d'une autre branche que les Vararanes. Il ne mort. pers. se vit pas plus tôt en possession de l'empire, que, se prode de l'empire, que, se p

tendre aux dépens des Romains. Il fit une irruption Aurel. Vict. en Syrie; il tenta de s'emparer de l'Arménie. Dioclé-Eutrop. Sex. Rufus. tien ne put pas dissimuler de telles entreprises; et, Oros. vu; 25. pendant qu'il alloit en Egypte châtier Achillée, il ordonna à Galérius de marcher contre Narsès.

La première campagne ne fut pas heureuse aux Romains. Galérius étoit avantageux, et par sa présomption il s'attira des disgrâces. Orose témoigne que ce prince fut battu trois fois par les Perses. Il est constant au moins qu'entre Carres et Callinique en Mésopotamie, ayant attaqué avec une poignée de monde les ennemis, qui étoient beaucoup plus forts, il fut vaincu et obligé de prendre la fuite.

Dioclétien, dont le caractère propre étoit la prudence et la circonspection, sut très-mauvais gré à Galérius d'une défaite causée par sa témérité; et il le lui fit bien sentir. Lorsque le prince, battu par sa faute, reparut devant lui, ce fier empereur le laissa marcher à pied, tout orné de la pourpre qu'il étoit, à côté de son char durant l'espace d'un mille.

C'étoit une forte leçon, et Galérius en profita. Il se montra plein d'ardeur pour réparer sa honte; et, ayant obtenu avec assez de peine la permission d'assembler de nouvelles forces, il retourna à la charge contre son vainqueur; et il se porta du côté de l'Arménie, où la facilité de vaincre étoit plus grande, pendant que Dioclétien tenoit une armée considérable en Syrie pour le soutenir, et aller à son secours dans le besoin.

Galérius fit pourtant encore une action qui est louée

par nos auteurs, mais qui paroîtra, je pense, aux bons juges une preuve qu'il ne s'étoit pas corrigé de sa témérité: car il s'exposa, accompagné de deux cavaliers seulement, à aller reconnoître les ennemis; emploi que non-seulement un prince, mais un général, ne doit jamais prendre sur soi, et qu'il lui convient de laisser à des subalternes, qui peuvent s'en acquitter également, et qui ne risquent pas toute l'armée en leur personne.

Du reste, il se conduisit en sage capitaine; et, s'étant ménagé une occasion pour attaquer les Perses avec avantage, il les défit entièrement, quoiqu'ils le surpassassent beaucoup en nombre, et il remporta sur Narsès une victoire décisive. Le roi de Perse, vaiucu et blessé, ne se sauva qu'avec peine par la fuite; son camp fut pris et pillé; toute sa famille resta prisonnière au pouvoir du vainqueur; ses femmes, ses enfans, ses sœurs: un grand nombre d'illustres Persans eurent le même sort; tous les bagages, toutes les richesses de l'armée devinrent la proie des Romains. Le désastre fut si complet, que Narsès, retiré aux extrémités de ses états, n'eut d'autre ressource que de demander humblement la paix.

Galérius, vainqueur, renouvela à l'égard de ses prisonnières l'exemple de modération et de sagesse qui a été tant loué, et avec juste raison, dans Alexandre, par rapport à la femme et aux filles de Darius; et il força les Perses de reconnoître que les Romains leur étoient autant supérieurs par les mœurs que par les armes.

Ammien Marcellin nous a conservé un trait d'un Amm. lib. soldat de l'armée victorieuse qui mérite d'être comparé xxII. à ce que notre histoire rapporte de la simplicité des Suisses après la bataille de Granson. Ce soldat, ayant

Digitized by Google

Persæ non modò armis, sed etiam moribus superiores esse Romanos confessi sunt. Sex. Ruf.

comme d'inutiles bagatelles, et garda la bourse, qui étoit d'un cuir bien préparé, bien propre et bien luisant. Galérius avoit dans ses troupes de nouvelles levées, qui lui étoient venues d'Illyrie et de Mæsie : il avoit même des Goths auxiliaires. Il falloit que ce fût quelque soldat de cette espèce qui se montrât si dupe. Un ancien Romain auroit été plus habile.

Petr. Patric. legat.

Les ambassadeurs de Narsès étant arrivés dans le camp des Romains, et ayant été admis à l'audience de Galérius, Apharban, qui portoit la parole, tint le langage d'un suppliant. Il pria le vainqueur de ne vouloir pas, en détruisant l'empire des Perses, arracher un des yeux de l'univers, et priver ainsi l'empire romain même d'un éclat subsidiaire et presque fraternel. Il représenta modestement à Galérius l'inconstance et l'instabilité des choses humaines; et il finit en témoignant la reconnoissance de Narsès pour les bons traitemens qu'avoit reçus sa famille prisonnière, et le désir extrême qu'il avoit de recouvrer ses femmes et ses enfans.

Galérius répondit que les Perses avoient mauvaise grâce à prétendre attirer la commisération sur leurs malheurs, eux qui avoient abusé si insolemment de la fortune en traitant Valérien captif avec une ignominie qui révoltoit l'humanité: que cependant il consentoit à apaiser sa juste colère, non par considération pour les Perses, qui ne la méritoient pas, mais pour se montrer digne des anciens Romains, dont la maxime avoit toujours été de témoigner autant de clémence après la victoire que de fierté contre les ennemis qui osoient leur résister.

Galérius ne pouvoit pas arrêter la paix, ni conclure le traité sans l'avis de Dioclétien. Il alla le trouver à Aurel, Vict. Nisibe, jusqu'où cet empereur s'étoit avancé. Un auteur a écrit qu'il étoit aisé aux Romains de faire des états

Digitized by Google

du roi de Perse une province de leur empire, et que l'on ignore pourquoi Dioclétien manqua une si belle occasion. Mais ce sage prince n'avoit garde de se laisser éblouir par un projet plus spécieux que solide. Il ne vouloit pas prendre, comme l'observe M. de Tillemont, ce qu'il ne se voyoit pas en état de conserver; et les efforts inutiles de Trajan pour exécuter ce dessein servirent à Dioclétien d'exemple et d'avertissement.

Il envoya donc Sicorius Probus à Narsès pour lui Petr. Patrie. porter ses propositions, ou plutôt ses ordres. Il exigeoit que le roi de Perse renoncât à toute prétention sur la Mésopotamie, que le Tigre servit de borne aux deux empires, et qu'en conséquence cinq provinces situées sur la rive droite de ce fleuve, vers sa source, et qui avoient jusque-là appartenu aux Perses, fussent cédées aux Romains. Il y a quelque différence entre les différens auteurs sur les noms de ces cinq provinces; mais ils conviennent de la Cordyène, de l'Artazène et de la Zabdiène. Dioclétien demandoit encore que l'Arménie demeurât aux Romains; et il fixoit les bornes de ce royaume du côté de la Médie. Il vouloit que le roi d'Ibérie tînt sa couronne des empereurs romains, et ne relevât plus des rois de Perse; enfin que Nisibe devint l'entrepôt des marchandises de l'Orient, et le lieu du commerce des deux empires. Narsès étoit si bas, qu'il ne pouvoit se refuser à rien. Seulement il excepta le dernier article qui regardoit Nisibe, sans autre motif, dit l'historien, que celui de faire voir qu'il ne recevoit pas absolument la loi en esclave, et qu'il mettoit quelque chose du sien dans le traité. Les prisonniers ne lui furent point rendus. Dioclétien les garda pour orner son triomphe.

Cette paix, si avantageuse aux Romains, dura quarante ans. Je suppose que la guerre aura rempli deux campagnes. Il me semble que ce seroit bien presser les faits que de les renfermer en une seule. Ainsi la guerre

, Digitized by Google

ayant commencé l'an de Jésus-Christ 296, aura été finie en 297. De là jusqu'à l'an 337, où Constantin, provoqué par Sapor qui vouloit retirer les cinq provinces cédées à Dioclétien, se préparoit à la guerre contre les Perses, s'il n'eût été arrêté par la mort, l'espace est de quarante ans.

Tillem.

Lactant.

La victoire sur Narsès fut très-glorieuse pour l'empire, mais fatale à Dioclétien : elle enfla d'orgueil l'esprit de Galérius, qui en prit les titres fastueux de Persique, d'Arméniaque, d'Adiabénique, de Médique. Il dédaignoit une origine mortelle, et vouloit être appelé fils de Mars. Reçu et traité honorablement par son père adoptif et son empereur, il ne laissa pas de s'ennuyer du second rang. « Toujours César! (disoit-il) jusqu'à « quand ne serai-je que César? » Il parvint à prendre l'ascendant sur Dioclétien ; il l'engagea à persécuter les chrétiens; il le força d'abdiquer l'empire. Mais il lui fallut du temps et plusieurs années pour s'affranchir d'une obéissance dont la longue habitude et le mérite éminent du prince auquel il étoit soumis faisoient un joug difficile à rompre. Entre la paix conclue avec les Perses et la persécution ordonnée contre les chrétiens il se passa cinq ans, sur lesquels nous n'avons que peu de faits à raconter.

Eumen. taur. Am-XXIII.

Dioclétien s'occupa principalement durant ce temps proschol.ins du soin de faire fleurir l'empire au-dedans, et d'en miam. lib. assurer toutes les frontières par des châteaux bâtis sur le Rhin, sur le Danube, sur l'Euphrate. Ammien Marcellin fait mention en particulier de Cercusium. dans la Mésopotamie, lieu jusque-là peu considérable, et que Dioclétien fortifia, parce que sa situation au confluent du Chaboras et de l'Euphrate en faisoit un poste important.

Tillem.

On rapporte à l'an de Jésus-Christ 302 une distribution très-abondante de blé établie à perpétuité par ce prince pour la ville d'Alexandrie; et cet exemple de

libéralité m'incline à ne recevoir qu'avec quelque circonspection ce que Lactance rapporte d'une cherté de Lactant. vivres causée par les injustices de Dioclétien, et augmentée par une fixation de prix mal entendue, qu'il fallut bientôt après révoquer. On sait assez qu'en pareille circonstance l'embarras de trouver le remède est grand, et que les princes et les magistrats, avec les meilleures intentions, ont souvent bien de la peine à

éviter les plaintes et les murmures. C'est dans ce même intervalle de paix et de tranquil-

lité que Dioclétien fit ses grands bâtimens à Nicomédie et à Rome. On parle aussi de thermes construits Euseb. par Maximien à Carthage.

Il paroît que durant tout cet espace il n'y eut de mouvement de guerre un peu considérable que du côté du Rhin. J'ai fait mention de la victoire que Constance remporta sur les Allemands l'an de Jésus-Christ 301.

#### . §. II.

Persécution de Dioclétien. Mouvemens de révolte dans la Mélitène et dans la Syrie. Dioclétien vient à Rome pour y célébrer les fêtes de sa vingtième année, et en même temps son triomphe. Il donne des jeux peu magnifiques. Le peuple en est mécontent. Dioclétien part brusquement de Rome. Il tombe dans une maladie ' de langueur, dont sa tête demeure affoiblie. Galérius profite de la circonstance pour le forcer, lui et Maximien, d'abdiquer l'empire. Abdication de Dioclétien et de Maximien. Sévère et Maximin nommés Césars. Dioclétien vécut content dans sa retraite. Parole remarquable de ce prince sur la difficulté de bien gouverner. Restes encore subsistans du palais de Dioclétien à Spalatro. Il avoit affoibli les prétoriens. Suppression des frumentarii ou espions publics

Plusieurs lois de Dioclétien dans le code. Jugement sur son caractère. Etat des lettres et des sciences sous son règne.

Dioclétien, au commencement de l'an 303, étoit dans An. R. 1054. la dix-neuvième année d'un règne toujours heureux. La durée seule de ce règne caractérisoit un bonheur singulier parmi les empereurs romains, qui presque tous depuis un siècle n'avoient fait que paroître rapidement sur le trône pour en être subitement renversés. Toutes les entreprises de Dioclétien lui avoient réussi. Son gouvernement réunissoit la douceur de la paix et la gloire des armes. Forcé par les circonstances de partager l'autorité souveraine avec des collègues, il trouvoit en eux une déférence de sujets; et l'empire, régi par quatre princes, n'avoit qu'un seul chef. Cette éclatante prospérité commença à déchoir du moment qu'il

chrétiens, qu'il avoit jusque-là non seulement soufferts, mais favorisés et protégés. Voici la description que nous eccl. vai, 1, a laissée Eusèbe de l'état florissant auquel étoit parvenue l'église chrétienne à la faveur de la longue paix dont elle avoit joui depuis Valérien : car sous Aurélien il y avoit eu plutôt menace de persécution que persécution réelle.

se fut laissé persuader par Galérius de persécuter les

« Je ne puis exprimer dignement (dit Eusèbe) ayec « quelle liberté s'annonçoit la parole évangélique avant « le dernier orage, et en quel honneur elle étoit auprès de tous les hommes également, grecs et barbares. Nos « princes donnoient mille témoignages de bonté à ceux qui en faisoient profession, et ils leur confioient des « gouvernemens de provinces, en les dispensant de la « nécessité d'offrir les sacrifices que la piété leur inter-« disoit. Les palais impériaux étoient remplis de fidèles « qui se faisoient gloire, avec leurs femmes, leurs en-

« fans et leurs serviteurs, d'adorer sous les yeux de leurs « maîtres le nom de Jésus-Christ; et ils avoient plus de « part que les autres officiers à la faveur et à la confiance « des empereurs. A l'exemple des souverains, les inten-« dans et les gouverneurs de provinces rendoient toutes « sortes d'honneurs aux chefs de notre religion. Nos « assemblées devenoient si nombreuses, que, les anciennes « églises ne pouvant plus suffire à contenir un peuple « immense, nous en bâtissions de plus spacieuses dans « toutes les villes. Telle étoit, continue l'historien, « notre heureuse position tant que nous méritames la « protection divine par une conduite sainte et irrépro-« chable. » Un dernier trait à ajouter au récit d'Eusèbe, et qui fera sentir parfaitement quel progrès le christianisme avoit fait dans le palais, c'est qu'il y a lieu de croire que Prisca, épouse de Dioclétien, et Valérie, fille de ce prince, et mariée à Galérius, étoient ellesmêmes chrétiennes.

Ce n'est pas que l'Eglise, depuis l'avénement de Dio-Tillem. hiet. clétien au trône, n'eût souffert aucune persécution. Je eccl. t. 1v et dirai bientôt que Galérius maltraitoit beaucoup les chrétiens de ses armées; et dès l'an 286 Maximien avoit fait plusieurs martyrs, dont les plus illustres sont saint Maurice et la légion qu'il commandoit, saint Denys de Paris et ses compagnons; mais ni Dioclétien ni Constance n'avoient jamais montré de haine contre les chrétiens: les violences de Maximien n'avoient été que passagères, et celles de Galérius n'étoient pas poussées à l'excès. Ainsi l'on peut dire que l'Eglise en général, et surtout celle d'Orient, qui étoit mieux connue d'Eusèbe, jouissoit depuis long-temps de la paix et de la tranquillité.

Ce calme, accompagné même de gloire, avoit produit Euseb. son effet ordinaire, le relâchement de la discipline et des mœurs. « L'envie, l'ambition, l'hypocrisie, s'intro-« duisirent parmi nous (dit Eusèbe) : divisions entre les ministres de la religion, divisions entre les peuples.

10-15.

- « Nous nous faisions la guerre, sinon par les armes, au
- « moins par les discours et par les écrits. Ceux-mêmes
- « qui tenoient le rang de pasteurs, méprisant les pré-
- « ceptes divins, s'irritoient les uns contre les autres par
- « des querelles, par des animosités, et ils se disputoient
- « les premières places dans l'Eglise de Jésus-Christ,
- « comme des principautés séculières. Nos péchés allu-
- « mèrent donc contre nous la colère de Dieu, et le dispo-
- « sèrent à nous châtier pour nous ramener à lui. »

Galérius étoit digne de prêter son ministère au châtiment que Dieu vouloit exercer sur les siens, et il en Lactant. de fut, comme nous l'apprenons de Lactance, le principal instrument. Il avoit été nourri dans la haine du nom chrétien par sa mère, femme superstitieuse à l'excès, et qui, offrant souvent des sacrifices dans son village aux prétendues divinités des montagnes, s'étoit tenue offen-sée de ce que les chrétiens ne vouloient point prendre part aux repas qu'elle y joignoit, et s'adonnoient au jeûne et à la prière pendant qu'elle célébroit des fêtes joyeuses avec les autres habitans du lieu. Galérius, aussi superstitieux que sa mère, et imbu des préventions qu'il avoit reçues d'elle, ne fut pas à portée d'en suivre pleinement l'impression sanguinaire dans les premières années de son élévation. Les guerres l'occupèrent : il se voyoit dans un état de subordination qui ne lui per-mettoit pas d'ordonner en chef : mais la haine contre les chrétiens vivoit dans son cœur, et il trouva enfin Dioclétien disposé à le seconder à l'occasion que je vais dire. Dioclétien avoit le foible de désirer de connoître

l'avenir, et de se persuader qu'on pouvoit le lire dans les entrailles des animaux. Comme donc il offroit des sacrifices dans cette vue, il arriva que des chrétiens, officiers du palais, qui étoient présens, firent sur leur front le signe de la croix, que Lactance appelle le signe immortel. En conséquence les sacrifices furent troublés. et les prêtres ne trouvèrent plus dans les victimes les marques auxquelles ils prétendoient reconnoître la volonté des dieux; ou peut-être ils feignirent de ne les pas trouver, pour irriter le prince contre ceux qu'ils haïssoient. Ce qui est certain, c'est qu'ils déclarèrent à l'empereur que la présence d'hommes profanes les troubloit dans leurs fonctions et les empêchoit d'y réussir.

Constantin raconte lui-même dans Eusèbe un fait Eus. de vit. qui a beaucoup de rapport à celui-ci, et qui est du même 51. temps. Un oracle d'Apollon avoua que les justes qui étoient sur la terre l'empêchoient de donner comme autrefois des réponses qui continssent vérité. Dioclétien demanda à ses sacrificateurs qui étoient ces justes, et ils ne balancèrent point à lui répondre que c'étoient les chrétiens.

S'ils disoient vrai. Dioclétien auroit dû en conclure l'impuissance et la futilité des dieux qu'il adoroit. Ce ne fut point ainsi qu'il raisonna. Il entra en colère contre Lactant. ceux qui le privoient des connoissances dont il étoit avide, et il ordonna que tous les officiers du palais sacrifiassent aux dieux, et que l'on punit les désobéissans par la flagellation. Il étendit même la rigueur de son ordonnance jusqu'aux soldats, qu'il voulut que l'on contraignit de sacrifier, sous peine d'être cassés. Galérius, Euseb. hist. qui depuis long – temps faisoit observer la même loi p. 295 et 517. parmi les troupes qu'il avoit directement sous ses ordres, fut charmé de se voir autorisé par Dioclétien; et il résolut de profiter de la circonstance pour pousser les choses à toute extrémité.

Il vint trouver le vieil empereur à Nicomédie, et il Lactant. passa l'hiver auprès de lui, ne cessant de le presser de rendre la persécution générale, et d'en aggraver les peines jusqu'au dernier supplice et à la mort. Il lui représentoit que les ordres précédemment donnés étoient insuffisans, et n'avoient pas acquis aux divinités de l'empire un seul adorateur : que les chrétiens engagés dans le service y renonçoient sans difficulté plutôt que

d'abandonner leur religion, et que l'exemple même de sévérité exercé sur quelques-uns d'entre eux qui avoient été punis de mort étoit demeuré sans fruit, et n'avoit ramené aucun de ces opiniâtres. Dioclétien résista longtemps. Il savoit combien le christianisme s'étoit multiplié, et il ne pouvoit se résoudre à porter le trouble et la désolation dans tout l'empire. Il vouloit que l'on se contentât de purger de chrétiens le palais et les armées. Comme Galérius ne se rendoit point, et qu'au contraire il insistoit avec emportement, on tint un grand conseil, où l'affaire fut mise en délibération. Mais tous les opinans, les uns prévenus de haine contre la religion chrétienne, les autres pour faire leur cour au César qui commençoit à prendre l'essor, se réunirent à son avis. Malgré ce résultat unanime. Dioclétien différa encore; et, soit pour se disculper, soit par superstition, il envoya consulter l'oracle d'Apollon à Milet. C'étoit rendre les prêtres païens juges dans leur propre cause. Apollon ne pouvoit manquer d'ordonner que l'on exterminât les ennemis de son culte. Dioclétien céda enfin, mais sans consentir encore à l'effusion du sang. Du reste, il fut arrêté que l'on tourmenteroit les chrétiens par toutes sortes de violences; et, pour premier acte d'hostilité, on résolut de détruire leur église dans Nicomédie. On fixa cette exécution au jour de la fête du dieu Therme, qui tomboit le 23 février, comme si, par une froide et superstitieuse allusion, ce jour eût dû être heureux pour mener à son dernier terme une religion ennemie.

Le jour venu, de grand matin arrivent des officiers avec main forte. Ils enfoncent les portes de l'église, et ils cherchent d'abord le simulacre du dieu adoré en ce lieu, s'imaginant trouver dans une église de chrétiens quelque chose de semblable à ce qu'ils voyoient dans leurs temples. Ils trouvèrent les saintes Ecritures, qu'ils livrèrent aux flammes, et ils abandonnèrent tout le

reste au pillage de ceux qui les accompagnoient. Les princes examinoient des fenêtres du palais ce qui se passoit, et présidoient ainsi eux-mêmes à l'exécution de leurs ordres; car l'église étoit sur un lieu élevé qu'ils avoient en face. Galérius vouloit qu'on v mît le feu-Dioclétien s'y opposa, craignant un incendie qui pourroit gagner les maisons voisines et causer un grand dégât, et il envoya des soldats prétoriens armés de haches et d'autres instrumens pareils, qui en peu d'heures détruisirent l'édifice et l'abattirent rez pied rez terre.

Le lendemain on afficha dans Nicomédie l'édit de Euseb. hist. persécution. Cet édit ne portoit point peine de mort; eccl. viii, 2, mais, à l'exception de la dernière rigueur, il comprenoit toutes les autres qu'il avoit été possible d'imaginer. Il ordonnoit que l'on abattit dans toutes les villes les églises des chrétiens, et que l'on brûlât leurs livres sacrés dans les places publiques : que tout chrétien fût puni, s'il étoit d'un rang distingué, par la perte de ses dignités et de ses charges; s'il étoit homme du peuple, par celle de sa liberté: qu'ils fussent tous sujets à être appliqués à la question, sans que l'élévation de la naissance ou des emplois pût les en dispenser : que les tribunaux leur fussent fermés, et qu'ils ne pussent y intenter aucune action à leur profit; et qu'au contraire toutes les actions intentées contre eux fussent reçues et jugées à leur désavantage.

Telle étoit la teneur du premier édit. On en ajouta bientôt un second, dirigé spécialement contre les évêques et les autres ministres de la religion chrétienne, et qui enjoignoit aux magistrats de s'assurer de leurs personnes, de les constituer prisonniers, et de les forcer par toutes sortes de voies à sacrifier aux dieux.

Ces édits suffisoient pour autoriser les juges à condamner à mort ceux qui résistoient persévéramment; et ils firent réellement remporter à plusieurs la couronne Tillem. per-du martyre. Mais dans les déclarations subséquentes la sec de Diocl. art. 13 et 19.

peine de mort fut expressément prononcée, et étendue indistinctement à tous ceux qui faisoient profession de christianisme.

Dioclétien fut amené à cet excès de cruauté contraire à tous ses principes par une suite du premier engagement qu'il avoit contracté. Ayant fait une démarche d'éclat, il ne voulut pas reculer, et il se crut obligé par honneur à soutenir ce qu'il n'avoit ordonné d'abord que par une sorte de contrainte. Deux circonstances, dès les commencemens, contribuèrent à allumer sa haine et à la justifier à ses yeux : l'une, qui fut l'effet du courage indiscret d'un chrétien, l'autre ménagée par le noir artifice de Galérius.

elLactant.

Dès que le premier édit fut affiché, un chrétien zélé eccl. viii, 5, alla le déchirer publiquement. Il fut arrêté, livré aux bourreaux, tourmenté dans toute sa personne, étendu sur le gril et consumé par le feu. Il souffrit tous les supplices avec une constance et une sérénité qu'il conserva jusqu'au dernier soupir, et l'on doit croire que le mérite du martyre expia devant Dieu la faute de sa témérité; mais il est aisé de convenir quelle impression fit sur l'esprit d'un prince tel que Dioclétien une action si hardie et si contraire aux règles.

Galérius vint à l'appui par une ruse détestable. Il fit mettre le feu secrètement, par quelques-uns de ses officiers, à une partie du palais impérial, et il chargea de ce crime les chrétiens, qu'il accusa d'avoir voulu, pour se venger et pour se mettre en liberté, se défaire des deux princes qui leur avoient déclaré la guerre. Dioclétien, tout habile qu'il étoit, ne soupçonna point la fraude. Il entra dans une violente colère contre les officiers chrétiens qu'il avoit en grand nombre dans son palais: il les fit tourmenter cruellement en sa présence, et inutilement. Comme ils persévérèrent à rendre témoignage à leur innocence. la vérité ne fut point éclaircie ; car personne ne s'avisa d'interroger par la question les officiers de Galérius. Il est

assez singulier que Constantin lui-même, qui étoit alors sur les lieux, n'ait pas connu les coupables, et que dans un discours qu'il proponca long-temps après, et qu'Eusèbe Euseb, or s nous a conservé, il attribue au feu du ciel l'incendie dont Const. c. 25. il s'agit ici. M. de Tillemont fournit une conjecture probable pour concilier les témoignages de Constantin et de Lactance. Le feu aura été mis au palais par le tonnerre, et Galérius aura pris soin de le nourrir et de l'entretenir par le ministère secret de ses officiers.

Ce prince renouvela la même noirceur quinze jours Lactant. après. Le feu reprit subitement. Mais un prompt secours empêcha que le mal ne gagnât; et Galérius, ayant amené les choses au point qu'il souhaitoit, et voyant Dioclétien bien irrité, sortit brusquement de Nicomédie en disant qu'il craignoit d'être brûlé par les chrétiens, et qu'il vouloit mettre sa vie en sûreté.

C'est apparemment à l'occasion de cette conjuration, Euseb. hist. faussement imputée aux chrétiens, que Dioclétien donna eccl. viii, 6. son second édit, qui remplit d'évêques, de prêtres et de diacres les prisons destinées aux malfaiteurs, pour lesquels on n'y trouvoit plus de place, parce qu'elles étoient entièrement occupées par les saints. Ce fut aussi alors qu'il contraignit, suivant l'expression de Lactance, Lactant. 15. Prisca sa femme, et Valérie sa fille, de sacrifier aux idoles. Puisqu'il fallut user de contrainte à leur égard, c'est une preuve qu'elles étoient chrétiennes, ou du moins qu'elles avoient du penchant pour le christianisme, et qu'elles en étoient déjà instruites jusqu'à un certain point.

La persécution fut générale dans tout l'empire; car les édits qui l'ordonnoient furent envoyés à Maximien et à Constance, afin qu'ils les fissent exécuter dans leurs départemens. L'autorité de Dioclétien étoit tellement respectée de ceux qu'il avoit associés à sa puissance, que ce qu'il avoit résolu passoit pour loi auprès d'eux. Maximien, cruel par caractère, et qui depuis long-temps

et 15.

avoit les mains teintes du sang chrétien, se prêta avec joie à l'exécution des édits. Constance, dont les mœurs et les principes y répugnoient, ne crut pas pourtant pouvoir se refuser entièrement à ce que l'on exigeoit de lui. Il souffrit que les temples fussent abattus: mais il épargna la vie des hommes. Ge n'est pas à dire qu'il n'y Tillem. ait eu aucun martyr dans toute l'étendue des pays qui lui obéissoient. Le zèle fanatique de quelques gouverneurs et magistrats couronna plusieurs chrétiens dans les Gaules, et surtout en Espagne; et c'est au temps dont nous parlons que doit se rapporter le glorieux combat et le martyre du grand saint Vincent; mais Constance n'eut d'autre part à ces violences que de tolérer ce qu'il n'osoit empêcher, gêné par la rigueur des édits, et par la déférence et le respect qu'il conservoit pour Dioclétien.

Il laissa donc agir quelques forcenés, qui étoient loin Eus. de vit. de ses yeux. Dans sa cour, il protégea le christianisme: Const. 1, 13 et pendant que les autres princes portoient la première attention de cruauté sur les chrétiens de leur palais, et qu'ils travailloient à faire triompher l'idolâtrie seule autour de leurs personnes, Constance, par une conduite toute contraire, jugea surtout dignes de sa confiance ceux qui avoient un plus fidèle attachement à la religion chrétienne; et, pour les connoître, il les mit à une épreuve que lui suggérèrent les circonstances.

Il avoit beaucoup de chrétiens dans son palais. Il leur témoigna qu'il n'en vouloit plus souffrir aucun, et que par conséquent il falloit que ceux qui faisoient profession de cette religion optassent entre elle et leur fortune. et se déterminassent ou à sacrifier, s'ils vouloient conserver leurs charges auprès de lui, ou à renoncer à leurs charges, s'ils ne vouloient pas sacrifier. Dès-lors tous les chrétiens n'étoient pas saints, et il se trouvoit parmi eux des âmes mondaines, qui avoient plus de goût pour les choses de la terre que pour le ciel. Ainsi plusieurs officiers du palais obéirent à l'ordre qui leur avoit été signifié, dans la crainte de perdre leurs emplois. D'autres, remplis d'une vraie foi, préférèrent leur religion à toutes les espérances humaines. Lorsqu'ils se furent bien décidés les uns et les autres, Constance manifesta ce qu'il pensoit. Il déclara qu'il ne pouvoit prendre confiance en des hommes qui avoient abandonné leur religion; car comment espérer que ceux qui manquoient de fidélité à leur dieu en conservassent pour leur prince? Ainsi il les cassa tous, et les renvoya ignominieusement; au contraire, il jugea que la persévérance des autres dans leurs engagemens envers Dieu lui répondoit de leur attachement inviolable pour le prince que Dieu avoit mis sur leurs têtes; et non-seulement il les garda dans le palais, mais il les distingua entre tous; il les éleva en dignités, et il compta ne point avoir de plus fidèles amis.

Ce témoignage éclatant de l'estime et de l'affection de Constance pour les chrétiens ne permet point de douter que les violences exercées contre eux dans les provinces qui reconnoissoient son autorité n'aient été l'effet de la fureur de quelques gouverneurs particuliers et des ménagemens politiques du prince.

Il n'en étoit pas ainsi dans les autres parties de l'empire, où les princes eux-mêmes enflammoient et récompensoient la cruauté de leurs officiers. Aussi les flots du sang chrétien coulèrent-ils en abondance. Mais les détails de cette persécution, la plus furieuse et la plus longue que l'Eglise ait jamais soufferte, appartiennent à l'histoire ecclésiastique. Je me renfermerai dans quelques circonstances générales, qui peuvent intéresser mon sujet.

Eusèbe nous apprend que la craînte fit plusieurs apo- Euseb. hist. stats; et, par une discrétion peu convenable aux règles eccl. viii, 2. de l'histoire, il s'impose la loi de tirer le voile sur des événemens affligeans pour le christianisme. Peut-être

Tillem.

son intérêt propre lui inspiroit-il ce silence prudent. Il est certain qu'il fut mis en prison pour la confession de la foi: il est certain qu'il en sortit sans porter sur son corps aucune marque de la cruauté des persécuteurs; et d'illustres confesseurs lui ont reproché en plein concile d'avoir acheté sa sûreté et sa liberté par une lâcheté criminelle, et en offrant de l'encens aux idoles.

Les chutes furent très-communes en Orient. Elles le furent aussi en Afrique, où plusieurs, sans prétendre renoncer à la foi, livrèrent, en conformité de l'édit de persécution, les livres saints, et échappèrent par cette lâcheté aux tourmens et aux supplices. Ils furent appelés traditeurs, et ils donnèrent lieu au schisme des donatistes, qui fut très-funeste à l'Eglise, et dont l'histoire fait partie de celle de Constantin.

Mais si l'église chrétienne eut sujet de pleurer sur le défaut de courage et de fermété de quelques-uns de ses enfans, et même de ses ministres, la gloire d'un grand nombre de martyrs et de généreux confesseurs l'édifia et la consola. On peut voir dans M. de Tillemont le récit de leurs triomphes, si précieux à la piété.

Euseb. de Un très-grand nombre de chrétiens, pour fuir la per-vit. Const. 11, sécution, se retirèrent en terre étrangère, et ils trouvèrent chez les barbares un asile contre la cruauté des Romains leurs compatriotes. Nous avons déjà observé en quelques autres occasions que ces dispersions, opé-rées par la fureur des persécuteurs, devenoient utiles dans les desseins de Dieu pour répandre la bonne odeur de Jésus-Christ parmi des nations qui n'avoient point entendu parler du Sauveur, et que par cette voie son nom commença d'y être connu.

A la persécution de la violence extérieure et des tourmens s'en joignit une d'une autre espèce, et dont l'action étoit dirigée, non contre les corps, mais contre les Lact. inst. esprits. Deux philosophes ou gens de lettres, au lieu d'avoir compassion de ce que souffroient les chrétiens,

voulurent aggraver leurs peines en attaquant par des écrits leur religion, et en travaillant à leur ôter la consolation de souffrir pour la vérité. Lactance seul nous fait connoître l'un de ces auteurs, mais en le désignant sans le nommer. C'étoit un philosophe de spéculation, et non de pratique; voluptueux dans ses mœurs, fastueux dans sa dépense, et conséquemment avide d'argent. Son ouvrage fut jugé, selon le témoignage du même Lactance, puéril, misérable, ridicule, et il est tombé dans un oubli total.

L'autre écrivain étoit un magistrat intéressé à justi- Id. de mort. fier la persécution à laquelle il avoit beaucoup contribué pers. c. 16. par ses conseils sanglans. Hiéroclès, gouverneur de Bithynie, en même temps qu'il employoit le glaive pour exterminer le christianisme, se servit de la plume pour le rendre, s'il eût pu, méprisable et odicux. Dans une partie de son ouvrage qu'il avoit intitulé l'Ami de la Eus. in Hie-Vérité, il faisoit, comme je l'ai dit ailleurs, la comparaison d'Apollonius de Tyane avec Jésus-Christ. Eusèbe l'a réfuté sur ce point. Le reste de son écrit relevoit de prétendues contradictions dans nos livres saints. Ce n'étoit, guère qu'une répétition des objections de Celse, déjà détruites par Origène. Lactance y répondit, non par une réfutation directe, mais en établissant dans Lactant. son ouvrage des Institutions divines les fondemens so-inst. lides de la religion chrétienne, et en démontrant l'absurdité du culte des idolâtres. Ni l'écrit du philosophe. ni celui d'Hiéroclès, n'auroient été guère redoutables, s'ils n'eussent été armés de la puissance impériale.

La persécution ordonnée par Dioclétien fut exercée par lui-même pendant deux ans et deux mois. Après l'abdication de ce prince, elle cessa d'être générale; mais quelques-uns de ses successeurs, et surtout Galérius et Maximin Daza, la continuèrent avec de nouvelles violences pendant un espace de huit années. Ainsi Lactant. de elle a duré dix ans et près de quatre mois, savoir, de-mort.persec.

puis le 23 février de l'an de Jésus-Christ 303 jusqu'au 13 juin de l'an 313, auquel fut publié dans la ville de Nicomédie l'édit de Constantin et de Licinius pour rendre la paix à l'Eglise. Nous aurons lieu d'en faire encore mention, et d'en insérer dans notre récit quelques circonstances, parce que les intérêts du christianisme devenoient de plus en plus des affaires d'état, surtout après que Constantin en eut embrassé publiquement la profession.

Eus. hist. eccl. VIII. 6.

Il semble que l'on puisse conclure de quelques pa-roles d'Eusèbe que les fureurs de Dioclétien contre les chrétiens furent augmentées par deux mouvemens subits de révolte, dont il voulut apparemment les rendre responsables, quoique leur soumission perpétuelle et constante à l'autorité légitime dût les garantir de tout soupçon à cet égard. Ces mouvemens ne furent considérables ni en eux-mêmes, ni par leurs suites. Sur le premier nous ne savons que ce qu'Eusèbe nous en dit en un mot. Un rebelle qu'il ne nomme point se fit procla-mer empereur dans la Mélitène, contrée de l'Arménie, et son entreprise fut aussitôt dissipée que formée. Cet écrivain ne nous instruit pas davantage touchant le se-Liban. orat. cond fait; mais nous trouvons dans Libanius de quoi suppléer à son silence.

En Syrie, cinq cents soldats étoient commandés pour travailler à creuser le bassin du port de Séleucie, qui n'avoit pas assez de profondeur. Ce travail, pénible par lui-même, étoit exigé avec une extrême rigueur. On ne leur donnoit pas le temps de préparer ce qui étoit nécessaire pour leur nourriture; et, après une journée remplie de fatigues accablantes, il falloit qu'ils passassent une partie de la nuit à faire cuire leur pain. Poussés à bout, ils secouèrent le joug d'une obéissance si dure, et, se livrant à une manie dont les exemples étoient fréquens dans ce siècle, ils forcèrent l'officier qui les commandoit, et qui se nommoit Eugène, à

prendre la pourpre impériale. Il résista; mais ils lui présentèrent la pointe de leurs épées : et Eugène, ne pouvant éviter la mort, prit le parti au moins de la différer. Antioche n'étoit pas loin : et les séditieux, sachant que cette grande ville n'avoit actuellement aucune troupe, s'y firent mener par leur nouvel empereur. Sur le chemin ils pillèrent, ils ravagèrent: faméliques, et épuisés de travaux et de besoins, ils burent et mangèrent avec excès. Ils arrivèrent ainsi à Antioche sur le soir, presque tous ivres, et en meilleure disposition de dormir que de combattre. Cependant, comme on ne les attendoit point, et qu'ils n'avoient à faire qu'à des bourgeois pris au dépourvu, ils entrèrent dans la ville sans résistance, et coururent au palais pour s'en emparer. Mais, après le premier moment de surprise et d'effroi, les habitans d'Antioche, revenus à eux-mêmes, et considérant le petit nombre et le mauvais état des ennemis qui les attaquoient, se rassemblèrent, s'armèrent de tout ce qu'ils trouvèrent sous leur main : les femmes même se mirent de la partie; et toute la ville réunie vint fondre sur cinq cents soldats à demi vaincus par l'ivresse, par la lassitude, par le désordre où la licence les avoit jetés. Ils furent tous tués sur la place, sans qu'il en échappat un seul. Leur chef lui-même perdit avec la vie un fantôme de grandeur qui n'avoit duré qu'un jour.

Dioclétien devoit des récompenses à la fidélité et au courage des habitans d'Antioche, et il n'avoit aucun lieu de s'irriter contre ceux de Séleucie, dans la ville desquels étoit née la révolte, mais sans qu'ils y eussent contribué en rien. Il fut apparemment trompé par de faux rapports, et il sévit contre les principaux membres du conseil de chacune de ces deux villes, parmi lesquels étoit le grand père de Libanius. L'exécution sanglante de ces hommes innocens rendit son nom si odieux dans toute la contrée, que quatre-vingt-dix ans après on ne pouvoit encore l'y entendre prononcer sans horreur.

Tillem.

Ce prince entroit le 17 septembre de l'année de Jésus-Christ 303, qui est celle de l'édit de persécution, dans la vingtième année de son règne : bonheur singulier, comme je l'ai déjà remarqué, et à raison duquel il devoit des fêtes au peuple romain. Il avoit encore à célébrer le triomphe qui lui avoit été décerné et à son collègue seize ans auparavant, et qu'ils avoient depuis ce temps continué de mériter par de nouvelles victoires. remportées par eux-mêmes ou par le ministère de leurs Césars. Il est probable que Dioclétien, économe comme il étoit, et assez peu populaire, joignit ces deux célébrités en une, pour épargner la dépense, et pour se dispenser lui-même de la nécessité de figurer, qui n'avoit jamais beaucoup convenu à son caractère, et qui le fatiguoit Euseb. or encore davantage depuis que l'effroi du tonnerre tombé sur son palais à Nicomédie, et de l'incendie qui s'en étoit

Const. c. 25.

ensuivi, lui avoit frappé le cerveau, et causé ce que nous appellerions des vapeurs. C'étoit déjà pour lui une peine que l'obligation que le triomphe lui imposoit de venir à Rome, qu'il n'avoit vue durant tout son règne qu'une seule fois, lorsqu'il lui avoit fallu s'y faire reconnoître après la guerre contre Carin et la mort de cet empereur. Il fit à Rome le moins de séjour qu'il lui fut possible.

Tillem.

La solemité de sa vingtième année tomboit, comme je viens de le dire, au 17 septembre. Il la recula de deux mois, et il la célébra conjointement avec son triomphe le 17 du mois de novembre.

Eutrop.

Le triomphe de Dioclétien et de Maximien fut éclatant par les représentations des combats et des victoires sur tant de peuples différens de toutes les parties de l'univers. Mais ce qui en fit le principal ornement. c'étoit la a famille captive de Narsès, roi des Perses. Ses

" Je prends à la lettre l'expression d'Eutrope. M. de Tillemont a cru devoir la modifier, et supposer que la famille de Narsès ne parut qu'en figure et en représentation au triomphe de Dioclética. Je ne vois point de raison qui oblige de donner cette interprétation forcée aux termes dont se sert l'auteur ancien.

femmes, ses sœurs, ses enfans furent menés chargés de chaînes devant le char des triomphateurs.

Il ne paroît point que les deux Césars aient eu aucune part à la gloire de ce triomphe, auquel ils avoient néanmoins beaucoup contribué par leurs exploits. Sans doute les deux Augustes regardoient Constance et Galérius comme leurs lieutenans. Or, selon les plus anciennes lois de Rome, le triomphe n'étoit dû qu'à ceux à qui appartenoit le commandement en chef.

La double solennité des vicennales et du triomphe Vop. Carin. avoit attiré à Rome un concours immense de toutes les nations. On s'attendoit à y voir des jeux d'une grande magnificence. Dioclétien donna effectivement des jeux. mais en évitant un luxe insensé. Il disoit « 1 que la re-« tenue devoit régner dans des fêtes auxquels assistoit « le censeur. » On sait que les empereurs prenoient ce titre, ou du moins en exercoient le pouvoir.

Cette sévérité ne fut nullement goûtée du peuple romain, dont alors et depuis long-temps tous les droits et tous les soins se réduisoient à être nourri par les libéralités de ses princes, et amusé par les spectacles.

Le peuple, mécontent de Dioclétien, ne put s'en taire, Lactant. de et il ne lui épargna ni les plaintes amères ni les raille-mort. pers. ries. Ce prince, qui n'avoit jamais ainié Rome, prit sa capitale encore plus en aversion pour cette liberté de discours à laquelle il n'étoit point du tout accoutumé. On peut conjecturer avec assez de vraisemblance que son premier dessein avoit été d'y rester au moins jusqu'au premier janvier, pour prendre possession dans le Capitole de son neuvième consulat avec Maximien. qui devoit en même temps devenir consul pour la huitième fois. Piqué jusqu'au vif d'une liberté qui lui paroissoit dégénérer en licence, Dioclétien prit brusquement son parti de quitter Rome. Malgré la rigueur de la saison, il partit le 20 décembre, et fit à Ra-

<sup>1</sup> Castiores esse oportere ludos spectante censore.

venne la cérémonie de la prise de possession du consulat.

Sa précipitation lui coûta cher. Il se hâtoit de retourner à Nicomédie, son séjour chéri. Les incommodités du voyage dans une saison fâcheuse, et avec une santé déjà chancelante, le firent tomber dans une maladie de langueur dont il ne revint jamais pleinement. Après avoir long-temps traîné, se trouvant un peu mieux, il fit un effort pour se remontrer aux yeux du public à l'occasion d'une cérémonie solennelle; et, vers la fin de l'an 304, il célébra la dédicace du cirque qu'il avoit construit à Nicomédie. Mais, soit la fatigue de cette journée, soit la violence du mal, qui n'avoit été que suspendu, lui amena une rechute, et le mit en danger de sa vie. L'alarme fut grande: on fit des prières dans toute la ville pour la conservation du prince; enfin le 13 décembre il tomba dans une foiblesse, où l'on crut qu'il alloit mourir. Cependant il reprit vie, mais il ne reconvra pas la santé; et lorsque après deux mois et demi de convalescence il voulut reparoître le premier mars de l'an 305, il étoit si changé, si abattu, si exténué, que l'on avoit peine à le reconnoître. Ce qu'il y ent de plus fâcheux pour lui, c'est que l'esprit demeura affoibli, eccl. vin, pius racneux pour iur, e est que respire dementa anticipa, 13, et orat. non pas jusqu'à une démence totale et absolue, mais de Const. c. 25. manière qu'il étoit sujet à des accès qui, même lorsqu'ils étoient passés, lui laissoient une impression habituelle d'engourdissement et de pesanteur.

Ce triste état de Dioclétien étoit bien favorable aux vues ambitieuses que Galérius nourrissoit déjà depuis plusieurs années dans son cœur. Avide du premier rang. il concut que Dioclétien, dompté par le mal, n'auroit pas la force de s'y maintenir, et ne pourroit pas résister aux instances qu'il lui feroit de l'abdiquer. Pour ce qui est de Maximien, prince qui n'avoit pour tout mérite que du courage dans la guerre, mais nulle fermeté dans la conduite, point de tête, peu d'intelligence et d'esprit, Galérius ne le craignoit pas, et il comptoit plutôt se

faire craindre de lui. Outre l'éclat que lui donnoit sa victoire sur les Perses, il venoit encore de s'acquérir tont récemment l'amitié et l'appui d'une nation de bar- Lactant. 58. bares qui, chassée de son pays par les Goths, étoit venue se réfugier sur les terres romaines, et, reçue par Galérius, devenoit pour lui un renfort. Ses troupes se trouvoient donc augmentées, et peut-être y ajoutoit-il même de nouvelles levées dans les provinces de son district. Il se trouva ainsi en état de donner la loi: et quoiqu'il fût le dernier des quatre princes sur lesquels rouloit alors le gouvernement de l'empire, il forma lui seul le plan du changement qu'il prétendoit y faire, prenant sur lui l'exclusion des uns, le choix des autres, selon qu'il convenoit à son caprice ou à ses intérêts.

Il vouloit conserver la forme de gouvernement établie par Dioclétien, deux Augustes et deux Césars. En con-séquence de l'abdication de Dioclétien et de Maximien, qu'il avoit résolue, Constance et lui devenoient Augustes. Restoient deux Césars à nommer : ou plutôt cette nomination sembloit toute faite par la nature et par les circonstances. Maxence, fils de Maximien, et Constantin. fils de Constance, étoient les seuls auxquels on pût penser; et le droit que leur donnoit leur naissance paroissoit d'autant moins incontestable, que Dioclétien n'avoit point de fils, et que Candidien, fils de Galérius, étoit bâtard, et âgé alors seulement de neuf ans. Mais aucun de ces deux princes ne plaisoit à Galérius: et, l'un par ses vices, l'autre par son mérite, ils lui devenoient égale-ment suspects. Maxence étoit son gendre, mais un monstre naissant, en qui se manifestoient les plus mau-vais penchans, que développa dans la suite la souveraine puissance, lorsqu'il l'eut envahie. Je ne crois pourtant pas que c'eût été là un titre absolu d'exclusion auprès de Galérius, si Maxence ne l'eût indisposé et aigri par une fierté et une arrogance qu'il portoit jusqu'à refuser de se soumettre au cérémonial usité alors par rapport

19.

20.

18.



aux empereurs, et de rendre l'hommage que l'on appeloit adoration à son père et à son beau-père. Un tel caractère se faisoit en même temps craindre et haïr. Constantin, prince aimable, ainsi que je l'ai dépeint, et rempli de belles qualités, causoit une autre espèce d'inquiétude et d'ombrage à Galérius, qui eût cru, en décorant ses talens d'un titre d'honneur et de puissance, armer contre lui-même un rival. Il méprisoit son père, dont il regardoit la modération comme un effet de pusillanimité; et les projets de Galérius n'alloient à rien moins qu'à dépouiller Constance de l'empire, si la mort ne le délivroit promptement d'un collègue qui lui étoit à charge. Il n'avoit donc garde de le fortifier en nommant son fils César. Il vouloit des Césars qui lui dussent leur élévation, qui fussent ses créatures, et qu'il pût tenir dans la dépendance. Par ces motifs il jeta les yeux sur un certain Sévère, qui n'est point connu dans l'histoire jusqu'à ce moment, et sur son neveu Daïa ou Daza.

Tillem. Const. art. 5.

18.

20.

Sévère, qui prenoit les noms de Flavius Valérius, né en Illyrie de parens obscurs, avoit les mœurs aussi basses que la naissance, amateur du vin, de la danse, et de tous les autres excès de même nature, qui faisoit du jour la nuit, et de la nuit le jour. Galérius, en le présentant à Dioclétien, lui attribuoit le mérite de la fidélité dans la dispensation des sommes qu'il lui avoit confiées pour les distribuer aux soldats. Je croirois volontiers que la principale recommandation de Sévère auprès de celui qui le mettoit en place fut la bassesse de son caractère, qui promettoit un esclave sous la pourpre.

Daza étoit fils de la sœur de Galérius, et il avoit, comme ses pères et comme son oncle lui-même, gardé les troupeaux dans son enfance. Depuis peu de temps Galérius l'avoit mandé à la cour, et il lui avoit changé son nom ignoble en celui de Maximien ou Maximin. C'est ce dernier nom qui a prévalu dans l'histoire, et nous l'appellerons toujours Maximin. Les médailles ct

les inscriptions le nomment C. Galérius Valérius Maximinus. Il étoit fort jeune alors, sans éducation, sans culture, retenant toute la grossièreté de son pays et de sa naissance, porté à l'ivrognerie, superstitieux à l'excès. Nous verrons dans la suite quels autres vices fera éclore en lui, ou du moins mettra en évidence la grandeur de la fortune et la licence du souverain pouvoir. Galérius ne doutoit point de la soumission aveugle d'un neveu qu'il avoit tiré de la poussière pour l'élever sur le trône. Il se trompoit, comme l'événement le fera voir.

Lorsqu'il eut arrangé son système de la manière qui lui parut la mieux proportionnée à ses vues, il se mit en devoir de l'exécuter.

Il attaqua d'abord Maximien, comme le plus aisé à Lactant. 18. renverser; et en effet il l'abattit tout d'un coup par la menace d'exciter une guerre civile, si on ne lui accordoit le titre d'Auguste qu'il avoit si bien mérité, et qu'il étoit las d'attendre. Maximien, quoique attaché à la domination et aux grandeurs, céda néanmoins; et la crainte vainquit en lui l'ambition. Il accepta même le César que Galérius lui présentoit; et celui-ci eut l'insolence de lui envoyer Sévère pour le revêtir de la pourpre, avant même que d'en avoir conféré avec Dioclétien.

Après cette première victoire, Galérius osa passer au second assaut, et il se transporta à Nicomédie, pour es-sayer de réduire un prince qu'il avoit toujours craint, et dont il ne seroit pas assurément venu à bout, si la maladie ne l'eût affoibli. Il s'y prit d'abord assez doucement, et il lui représenta qu'il étoit vieux (Dioclétien n'avoit pourtant alors que cinquante-neuf ans); que sa santé ne se rétablissoit point de la maladic violente sous laquelle il avoit pensé succomber; que le poids du gouvernement l'écrasoit. Il lui proposa l'exemple de Nerva, qui, suivant une tradition reçue alors, mais dont nous avons prouvé ailleurs la fausseté, avoit abdiqué l'empire, et s'en étoit déchargé sur Trajan. Dioclétien rejeta cette

idée, qu'il jugea indécente, et qui ne lui convenoit en aucune façon. Mais, comme il étoit instruit par une lettre de Maximien de ce qui s'étoit passé entre lui et Galérius, pour tâcher de satisfaire l'audace d'un ambitieux en se relâchant sur quelque chose, il mit en avant un autre projet, et il dit que rien n'empêchoit que le titre d'Auguste ne fût rendu commun entre les quatre princes qui gouvernoient. Ce n'étoit point du tout le plan de Galérius, qui prétendoit se rendre le maître, et qui concevoit qu'il ne le seroit jamais tant que Dioclétien resteroit en place. Il répondit donc qu'il falloit s'en tenir au système établi par Dioclétien lui-même; que la concorde ne laissoit pas d'être difficile à conserver entre deux collègues égaux, mais qu'entre quatre elle devenoit absolument impossible. « Si donc (ajouta-t-il) vous vous obsti-« nez à ne point vous démettre, je saurai prendre mou « parti. Car ce n'est pas mon intention de languir tou-« jours dans un poste inférieur, et de n'occuper jamais « que le dernier rang. » Dioclétien n'avoit plus assez de tête pour résister à une si forte charge. L'exemple de Maximien l'affoiblissoit encore. Les larmes coulèrent de ses yeux; et, vaincu par une impression qui n'étouffoit ni son inclination ni ses lumières, il donna malgré lui un consentement qu'il n'avoit pas le courage de refuser. Il se rabattit sur le choix des Césars, qui devoit, disoit-il, être réglé par délibération commune des quatre princes. « Qu'est-il besoin (reprit Galérius) de délibération com-« mune? Il faudra bien que ce que nous aurons déter-« miné entre nous plaise aux deux autres. » Dioclétien répondit qu'en esset leur approbation étoit sûre, parce qu'on ne pouvoit pas nommer d'autres Césars que leurs fils, Maxence et Constantin. « Non (répliqua Galérius), « je ne veux point de Maxence : c'est un orgueilleux qui « m'a bravé, n'étant encore revêtu d'aucun titre. Que « fera-t-il lorsqu'il se verra associé à la souveraine « puissance! Vous n'avez rien de pareil à reprocher

« à Constantin, dit Dioclétien, C'est un caractère ai-« mable, et qui annonce un gouvernement plus doux « encore et plus modéré que celui de son père. » Galérius devenoit plus hardi à mesure qu'il gagnoit du terrain. Il se déclara ici nettement. « Je ne serois donc « (dit-il) maître de rien! Il me faut des Césars qui me « soient soumis, qui craignent de me déplaire, et qui « en tout prennent mes ordres. » Il proposa ensuite Sévère et Maximin. Dioclétien eut beau lui représenter qu'il connoissoit l'un trop bien, et l'autre trop peu pour approuver de pareils choix, Galérius insista, et dit qu'il en répondoit. « Faites donc ce qu'il vous plaira « (dit l'empereur vaincu et excédé); c'est votre affaire, « puisque vous allez être à la tête de l'empire. Tant « que j'ai eu en main l'autorité, j'ai fait en sorte que « la république se maintînt dans un état florissant. S'il « lui arrive quelque disgrâce, je n'en serai pas respon-« sable. »

Tout étant ainsi conclu et arrêté, Dioclétien et Maxi- Euseb. mien s'arrangèrent pour faire leur cession en un même chron. Eutrop. jour, c'est-à-dire le premier mai, l'un à Nicomédie, Lactant. 18. l'autre à Milan. Nous ne savons aucun détail touchant Maximien, sinon qu'il quitta la pourpre, en revêtit Sévère, qui lui avoit été envoyé par Galérius, et se retira en Lucanie, dans une campagne délicieuse, jusqu'à ce que l'inquiétude de son caractère et les occasions l'en firent sortir pour courir de nouveau après les grandeurs qu'il n'avoit quittées qu'à regret, et pour tenter des aventures qui se terminèrent enfin, comme nous le verrons, à une mort tragique. La cérémonie de l'abdication de Dioclétien nous est racontée par Lactance avec une juste étendue.

Ce prince convoqua une assemblée des soldats en un lieu élevé, à trois milles de Nicomédie, où il avoit, treize ans et deux mois auparavant, donné la pourpre à Galérius, et où, pour conserver la mémoire de cet évé-

nement, avoit été élevée une colonne surmontée d'une statue de Jupiter. Il se rendit en pompe à l'assemblée, accompagné de ses gardes; et là, versant des larmes, témoins de sa foiblesse, il fit une courte harangue. Il dit que l'âge et les infirmités ne lui permettoient plus de soutenir le poids de l'empire; qu'il demandoit du repos après tant d'années de travail et de fatigue; qu'il cédoit la souveraine puissance à ceux qui avoient la force nécessaire pour en remplir les devoirs; et qu'en la place de Constance et de Galérius, qui par son abdication et celle de Maximien devenoient Augustes, il alloit nommer des Césars.

Constantin, âgé alors de trente et un ans, étoit à ses côtés, et il avoit pour lui les vœux de toute l'assemblée. On ne doutoit en aucune manière de sa promotion à une dignité à laquelle l'appeloient également sa naissance et son mérite. On fut donc étonné d'entendre Dioclétien prononcer les noms de Sévère et de Maximin. La surprise fut si grande, que plusieurs se demandèrent les uns aux autres si Constantin avoit donc changé de nom. Mais Galérius ne laissa pas long-temps l'assistance dans ce doute, et étendant la main, il prit par le bras Maximin, qui étoit derrière le trône, et il le fit avancer à la vue des soldats. Alors Dioclétien ôta sa casaque de pourpre, et il la mit lui-même sur les épaules du nouveau César : après quoi, simple particulier, il retourna à la ville, qu'il traversa tout entière en carrosse, et tout de suite il continua sa route jusqu'à Salone sa patrie.

On voit par ce récit, tiré de Lactance, que Dioclétien ne renonça à l'empire que par contrainte et malgré lui. Mais ce qui prouve dans ce prince une élévation et une solidité d'esprit peu communes, c'est que, comme je l'ai observé dès le commencement, ayant pris une fois son parti, quoique de mauvaise grâce, il y persista avec une fermeté qui ne se démentit jamais pendant neuf ans qu'il vécut encore sans se laisser tenter ni par les occasions qui se présentèrent, ni par l'exemple et les invitations de Maximien son collègue, qui reprit la pourpre par deux fois. Tout le monde sait la belle réponse qu'il Vict. epit. fit à Maximien et à d'autres anciens amis qui l'exhortoient à sortir de la vie obscure à laquelle il s'étoit réduit, et à revendiquer l'empire. « Plût ' aux dieux (leur « dit-il) que vous pussiez voir les légumes que je cultive

- « de mes mains dans mon jardin! vous ne me parleriez
- « jamais de remonter sur le trône. »

Il sentoit alors toute la difficulté de la science de régner, Vop. Aurel. et reconnoissoit sans doute une partie au moins des fautes qu'il avoit faites dans l'administration du souverain pouvoir. Ceux à qui il s'ouvrit l'entendirent en faire l'aveu équivalemment en ces termes : « Rien 2 n'est plus difficile « que de bien gouverner. Quatre ou cinq courtisans « intéressés se réunissent et dressent de concert leurs

- « piéges pour tromper le prince. Ils lui montrent les
- « choses sous la face qui leur convient. Le prince, en-
- « fermé dans son palais, ne peut point connoître la vé-
- « rité par lui-même; il ne sait que ce qu'ils lui disent.
- « Il met en place ceux qu'il devroit en éloigner; il
- « destitue ceux qu'il devroit conserver. En un mot, il
- « arrive, par la conspiration d'un petit nombre de mé-
- « chans, qu'un prince plein de bonté, circonspect,
- « ayant les meilleures intentions, est trompé et vendu. »

Dioclétien embellit sa retraite, et il voulut qu'elle Dictionn. de conservât quelques vestiges de son ancienne fortune. Il la Marti-

' Utinam Salonæ possetis visere olera nostris manibus instituta. Profectò nunquàm istud tentandum judicaretis.

<sup>2</sup> Ego ( c'est Vopiscus qui parle ) à patre meo audivi, Diocletianum principem, jam privatum, dixisse nihil esse difficilius quàm benè imperare. Colligunt se quatuor vel quinque, atque unum consilium ad

decipiendum imperatorem capiunt: dicunt quid probandum sit. Imperator, qui domi clausus est, vera non novit : cogitur hoc tantum scire quod illi loquuntur. Facit judices quos fieri non oportet : amovet à republica quos debebat obtinere. Quid multa! ut Diocletianus ipse dicebat, bonus, cautus, optimus venditur imperator.

se bâtit un palais superbe à quatre milles de Salone; et les murs en subsistent encore presque entiers dans Spalatro, ville de la côte de Dalmatie, à laquelle peutêtre ce palais a donné le nom. Il reste aussi une partie des édifices, où se fait remarquer un goût de recherche et de magnificence.

J'aurai soin de rendre compte des faits qui me restent à raconter de Dioclétien depuis sa retraite, à mesure qu'ils se présenteront dans la suite de cette histoire. Maintenant je dois achever le tableau de son règne et de son caractère, en ajoutant quelques traits qui n'ont pu trouver place jusqu'ici.

Aurel. Vict.

Il diminua le nombre des prétoriens, préparant ainsi la voie à Constantin, qui les cassa. Il paroît que la vue de Dioclétien étoit d'affoiblir ce corps, qui avoit tant fait et détruit d'empereurs. Cette précaution lui étoit d'autant plus nécessaire, que, s'étant déterminé à ne point résider dans Rome, il pouvoit craindre qu'il ne s'élevât des troubles et des révoltes dans cette capitale, dont il se tenoit éloigné. Ce fut par le même principe qu'il fit aussi une réforme et un retranchement dans les cohortes de la ville.

Il abolit un ordre d'espions établis par les empereurs sous le nom honnête de frumentarii, ou inspecteurs du blé. C'étoient des soldats dont la fonction avoit été d'abord de distribuer à leurs camarades la mesure de blé qui appartenoit à chacun; et comme ce ministère leur donnoit moyen de connoître tous les soldats d'une cohorte, d'une légion, on les avoit chargés d'examiner les caractères, et de dénoncer ceux qu'ils sauroient séditieux et capables d'exciter du trouble. Leur commission s'étendit, et ils furent autorisés à observer, non plus seulement dans les légions, mais dans les villes et dans les provinces, tout mouvement, tout soupçon de révolte, et à en donner avis à la cour. De là naissoient des délations perpétuelles, des calomnies contre des in-

nocens: et plusieurs périssoient sur de fausses accusations de crimes d'état, toujours trop facilement écoutées des princes. Dioclétien s'attira donc un applaudissement universel en cassant les inspecteurs du blé. Mais lui ou ses successeurs lui substituèrent des agens d'affaires, qui bientôt se rendirent aussi redoutables et aussi pernicieux. Un grand nombre de lois de Dioclétien insérées dans le Tillem. code prouvent l'estime que ceux qui lui ont succédé dans l'empire ont faite de sa sagesse par rapport à la législation, partie si importante du gouvernement. M. de Tillemont cite une de ces lois qui fait honneur à l'équité du prince. Un certain Thaumase se portoit pour accusateur contre Symmague, dans la maison duquel il avoit été élevé dès l'enfance. Dioclétien défend de recevoir cette accusation, qu'il r traite d'exemple inique et indigne du bonheur de son siècle.

A tout prendre, ce fut un grand prince, génie élevé, étendu, sachant se faire obéir, et même respecter de ceux de qui il ne pouvoit exiger une entière obéissance; ferme dans ses projets, et prenant les plus justes mesures pour l'exécution; actif et toujours en mouvement; soi- Mamert. gegneux de placer le mérite, et d'éloigner de sa personne nethl. Ma-les hommes vicieux, attentif à entretenir l'abondance Aurel. Vict. dans la capitale, dans les armées, dans tout l'empire. Mais avec tant de qualités dignes d'estime, il connut peu l'art de se rendre aimable; et queiqu'il se fit une Capit. gloire d'imiter Marc Aurèle, il s'en faut de beaucoup Aur. 19. qu'il ne représentat sa bonté. Outre la persécution cruelle qu'il ordonna contre les chrétiens, nous avons vu qu'en général son gouvernement fut dur, et tendant à fouler les peuples. Toute l'histoire lui a reproché la hauteur, le faste, l'arrogance. Sa a prudence même dégénéroit en finesse, et inspiroit la désiance et les soupçons. On a re-

Capit. M.

<sup>1</sup> Iniquum et longe à beatitudine 2 Diocletiani suspectam prudennostri seculi esse credimus, ut, etc. tiam. Eutrop. lib.x. Cod. lib. 1x, tit. 1, leg. 12.

marqué que son commerce étoit peu sûr, et que ceux qu'il appeloit ses amis ne pouvoient pas compter sur une affection véritable et sincère de sa part. Son caractère ressembloit beaucoup à celui d'Auguste; l'un et l'autre ils rapportoient tout à eux-mêmes, et ils ne furent vertueux que par intérêt. Mais la modestie et la douceur établissent une différence bien avantageuse en faveur du fondateur de la monarchie des Césars par-dessus le prince que je lui compare.

En ce qui regarde la guerre, le parallèle ne se dément point. Ils ne l'aimèrent ni l'un ni l'autre; ils n'y excellèrent point, quoique l'on ne puisse pas dire qu'ils y fussent ignorans, ni qu'ils manquassent de courage dans les occasions qui en demandoient. Tous deux ils suppléèrent à ce qu'ils sentoient que l'on pouvoit désirer en eux à cet égard par le choix de bons et habiles lieutenans ou associés.

Dioclétien n'avoit l'esprit nullement cultivé, et je ne vois rien qui nous invite à croire qu'il ait favorisé et protégé les lettres, qu'il ignoroit. Je ne trouve sous son règne de vestige d'éloquence que dans la Gaule et à Rome, où Nazaire, Eumène, Mamertin, en conservoient encore quelque ombre. De quelle façon l'histoire étoit traitée dans temps-là, c'est de quoi l'on peut juger par les écrivains de l'Histoire Auguste, dont j'ai eu tant de fois à remarquer les défauts énormes, et qui tous ont vécu sous Dioclètien. La philosophie se soutenoit mieux, et surtout par le celèbre Porphyre, qui avoit une grande variété de connoissances, et qui, disciple de Plotin, continua la succession de l'école platonicienne. Mais quand il n'auroit pas composé un ouvrage furieux contre le christianisme, sa philosophie en elle-même paroît ne pas mériter une grande estime. Elle se perdoit souvent dans les chimères, et ne s'éloignoit guère de la magie, quoiqu'elle affectât de la condamner.

Parum honesta in amicos fides. Aurel. Vict.

Tillem.

## **FASTES**

### DU RÈGNE DE CONSTANCE CHLORE.

CONSTANTIUS. V. GALÉRIUS MAXIMIANUS. V. CES. dein Aug.

An. R. 1056.' Dr J.C. 305.

Constance et Galérius deviennent Augustes le premier mai par l'abdication de Dioclétien et de Maximien.

L'empire romain est véritablement partagé entre eux, mais inégalement. Constance conserve son département, c'est-à-dire, les Gaules, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Galérius gouverne l'Illyrie, la Thrace et l'Asie mineure par lui-même; l'Italie et l'Afrique par Sévère; l'Orient par Maximin.

Bonheur des sujets de Constance. Gouvernement tyrannique de Galérius.

Il retient auprès de lui Constantin, qu'il avoit exclus de la dignité de César, et qui étoit un obstacle à ses projets. Il tente diverses voies de le faire périr.

CONSTANTIUS. VI.

GALÉRIUS MAXIMIANUS. VI.

An. R. 1057.` De J. G. 306.

Constantin s'échappe de Nicomédie, et vient joindre en Gaule son père, qui se préparoit à passer dans la Grande-Bretagne.

Avantages remportés par Constance sur les Pictes, nation dont le nom paroît ici pour la première fois dans l'histoire.

Constance meurt à Yorck le 25 juillet, laissant plusieurs enfans, mais désignant Constantin seul pour son successeur.

Constantin est proclamé Auguste le même jour par l'armée.

# CONSTANCE CHLORE.

#### §. 111.

Constance tenoit le premier rang entre lés quatre princes qui gouvernèrent après Dioclétien. L'empire véritablement partagé entre lui et Galérius. Bonheur des provinces qui obéissoient à Constance. Galérius au contraire gouvernoit tyranniquement. Projets qu'il rouloit dans son esprit. Constantin s'échappe de Nicomédie et va joindre son père en Gaule. Constance meurt à Yorck. En mourant il désigne Constantin pour lui succéder seul. L'armée proclame Constantin Auguste. Comparaison du sort de Constance avec celui des princes ses contemporains.

Après la cession de Dioclétien et de Maximien, l'empire romain fut gouverné par deux Augustes et deux Césars: Constance, Galérius, Sévère et Maximin! Je mets Constance en titre, parce qu'il étoit le premier de ces quatre princes. Il avoit toujours eu le rang audessus de Galérius, comme César, et il le conserva comme Auguste. Dans le consulat qu'ils gérèrent ensemble l'an de Jésus-Christ 306, Constance est nommé avant Galérius.

Mais la primauté dont jouissoit Constance n'étoit qu'une primauté d'honneur. Il s'en falloit beaucoup qu'il eût succédé à l'autorité de Dioclétien comme il succédoit à sa place. L'ambitieux Galérius, qui n'avoit pu supporter la supériorité d'un prince à qui il devoit tout, étoit bien éloigné de se soumettre à celui dont il pouvoit se prétendre l'égal. Il méprisoit même la douceur de Constance, ainsi que je l'ai remarqué; et, parce qu'il se sentoit plus d'audace, il se crovoit plutôt fait pour lui commander que pour en recevoir des ordres. Constance, de son côté, étoit en garde contre un tel collègue, et le craignoit. Ainsi il n'y avoit nulle union, nul concert entre ces deux princes. Alors, comme l'observe Eusèbe, l'empire fut véritablement partagé pour la pre- Eus. hist. mière fois, parce que la partie qui obéissoit à Constance, eccl. l. viii, quoique considérée toujours comme membre du corps, mart. pal. c. n'avoit guère dans le fait plus de communication avec celle qui reconnoissoit Galérius que n'en ont deux états voisins qui sont en paix l'un à l'égard de l'autre.

Le partage étoit extrêmement inégal. Nous avons vu que Galérius avoit eu la précaution de faire nommer des Césars qui fussent dans sa dépendance. Ainsi, quoiqu'il y ait quelque indice que Sévère étoit destiné à faire, Const. art. 6. par rapport à Constance, le rôle que Constance luimême avoit fait à l'égard de Maximien, dans la réalité ce César prenoit les ordres de Galérius. Constance ne Eutrop. l. x. conserva que son ancien département, les Gaules, l'Espagne et la Grande-Bretagné. Galérius ent tout le reste, et il gouverna l'Illyrie, la Thrace et l'Asie par luimême, l'Italie et l'Afrique par Sévère, l'Orient et l'Egypte par Maximin.

Tillem.

Les peuples soumis aux lois de Constance eurent bien à se louer de leur sort. Il en avoit déjà fait le bonheur pendant qu'il étoit dans un rang qui l'astreignoit à quelque dépendance. Lorsqu'il ne fut plus comptable de ses actions qu'à lui seul, il fit croître la félicité publique en développant pleinement tout ce qu'il avoit de douceur et de bonté dans le caractère. La persécution contre les chrétiens cessa absolument dans les pays qui mart. pal. c. lui obéissoient; et l'exemple de l'équité de Constance fut suivi par Sévère, qui, croyant apparemment lui devoir cette déférence, ou peut-être ayant par lui-même de l'aversion pour les rigueurs exercées sur tant d'inno-

Eus. de

Eutrop.

cens, rendit la paix aux églises d'Italie et d'Afrique:

En général, tous les sujets de Constance jouirent
d'une situation tranquille et heureuse sons un prince
affable, populaire, qui souhaitoit que les villes et les
particuliers fussent riches sous son gouvernement, et
qui déclaroit en termes exprès qu'il aimoit mieux voir
l'argent de l'état distribué en plusieurs mains que renfermé dans un seul coffre. On se rappelle à l'occasion
de cette maxime le trait conforme que j'ai raconté de
lui sous Dioclétien. Ce bon prince, sûr d'être aimé et
respecté pour sa vertu, se tenoit tellement éloigné du
faste, et avoit un tel goût de simplicité, que, lorsqu'il
lui falloit donner quelque grand repas, il empruntoit
l'argenterie de ses amis pour le service de sa table.

Lactant. de mort. persec. 21, 22, 23.

Le bonheur de ces provinces fortunées leur devenoit plus précieux par la comparaison avec les maux que souffroient celles où dominoit Galérius. Rien n'est plus affreux que la description que nous trouvons dans Lactance de la tyrannie de ce prince barbare. C'étoit peu pour lui que d'imiter le faste des rois de Perse, et de vouloir comme eux être adoré et ne commander qu'à des esclaves. Au despotisme le plus odieux il joignoit une cruauté qui surpassoit celle de Néron. Les supplices les plus atroces étoient mis en usage par lui pour des fautes légères, et cela sans distinction des rangs ou des personnes. Il sévissoit par la croix et par le feu contre les plus grands seigneurs. Avoir simplement la tête tranchée, c'étoit une grâce qui ne s'accordoit qu'à ceux que d'importans services rendoient recommandables. Des dames illustres étoient enfermées dans des ouvroirs de femmes esclaves pour y être appliquées à des travaux serviles. Galérius trouvoit une joie cruelle à faire dévorer des hommes vivans par des ours d'une grandeur énorme, qu'il avoit rassemblés et que l'on

Melius est publicas opes à privatis haberi, quam intra unum claustrum reservari.

nourrissoit dans son palais. Il s'étoit accoutumé à employer toutes ces horreurs contre les chrétiens, et il les étendoit indistinctement à tous ceux qui avoient le malheur de lui déplaire.

Toutes ces condamnations s'exerçoient sans aucune forme de justice. Les juges qu'il mettoit en place étoient des hommes féroces, sans lettres, nourris dans les armes. L'éloquence étoit étouffée, les avocats réduits au silence, les jurisconsultes bannis. Toute littérature passoit pour art malfaisant; et ceux qui en faisoient profession devoient s'attendre à être traités en ennemis. Une licence arbitraire et affranchie de toute considération anéantissoit les lois, et rendoit inutiles toutes les belles connoissances.

Galérius n'avoit pas moins d'avidité pour l'argent que de cruauté; et au lieu que les supplices ne pouvoient tomber que sur un certain nombre de victimes, par ses exactions il se rendit le fléau de tous ses sujets. Il ordonna un dénombrement général des biens et des personnes dans toute l'étendue des pays de son obéissance; et cette opération, qui ne peut manquer d'être à charge aux peuples, s'exécutoit avec une rigueur qui en faisoit une vraie tyrannie. On rappentoit les terres, dit Lactance, on comptoit les pieds d'arbres et les ceps de vignes; on écrivoit le nombre des bestiaux de chaque espèce; on tenoit registre des têtes d'hommes. Chaquè père de famille étoit obligé de se présenter avec ses enfans et ses esclaves; et, pour avoir des déclarations

Agri glebatim metiebantur, vites et arbores numerabantur, animalia omnis generis scribebantur, hominum capita notabantur..... unus quisque cum liberis, cum servis aderant: tormenta ac verbera personabant: filii adversus parentes suspendebantur, fidelissimi quique servi contra dominos vexabantur, uxores adversus maritos. Si omnia defecerant, ipsi contra se torquebantur, et quùm dolor vicerat, adscribebantur quæ non habebantur. Nulla ætatis, (nulla) valetudinis excusatio. Ægri et debiles deferebantur: æstimabantur ætates singulorum; parvulis adjiciebantur anni, senibus detrahebantur. Luctu et mæstitid plena omnia. Lact. 22. fidèles, les tortures et les fouets n'étoient point épargnés. On maltraitoit les enfans pour les faire parler contre leurs pères, les esclaves contre leurs maîtres. les femmes contre leurs maris: et si ces ressources manquoient, on tourmentoit les possesseurs eux-mêmes pour tirer d'eux des aveux contraires à leurs intérêts, et souvent à la vérité. Vaincus par la douleur, ils accusoient non le bien qu'ils avoient, mais celui qu'on vouloit qu'ils eussent. Les excuses de l'âge, de la mauvaise santé, n'étoient point recues. On comptoit les malades et les estropiés pour les soumettre aux impositions. On estimoit à la vue l'âge de chacun, et l'on ajoutoit des années aux enfans pour les rendre susceptibles de taxe, ou on en ôtoit aux vieillards pour les empêcher de profiter de la dispense de l'âge. Partout régnoient la tristesse, le deuil, les plaintes amères. Après un premier dénombrement, on n'en étoit pas quitte. De nouveaux commis venoient rechercher ce qui avoit pu échapper aux premiers; et souvent ils grossissoient les rôles sans raison et sans fondement, uniquement afin de ne point passer pour inutiles. La mort même ne délivroit pas du joug; et il falloit souvent payer pour des morts, qu'il plaisoit aux intéressés de réputer vivans. Les mendians ne pouvoient pas être mis au rang des contribuables, et leur misère leur étoit une sauvegarde contre les exactions. Le prince inhumain avoit imaginé un moyen de les soulager du poids de leur indigence. Il les faisoit embarquer par troupes et jeter dans la mer.

Je crains qu'il n'y ait peut-être quelque exagération dans certaines circonstances de ce que je viens de trans-Lactant. 20. crire de Lactance. Mais le fond est vrai. Galérius étoit avide d'argent, et il en avoit besoin pour les projets

misertus est illis, ut non egerent. Congregari jussit, et exportatos naviculis in mare mergi. Id. ibid.



<sup>•</sup> Mendici supererant soli à quibus nihil exigi posset, quos ab omni genere injuriæ tutos miseria et infelicitas fecerat. Atqui homo impius

qu'il rouloit dans sa tête. Il se proposoit de se rendre maître de tout l'empire, et de réunir aux trois parts dans lesquelles il dominoit celle que Constance s'étoit réservée. L'occasion d'y réussir ne lui paroissoit pas devoir se faire attendre long-temps : car son collègue étoit d'une santé qui menaçoit ruine. S'il tardoit trop. si sa mort n'arrivoit pas assez promptement, Galérius avoit la ressource de la guerre et des armes; et en rénnissant les forces de Sévère et de Maximin avec les siennes, il comptoit venir aisément à bout d'un rival beaucoup plus foible que lui. Son plan alloit plus loin: car les hommes bâtissent volontiers des chimères. Après qu'il auroit détruit Constance, il prétendoit conférer le titre d'Auguste à Licinius, son ancien ami et son conseil: achever ainsi ses vingt ans de règne, célébrer avec magnificence ses vicennales, et ensuite se démettre en saisant César Candidien, son fils naturel. Suivant cet arrangement, les quatre princes qui auroient gouverné l'empire étoient entièrement à lui : les deux Augustes Licinius et Sévère lui devoient toute leur grandeur : les deux Césars Maximin et Candidien étoient, l'un son neveu, l'autre son fils; et sous leur protection, il se promettoit une douce et heureuse vieillesse. Telles étoient les idées dont ils se repaissoit. Mais, dit Lactance, Dieu, qu'il avoit irrité, renversa tout ce vain système.

Galérius y voyoit lui-même un obstacle en la per-Lactant. 24.71 sonne de Constantin, qui n'étoit ni de caractère ni d'âge à se laisser frustrer aisément de la succession paternelle. Il est vrai qu'il avoit ce jeune prince en son pouvoir. Constantin, gardé par Dioclétien comme otage, étoit resté à Nicomédie entre les mains de Galérius, mais non sans lui causer beaucoup d'embarras et d'incertitude. Il n'avoit point droit d'exiger un tel otage de Constance, qui étoit son collègue, jouissant même de la prééminence. Le renvoyer à son père qui le redemandoit, c'étoit leur ouvrir la voie pour traverser ses pro-

Digitized by Google

Praxagor. ap. Phot. Lactant.

procéder ouvertement, parce que Constantin étoit aimé Zonar. et des soldats. Il tendit des pièges à sa valeur : il l'engagea à combattre contre un lion furieux, il l'exposa aux plus grands dangers dans la guerre qu'il faisoit actuellement aux Sarmates. Tout fut inutile, toutes ses embûches tournèrent à sa honte. La main de Dieu protégeoit Constantin et le réservoit pour de grandes choses. Enfin. Galérius ne pouvant résister à une demande aussi juste que celle de Constance, qui, malade et sentant approcher sa fin, vouloit voir son fils avant que de mourir, feignit de se rendre, et il donna à Constantin la permission de partir, et le brevet nécessaire pour prendre des chevaux dans les postes impériales. Mais une preuve qu'il n'y alloit pas de bonne foi, c'est que, lui ayant fait remettre ce brevet sur le soir, il lui commanda d'attendre au lendemain matin pour recevoir ses derniers ordres. Constantin se douta de la fraude. Il craignit que le dessein de l'empereur ne fût, ou de le retenir encore à Nicomédie sous quelque prétexte, ou de se donner le temps de faire passer à Sévère, par les terres duquel sa route apparemment étoit marquée, un ordre de l'arrê-Zos. l. ii. ter en chemin. Il partit de nuit, et il prit la précaution d'estropier ou même de tuer les chevaux à chaque

Vict. epit.

poste, après s'en être servi, afin que l'on ne pût pas le poursuivre.

Lactant.

L'événement justifia ses craintes. Galérius avoit affecté de rester au lit jusqu'à midi. A son lever il fut trèsétonné de ne point voir Constantin; et, ayant appris qu'il étoit parti, il vouloit que l'on courût après lui. On se mit en devoir de lui obéir; mais, les chevaux de poste ne se trouvant pas en élat de rendre service, il fallut renoncer à l'espérance d'atteindre le prince fugitif, qui avoit pris déjà beaucoup d'avance; et Galérius ne put qu'exhaler sa colère en plaintes et en menaces. vaines.

Constantin fit heureusement sa route, et il arriva Eumen. pabien à propos auprès de son père, qui ne survécut pas reant. Aug.
long-temps. Constance se préparoit actuellement à passer Anon. Ammiano subde la Gaule dans l'île de la Grande-Bretagne, pour junctus. aller faire la guerre aux Pictes, nation septentrionale, dont le nom paroît ici pour la première fois dans l'histoire, mais qui pourroit bien être la même que celle contre laquelle l'empereur Sévère avoit, cent ans auparayant, exercé ses armes, et qui, au rapport d'Hérodien, étoit dans l'usage de se taillader le corps et d'y dessiner avec le fer des figures d'animaux, d'où le nom de picti ou peints leur aura été donné par les Romains. Constantin s'embarqua à Boulogne avec son père, et il le suivit à la guerre contre les Pictes, au retour de laquelle Con- Eutrop. stance vainqueur mourut entre ses bras à Yorck, le 25 Tillem. juillet de la même année, qui est la 306 depuis J. C. Ar. R. 1057.

Ce prince régla en mourant sa succession d'une manière digne de la sagesse qu'il avoit fait paroître dans tout le cours de sa vie et de son règne. Sa famille étoit nombreuse. D'Hélène, sa première femme, il avoit eu Constantin. De Théodora qu'il épousa, comme je l'ai dit, lorsqu'il fut fait César, il lui étoit né trois fils et trois filles. Les fils se nommoient Dalmace, Jule Constance et Annibalien; les filles, Constancie, Anastasie, et Eutropie. Si Constance eût voulu partager ses états entre ce grand nombre d'enfans, c'efit été les exposer à une ruine certaine et les livrer à l'avidité de Galérius. Il prit donc Euseb. vit. le parti de n'appeler à la succession de la souveraine Const. 1, 21. puissance que le seul Constantin, qui, alors âgé de trente-Julian. or. 1. deux ans, et ayant fait ses preuves de valeur et de toutes Liban. or. sortes d'excellentes qualités, étoit capable de gouverner 111, p. 105. et de désendre, s'il en étoit besoin, l'héritage paternel, et de servir ainsi d'appui à ses frères et sœurs. Il le désigna son successeur, il le recommanda aux soldats, et il ordonna à ses autres enfans de se contenter de la condition privée.

Tillem. Const. art. 3.

Le jugement de l'empereur mourant fut une loi pour sa famille et pour l'armée. Dès qu'il fut mort, les soldats se mirent en devoir d'exécuter ses volontés, et d'élever Constantin à l'empire. Il fit des difficultés. Il vouloit, ou feignit de vouloir que l'on attendît le consentement de Galérius. Il tenta même de s'enfuir, si l'on en doit croire le témoignage d'un panégyriste. Mais sû-

Eumen. paneg. Constant. Aug.

. .

rement il fut bien aise que l'on arrêtât sa fuite; et, ayant Eus. hist. été proclamé Auguste par les troupes, il célébra en cette eccl. vui, 13, et de vui. qualité les funérailles de son père.

Const. 1, 22. Lactant. 24,

On rendit au prince mort les honneurs usités avec pompe et magnificence, et il fût mis au rang des dieux.

Tous les écrivains, chrétiens et païens, qui ont parlé de Constance ont comparé son sort à celui des autres princes ses contemporains, et en ont remarqué l'étonnante différence. Constance, après avoir régné avec gloire, mourut paisiblement au milieu d'une famille florissante, et laissant son fils pour successeur: au lieu que tous les autres finirent par des catastrophes ou tragiques, ou du moins très-douloureuses, sans transmettre leur grandeur à leurs héritiers. La cause de cette différence dans la fortune, on la trouve dans la différence de la conduite; et nul n'a mieux traité à mon gré cette observation que Libanius, dont je vais ici transcrire les paroles.

Les rautres princes qui ont régné avec Constance, dit ce rhéteur, regardant d'un œil d'envie l'opulence de

Οι ρθή άλλοι κάντες οι κατ' 
εκείνοι δυναςτύεν ες ζημιαν αυθών ποιώρόμοι το θώς υπηκόως εν αφθόνοιςδιάνγον, μετήγον τὰς εκείνων ευπορίας εἰς τὰ βασίλεια πέρως εὐδαιμενίας κρόνου ες, είσενοχωροϊεν τωλώντοις τὰς θησωύρως, κὸ συνεδαινετὰς
τοις τὰς θησωύρως εν δάκρυσι κοί
πειία Δίαζην, τοις ὁ λαβωσιν ανόνη-

leurs sujets, s'étudioient à attirer dans leurs trésors toutes les richesses de leurs états; et c'étoit pour eux le comble du bonheur que leurs coffres se trouvassent trop étroits pour contenir les sommes immenses qu'ils s'efforçoient d'y entasser : d'où il arrivoit que les peuples languissoient dans l'indigence et dans les larmes, et que les amas d'or restoient inutiles et enterrés entre les mains des souverains. Mais l'excellent prince dont le parle crut que ses trésors les plus sûrs étoient les cœurs de ses sujets; et s'il survenoit quelque besoin, il lui suffisoit de le faire connoître : aussitôt les richesses couloient comme un fleuve, chacun s'empressant de subvenir aux nécessités publiques et particulières. Car, dans ce qui est libre et volontaire, on se pique d'émulation : au contraire, dès que la contrainte s'en mêle, on ne se porte plus avec affection à obéir. Constance, s'étant gouverné par des maximes si différentes de celles des autres princes, eut aussi un sort différent. On ne le vit point, après avoir abusé des malheurs de ses sujets pour sa propre satisfaction pendant un petit nombre d'années, périr enfin par les embûches de ceux en qui il avoit mis sa confiance. Tant qu'il vécut, la bienveillance de ceux qui lui obéissoient lui fut une sûre garde; et en mourant il laissa sa puissance et sa grandeur à son fils.

έτιν, μ j αναγκη συνίζιόκται, τώτο ταυτόν τοῖς άλλοισ έπαθεν, ώτε ώκ ιόμθρῶς ὑπακώεν πέφυκε. κ γάρ- ἐπόιπσιν. Liban. or. 3, p. 104. τοι Ταύτη τῆ γνώμη χρησάμθρος, ώ

\*

# LIVRE VINGT-NEUVIÈME.

# **FASTES**

# DU RÈGNE DE CONSTANTIN,

An. R. 1057. C.306. CONSTANTIUS. VI.
GALÉRIUS MAXIMIANUS. VI.

Constantin, proclamé Auguste par ses troupes, veut se faire reconnoître en cette qualité par Galérius. Mais celui-ci attribue à Sévère le titre d'Auguste, et réduit Constantin à celui de César.

Courses des Francs réprimées par Constantin, qui, les ayant chassés des Gaules, passe le Rhin, ravage le pays des Bructères par le fer et par le feu, et emmène un grand nombre de prisonniers, qu'il fit exposer aux bêtes.

Maxence, fils de Maximien Hercule, soulève les prétoriens dans Rome, et prend la pourpre le 28 octobre. Sévère, qui étoit en Italie, marche contre lui. Maximien Hercule se met en mouvement comme pour venir au secours de son fils, qui lui rend la pourpre.

Maxence règne durant six ans, sans être jamais reconnu par Galérius. Ces deux princes furent toujours ennemis. De cette division résulta une double nomination de consuls, les uns choisis par Galérius, les autres par Maxence; ce qui met de la diversité et de la confusion dans les fastes. A Rome on reconnoissoit les consuls de Maxence, et dans le reste de l'empire ceux de Galérius. Nous les énoncerons ici les uns et les autres, en suivant pour guide M. de Tillemont.

M. AURÉLIUS SÉVÉRUS AUGUSTUS. MAXIMINUS CÆSAR. An. R. 1058.1 De J. C. 307.

## A Rome.

MAXIMIANUS HERCULIUS AUGUSTUS. IX. MAXIMINUS CÆSAR.

Constantin fut aussi consul cette année, apparemment subrogé à Sévère, qui perdit bientôt le consulat avec l'empire, et même la vie.

Sévère s'étoit avancé près de Rome pour attaquer Maxence. Il fut trahi par les siens, et obligé d'aller s'enfermer dans Ravenne, où Maximien Hercule vint l'assiéger, et le réduisit à se remettre entre ses mains, moyennant promesse de la vie sauve. On ne tint pas parole à Sévère, et il fut contraint de se faire ouvrir les veines.

Maximien passe en Gaule pour s'appuyer de l'alliance de Constantin, à qui il donne sa fille Fausta en mariage, et confère le titre d'Auguste. Constantin avoit déjà été marié à Minervine, et il en avoit eu un fils, l'infortuné Crispus César.

Galérius vient en Italie pour détruire Maxence; et abandonné d'une grande partie de ses troupes, il est trop heureux de pouvoir s'enfuir.

Maximien revient à Rome, et il veut arracher la pourpre de dessus les épaules de son fils.

N'ayant pu réussir, il se transporte en Gaule, puis à Carnonte en Pannonie, où Galérius avoit mandé Dioclétien pour nommer en sa présence et de son consentement Lucinius Auguste. Maximien sollicite inutilement Dioclétien de reprendre la pourpre. Licinius est fait Auguste.

L'Afrique reconnoît Maxence.

An. R. 1059. De J. C. 308. MAXIMIANUS HERCULIUS. X. AUG.

## A Rome.

Point de consuls jusqu'au 20 avril. De ce jour.

MAXENTIUS AUGUSTUS.

ROMULUS CASAR.

. Romulus étoit fils de Maxence.

Maximin Daïa se fait déclarer Auguste par ses soldats, malgré Galérius, qui, obligé de le reconnoître en cette qualité, ne fait plus difficulté d'accorder le même titre à Constantin.

Maximien Hercule, revenu en Gaule, abdique de nouveau la dignité impériale, et feint de se contenter de la condition privée, nourrissant toujours dans son cœur des projets ambitieux.

Alexandre se révolte en Afrique contre Maxence, et se fait empereur.

Ан. R. 1060. De J. C. 509. LICINIUS AUGUSTUS.

Nous ne pouvons point assigner avec certitude le collègue de Licinius, de qui le consulat même n'est pas absolument assuré. Quelques fastes portent après le dixième et le septième consulat, dixième de Maximien Hercule, septième de Galérius, comme s'il n'y avoit point eu de consuls cette année dans l'étendue des départemens qui reconnoissoient l'autorité de Galérius.

## A Rome.

MAXENTIUS AUGUSTUS. 11. ROMULUS CÆSAR. 11.

Mouvemens des Francs sur le Rhin, et en même temps révolte de Maximien Hercule. Constantin repousse les Francs, et se rend maître de la personne de Maximien dans Marseille. Il lui laisse la vie.

ANDRONICUS.
PROBUS.

An. R. 1061. Dr J. C. 310.

## A Rome.

MAXENTIUS AUGUSTUS, III, seul consul.

Maximien tente d'assassiner Constantin dans son lit; et, pris sur le fait, il est forcé de s'étrangler lui-même.

Ses statues et ses images sont abattues, et conséquemment celles de Dioclétien, qui communément y étoient jointes. Il est mis au rang des dieux par Maxence son fils.

Expédition de Constantin, an-delà du Rhin, contre les Francs.

Galérius est attaqué d'une horrible maladie.

Naissance et commencement du règne de Sapor 11, roi des Perses.

MAXIMIANUS GALÉRIUS. VIII. AUG.

Av. R. 1062. Dr J. G.311.

A Rome, depuis le mois de septembre seulement.

RUFINUS.

EUSÉBIUS.

Galérius publie un édit pour faire cesser la persécution contre les chrétiens. Cet édit fut affiché à Nicomédie le 30 avril.

Il meurt à Sardique, et recommande en mourant Valérie sa femme, fille de Dioclétien, à Licinius.

Maximin s'empare de l'Asie, qui avoit été dans le département de Galérius. Les états du même Galérius en Europe restent à Licinius.

La veuve de Galérius, maltraitée par Licinius, passe MIST. DES EMP. TOM. VI. 17

Digitized by Google

avec sa mère Prisca dans les états de Maximin, qui veut l'épouser, et, ne pouvant l'y réduire, la relègue dans les déserts de Syrie.

Maxence reprend l'Afrique sur Alexandre, et la tyrannise.

Il faisoit gémir Rome et l'Italie sous un joug de fer par ses violences et ses horribles débauches.

Bonté et douceur du gouvernement de Constantin. Il visite et rétablit la ville d'Autun.

Maxence provoque les armes de Constantin, qui se prépare à porter la guerre en Italie.

Constantin implore le secours du vrai Dieu, qu'il connoissoit confusément. Croix miraculeuse qui lui apparoît au ciel pendant qu'il étoit encore en Gaule. Il se convertit au christianisme, et se fait instruire par des évêques. Osius paroît avoir eu grande part à sa conversion. Il fait de la croix son principal étendard, labarum.

An. R. 1063. Da J. C 312. CONSTANTINUS. II. AUG

## A Rome.

MAXENTIUS AUGUSTUS, IV, seul consul.

Constantin force le pas de Suse; et, après avoir remporté plusieurs victoires sur les lieutenans de Maxence, il arrive près de Rome.

Bataille, le 28 octobre, près du pont Mulvius, où Constantin est vainqueur, et Maxence en fuyant se noie dans le Tibre.

Constantin entre triomphant dans Rome, et il fait oublier à cette capitale les maux qu'elle avoit soufferts sous Maxence.

Les prétoriens cassés, et leur camp détruit.

Constantin est déclaré par le sénat premier Auguste.

Arc de Constantin, subsistant encore anjourd'hui dans Rome.

Statue de Constantin tenant en main une croix.

Ce prince donne en son nom et en celui de Licinius un édit en faveur des chrétiens.

Maximin avoit été jusque-là un ardent persécuteur des chrétiens; et même les Arméniens ayant embrassé le christianisme, il leur avoit fait cette année la guerre pour les contraindre d'y renoncer. Cependant la crainte l'obligea de se conformer à l'édit de Constantin.

Ici Eusèbe marque la fin de la persécution ordonnée par Dioclétien.

Commencement des indictions.

CONSTANTINUS. 111. } AUG.

An. R. 1064. De J. C. 313.

Mariage de Licinius avec Constancie, sœur de Constantin, célébré à Milan. Entrevue des deux princes à cette occasion.

Ils donnent de concert un nouvel édit plus circonstancié et plus étendu en faveur du christianisme.

Constantin se transporte sur le Rhin pour combattre les Francs, qu'il défait et rechasse de nouveau au-delà du fleuve.

Dioclétien meurt dans sa retraite de Salone, accablé de chagrins. Il est mis au rang des dieux par Maximin et Licinius.

Maximin attaque Licinius, et entre hostilement dans la Thrace. Il est vaincu près d'Andrinople, repasse en Bithynie, et ne s'arrête que dans la Cappadoce.

Licinius fait afficher dans Nicomédie, le 13 juin, l'édit de Milan, dix ans et environ quatre mois après la publication de l'édit de Dioclétien pour la persécution.

Maximin, forcé par ses malheurs, rend aussi une ordonnance favorable aux chrétiens.

Paix générale de l'Eglise.

Licinius poursuit Maximin, qui s'empoisonne à Tarse en Cilicie, et meurt au bout de quelques jours dans les plus cruelles douleurs.

Sa famille est exterminée par Licinius, qui fit aussi mourir Sévérien, fils de Sévère, Candidien, fils naturel de Galérius, Prisca et Valérie, l'une épouse, l'autre fille de Dioclétien. Ainsi fut détruite toute la race des persécuteurs.

Jeux séculaires omis.

An. R. 1065. De J. C. 314. VOLUSIANUS. 11.

Concile d'Arles contre les donatistes.

Constantin demande à Licinius un nouveau partage de l'empire, et sur son refus il entreprend de l'y forcer par la guerre.

Bataille de Cibalis en Pannonie, où Licinius est

Valens créé César par Licinius.

Bataille de Mardie entre Philippopoli et Andrinople, dont le succès ne fut pas bien décidé.

Paix conclue entre les deux empereurs. Valens mis à mort. Une grande partie de l'Illyrie, la Macédoine et la Grèce cédées à Constantin.

An. R. 1066. Da J.C. 315. CONSTANTINUS. IV. AUG.

Loi de Constantin pour abolir le supplice de la croix. Il célèbre à Rome les fêtes de sa dixième année.

An. R. 1067. De J. C. 316. SABINUS.

RUFINUS.

Constantin le jeune naît à Arles.

Loi pour permettre et autoriser les affranchissemens des esclaves dans l'église en présence de l'évêque.

#### HISTOIRE DES EMPEREURS.

GALLICANUS. BASSUS. An. R. 1068.1 Da J. C. 317.

Crispus et Constantin, tous deux fils de l'empereur Constantin, et Licinianus fils de Licinius, sont faits Césars.

Naissance de Constance, second fils de Constantin et de Fausta.

LICINIUS AUGUSTUS. V.

CRISPUS CÆSAR.

An. R. 1069. Dr.J. C. 318.

CONSTANTINUS AUGUSTUS. Y.

LICINIANUS CÆSAR.

Ан. В. 1970. Dr.J. C. 319.

CONSTANTINUS AUGUSTUS. VI.

CONSTANTINUS CÆSAR.

An. R. 1071. De J. C. 320.

Loi qui abolit les peines anciennement ordonnées contre le célibat.

Victoire remportée par Crispus César sur les Francs. Naissance de Constant, troisième fils de Constantin et de Fausta.

CRISPUS. II. CONSTANTINUS, II.

An. R. 1072. De J. C. 321.

Loi qui ordonne la célébration du dimanche.

Licinius chasse les chrétiens de son palais, et commence ainsi la persécution, aussi artificieuse que cruelle, qu'il exerça contre eux pendant trois ans.

> PÉTRONIUS PROBIANUS, ANICIUS JULIANUS.

An. R. 1073. Dr J. C. 322.

Les barbares voisins du Danuhe battus par Constantin en divers combats.

sévérus.

RUFINUS.

An. R. 1074. Da J. C. 325.

Courses des Goths repoussées par Constantin.

Digitized by Google

Ce prince, zélé protecteur des chrétiens, ne pouvoit les voir sans douleur opprimés par son collègue. Licinius, de son côté, les craignoit, comme affectionnés à Constantin. D'ailleurs il étoit brutal, cruel, violent. De ces dispositions naquit la guerre entre les deux empereurs.

Bataille d'Andrinople, où Licinius est vaincu. Il va s'enfermer dans Byzance, que Constantin assiége par terre.

La flotte de Constantin, commandée par son fils Crispus César, détruit celle de Licinius.

Celui-ci sort de Byzance, passe la mer, et vient à Chalcédoine, où il fait de nouveaux préparatifs. Il nomme César le grand-maître de sa maison M. Martinianus.

Constantin passe en Asie. Bataille de Chrysopolis. Licinius vaincu se retire à Nicomédie, et par l'entremise de Constancie sa femme, sœur de Constantin, il obtient sûreté pour sa vie, à condition de quitter la pourpre, et de se soumettre au vainqueur. Il est envoyé à Thessalonique. Le César Martinianus est mis à mort.

Peu après, c'est-à-dire, dès cette année même, ou la suivante, Constantin fit tuer Licinius, qui supportoit impatiemment la condition privée, et tramoit des intrigues avec les barbares. Licinius est déclaré tyran, et ses ordonnances cassées. Son fils le suivit de près, et fut aussi mis à mort, sans que l'on puisse alléguer aucun motif légitime de cette rigueur.

Constance, second fils de Constantin et de Fausta, est fait César.

An. R. 1075. CRISPUS. III. C. 324. CONSTANTINUS. III.

Constantin, seul maître de l'empire, travaille plus efficacement qu'il n'avoit fait encore à étendre le christianisme, et à amener la ruine de l'idolâtrie. Premières mesures prises par ce prince par rapport à l'arianisme naissant.

PAULINUS.

JULIANUS.

An. R. 1076. Dr.J. C. 525.

Concile de Nicée.

Constantin célèbre sa vingtième année à Nicomédie. Il la célébra l'année suivante à Rome.

Edit par lequel il invite tous ceux qui se trouveront opprimés par ses magistrats et officiers à recourir à lui.

Loi qui défend les combats de gladiateurs.

CONSTANTINUS AUGUSTUS. VII.

An. R. 1077. De J. C. 326.

Constantin vient à Rome.

Trompé par les calomnies de Fausta sa femme, il fait mourir son fils Crispus César; et ensuite, ayant découvert la vérité, il punit de mort Fausta elle-même.

Il fait éclater hautement dans Rome son mépris pour les superstitions idolâtriques, et le mécontentement que le sénat et le peuple en témoignèrent par des plaintes et des murmures commença à dégoûter le prince de sa capitale.

CONSTANTIUS.

MAXIMUS.

An. R. 1078. Dr J. G. 527.

Constantius, consul de cette année, ne paroît point avoir été de la famille impériale.

Découverte du saint sépulcre et de la croix de Jéans-Christ.

Constantin commence le bâtiment de l'église de la Résurrection à Jérusalem.

JANUARIUS.

JUSTUS.

An. R. 1079. Dr J. C. 328.

Mort de sainte Hélène, mère de Constantin.

Digitized by Google

Commencemens de Constantinople. Constantin avoit voulu d'abord bâtir à Ilion, et même il mit en train l'ouvrage. Mais il renonça bientôt à ce dessein, et se détermina pour Byzance, dont il entreprit de faire une nouvelle Rome.

An. R. 1080. Da J. C. 329. CONSTANTINUS AUGUSTUS. VIII.
CONSTANTINUS CÆSAR. IV.

Il y a des raisons et des autorités pour différer jusqu'à cette année la fondation de Constantinople. Mais le sentiment que nous avons suivi est plus probable.

An. R. 1081. Da J. C. 330: GALLICANUS.

Dédicace de la nouvelle ville, à laquelle Constantin donne son nom, le lundi 11 mai.

Aucun exercice public du culte idolâtrique dans Constantinople. Son fondateur en fit une ville toute chrétienne.

Eglise des Apôtres.

Les édifices ayant été trop poussés, ne furent pas assez solides.

Constantin décora sa ville des plus beaux priviléges; il y établit un sénat, il s'appliqua à la peupler, et il la rendit en moins de dix ans la seconde ville de l'univers.

An. R. 1082. De J. C. 331. BASSUS.

ABLAVIUS.

Eglise bâtie par les ordres de Constantin à Mambré. Edit pour remettre à perpétuité le quart des impôts qui se levoient sur les terres.

On rapporte à cette même année la loi qui permet aux parties plaidantes de se faire juger par les évêques. Elle est suspectée de faux par Jacques Godefroi. PACATIANUS. HILARIANUS. An. R. 1083; Da J. C. 3324

Les Goths vaincus par le jeune César Constantin. Les Sarmates contraints de se soumettre.

DALMATIUS. XÉNOPHILUS. An. R. 1084. De J. C. 333.

Dalmatius, consul de cette année, est ou le frère ou le neveu de Constantin.

Ce qui n'est pas douteux, c'est que Dalmatius le père fut décoré du titre de censeur, et il est le dernier qui l'ait porté.

Ce fut donc en ce temps que Constantin commença à élever en dignité ses frères et neveux, que la prudence de sainte Hélène avoit toujours pris soin de tenir bas.

Constant, troisième fils de Constantin, est fait César.

On peut rapporter à cette année la mort du philosophe Sopâtre.

Ambassades des barbares du nord, de l'orient et du midi, qui viennent faire hommage à la grandeur de Constantin.

L'empereur écrit à Sapor en faveur des chrétiens de Perse.

Il écrit et fait écrire ses enfans à saint Antoine.

OPTATUS.

ANICIUS PAULINUS.

A#. R. 1085. Da J. C. 334.

Les Sarmates, vaincus par leurs esclaves, viennent chercher un asile sur les terres de l'empire.

FLAVIUS JULIUS CONSTANTIUS. RUFIUS ALBINUS. An. R. 1086. DaJ. C. 335.

Jules Constance, consul de cette année, étoit frère de Constantin. Il fut père de Gallus César, et de Julien l'Apostat Constantin célèbre la fête de sa trentième année. Depuis Auguste aucun empereur n'étoit parvenu à ce terme.

Il partage l'empire entre ses trois fils, marquant à chacun son département.

Il nomme César Dalmatius son neveu, et donne à Annibalien, frère de Dalmatius, le titre de roi, lui assignant pour état la petite Arménie, le Pont et la Cappadoce. Dalmatius César devoit avoir la Thrace, la Macédoine et la Grèce. Constantin, par tous ces arrangemens, ne se dépouilloit pas. Il se réservoit la jouissance de tous ses domaines, qui ne devoient être partagés de fait qu'après sa mort.

Révolte de Calocérus dans l'île de Chypre.

An. R. 1087. De J. C. 356. NÉPOTIANUS.

FACUNDUS.

Népotianus, consul de cette année, paroît être celui qui prit la pourpre en 350, et qui étoit fils d'une sœur de Constantin.

An. R. 1088. DaJ C. 537. FÉLICIANUS.

TITIANUS.

Les Perses ayant rompu la paix, Constantin se préparoit à marcher contre eux en personne, lorsqu'il fut attaqué de la maladie dont il mourut.

Il est baptisé par Eusèbe de Nicomédie, et meurt le jour de la Pentecôte, dans la soixante-quatrième année de son âge, et la trente-et-unième de son règne.

Tyrans sous le règne de Constantin.

Calocérus en Egypte.

Alexandre régna durant trois ans dans l'Afrique; qu'il avoit enlevée à Maxence.

Valens et Martinianus furent successivement créés Césars par Licinius.

# CONSTANTIN.

§. 11.

Constantin grand prince, mais non exempt de taches. Lorsqu'il entra en part de la souveraine puissance; Galérius étoit chef de l'empire. Galérius nomme Sévere Auguste, et oblige Constantin de se contenter du titre de César. Maxence prend la pourpre à Rome. Sévère marche contre lui. Maximien Hercule reprend la pourpre. Sévère, abandonné et trahi, se livre à Maximien, et est obligé de se faire ouvrir les veines. Maximien s'allie avec Constantin. Exploits de Constantin contre les Francs. Maximien lui donne en mariage sa fille Fausta, et le nomme Auguste. Galérius vient en Italie pour détrôner Maxence, et il est obligé de s'enfuir avec honte. Maximien veut dépouiller le même Maxence son fils, et manque son coup. Il vient en Gaule, et de là se transporte à Carnonte auprès de Galérius. Il y est témoin de la promotion de Licinius au rang d'Auguste. Maximien consul avec Galérius. Embarras sur les consulats des années pendant lesquelles régna Maxence. Maximien revient en Gaule, et abdique de nouveau l'empire. Maximin force Galérius de le reconnoître Auguste, et procure ainsi le même avantage à Constantin. Nouveaux exploits de Constantin contre les Francs. Maximien reprend la pourpre pour une troisième fois. Il en est dépouillé par Constantin. Il tente d'assassiner Constantin, et, pris sur le fait, il se pend lui-même. Il est mis au rang des dieux. Son tombeau. Ses statues et ses images détruites. Violences de Galérius

contre tous ses sujets, et contre les chrétiens en particulier. Dieu le frappe d'une horrible maladie. Après un an de souffrances, Galérius donne un édit pour faire cesser la persécution. Il meurt. Traits qui le concernent. Jugement sur son caractère. Ses états partagés entre Licinius et Maximin. Quatre princes alors dans l'empire. Maxence, maître de l'Italie, avoit aussi réuni à son domaine l'Afrique, par la victoire remportée sur Alexandre, qui y avoit régné pendant trois ans. Il abuse avec cruauté de cette victoire. Il se dispose à attaquer Constantin. Tobleau de ses cruautés. Constantin, guerrier et bienfaisant. La rupture éclate entre Maxence et Constantin. Importance de cette guerre. Conversion de Constantin au christianisme. Constantin entre en Italie, et remporte plusieurs victoires sur les troupes de Maxence. Dernière bataille près de Rome, où Maxence périt. Entrée triomphante de Constantin dans Rome. Noble usage que fait Constantin de sa victoire. Prétoriens cassés; leur camp détruit. Soins de Constantin pour réparer tout le mal que Maxence avoit fait dans Rome. Témoignages de l'affection publique envers Constantin. Statue de Constantin dans Rome tenans en main une croix, avec une inscription religieuse. Édit donné à Rome par Constantin en faveur des chrétiens. Maximin est obligé de s'y conformer, au moins en partie. Fin de la persécution de Dioclétien. Commencement de l'indiction. Entrevue de Constantin et de Licinius à Milan. Mariage de Licinius ovec Constancie. Nouvel édit en faveur des chrétiens. Constantin se transporte sur le Rhin, et remporte une victoire sur les Francs. Mort douloureuse de Dioclétien après une suite de cruels chagrins. Etat de l'empire après la défaite et la mort de Maxence. Les chrétiens persécutés par Maximin. Maximin attaque Licinius, et porte la guerre dans ses états. Il est vaincu, et périt peu après par une horrible maladie. Sa famille et tout ce qui restoit de la race des persécuteurs est exterminé par Licinius. Jeux séculaires omis. Guerre entre Constantin et Licinius. Traité de paix par lequel Constantin agrandit considérablement ses domaines. Cette paix dura huit ans entiers. Licinius persécute les chrétiens, d'abord artificieusement, puis à découvert. La guerre s'allume entre Constantin et Licinius. Bataille d'Andrinople, où Licinius est vaincu. La flotte de Licinius est détruite à l'entrée de l'Hellespont. Il passe de Byzance à Chalcédoine, et est vaincu une seconde fois près de Chrysopolis. Il obtient la vie sauve, et est envoyé à Thessalonique. Bonheur de l'empire réuni sous le seul Constantin. Joie des chrétiens surtout, dont la religion triomphe. Mort de Licinius et de son fils. Constantin fait mourir Crispus son fils aîné, et Fausta sa femme. Fable avancée par Zosime sur le motif de la conversion de Constantin. Constantin irrite les habitans de Rome par le mépris qu'il témoigne pour les superstitions du paganisme. Il en conçoit du dégoût pour Rome, et il prend la résolution de se chercher ailleurs une résidence. Il commence à bâtir près d'Ilion, mais bientôt il présère Byzance. Fondation de Constantinople. Edifices sacrés. Constantinople ville toute chrétienne. Constantin veut l'égaler à Rome. Sénat de Constantinople. Dédicace de la ville.

En commençant l'histoire du règne de Constantin, je Eus. de vit.

n'ai garde d'imiter l'adulation absurde et impie d'Eu
sèbe de Césarée, qui n'a pas rougi d'écrire que Dieu

seul peut être un digne panégyriste de cet empereur.

Je présente au lecteur un prince cher et respectable au

christianisme, qu'il a délivré de l'oppression et placé

sur le trône; grand par les talens, grand par les vertus,

Digitized by Google

mais non pas exempt de taches, depuis même qu'il eut embrassé notre sainte religion. Une politique intéressée, une prévention trop crédule, lui ont fait commettre des fautes inexcusables; et il est un exemple de cette inconséquence trop commune qui, en rendant un hommage spéculatif aux règles, s'en éloigne en bien des actions. Ce qui doit nous consoler, c'est que les dix dernières années desa vie, toutes remplies d'œuvres inspirées par le zèle du christianisme, ne nous offrent plus le mélange d'aucun vice, et qu'enfin le baptême qu'il reçut en mourant est un bain salutaire qui aura purifié son âme de ses anciennes souillures, et l'aura mis en état de ne point perdre la récompense de ce qu'il a fait pour l'église chrétienne.

Je mets son nom en titre, quoique dans ses commencemens il ne tînt pas le premier rang entre les princes qui gouvernoient l'empire. Cet honneur suprême, après la mort de Constance Chlore, fut dévolu à Galérius; et même Constantin, qui d'abord avoit reçu de ses soldats le nom d'Auguste, fut réduit bientôt par lui, comme nous allons le voir, au degré de simple César. Mais comme il entra dès-lors en part de la souveraine puissance, et qu'il la réunit enfin tout entière en sa personne, la commodité de former un seul tissu d'histoire sans interruption m'a paru préférable à une exactitude scrupuleuse, qui pourroit nuire à la clarté.

Lactant. de mort. persec. 25.

La première démarche de Constantin, après qu'il eut été proclamé Auguste par l'armée de son père, fut de demander à Galérius la confirmation de ce que ses soldats avoient fait en sa faveur. Pour cela il lui envoya, suivant le cérémonial établi alors, son portrait couronné de lauriers. Galérius n'étoit point du tout disposé à le recevoir. Ses vues et ses arrangemens étoient tout autres, comme je l'ai dit, et il ne pouvoit pas se promettre beaucoup d'affection et de déférence de la part de Constantin, qu'il avoit cruellement offensé. Aussi

dans un premier mouvement de colère, peu s'en fallut qu'il ne fît brûler et le portrait et celui qui l'avoit apporté. Mais d'un autre côté il pensa que, s'il refusoit son consentement, il falloit en venir à une guerre dont le succès auroit été fort incertain. Le jeune prince étoit reconnu et chéri dans toute l'étendue des pays qui avoient obéi à son père; et si nous en croyons Lactance, il avoit même pour lui le cœur des troupes qui environnoient Galérius : en sorte que ce chef de l'empire n'avoit pas lieu de compter sur leur fidélité, s'il entreprenoit de les employer contre Constantin. Ce fut donc pour lui une nécessité de se plier aux circonstances, et de consentir à ce qu'il ne pouvoit empêcher. Il voulut néanmoins venger au moins en partie les droits de son autorité qui n'avoit pas été assez respectée. Il conféra à Sévère le titre d'Auguste, vacant par la mort de Constance Chlore; et en envoyant la pourpre à Constantin, il lui ordonna de se contenter du nom et des honneurs de César. Constantin, par une modération Paneg.
Maxim. et
tout-à-fait louable, acquiesça à ce jugement, et il des-Constant. cendit sans murmurer du second rang au quatrième.

Galérius n'étoit pas absolument mécontent de l'état Lactant. 26. actuel des choses. S'il n'avoit pas tiré de la mort de son collègue l'avantage qu'il espéroit, au moins il n'y perdoit rien de ce qui avoit été précédemment en sa possession. Constantin ne se déclaroit point son ennemi, et même il se soumettoit jusqu'à un certain point à ses ordres. Un nouveau trouble donna à Galérius d'autres alarmes, et devint un mal auquel il ne lui fut pas possible de remédier.

Il dut s'en imputer la cause. J'ai dit que ce prince avoit ordonné un dénombrement des biens et des personnes dans toutes les provinces de son obéissance, et que cette opération s'exécutoit avec une rigueur qui dégénéroit en tyrannie. Il prétendit soumettre Rome même, et déjà il avoit nommé les officiers qui devoient Zos. l 11.

aller, sous le prétexte d'un dénombrement, ravager cette capitale de l'empire et de l'univers. Ayant ainsi alarmé et aigri les citovens, il indisposa encore les soldats; et, continuant ce qu'avoit commencé Dioclétien. il affoiblit les prétoriens par un nouveau retranchement. Maxence, fils de Maximien Hercule et gendre de Galérius, trouvant les esprits dans cette fermentation, profita de la conduite imprudente du souverain pour achever de les révolter, et pour s'élever lui-même à l'empire. Il lui avoit été bien dur de voir Sévère et Maximin passer devant un fils et gendre d'empereurs comme lui, et être nommés Césars à son préjudice. La promotion de Constantin, qui se relevoit d'une pareille injustice qu'il avoit soufferte, fut pour Maxence un Aurel. Vict. nouvel aiguillon. Encouragé par son père, qui regrettoit les grandeurs auxquelles on l'avoit forcé de renoncer, et ayant gagné quelques-uns des principaux officiers du camp et de la ville, il se mit à la tête de ce qui restoit de prétoriens; et, proclamé Auguste par eux, il se rendit maître sans peine de Rome, fit tuer celui qui y commandoit pour Galérius, et quelques autres magistrats, et fut recu du peuple comme un libérateur. Cette révolution est datée par M. de Tillemont du vingt-huitième jour d'octobre de la même année de Jésus-Christ 306, où nous commençons le règne de Constantin.

> Nos auteurs ne marquent point où étoit alors Sévère, qui avoit l'Italie dans son département. Soit négligence de sa part, soit affaires qui l'occupassent ailleurs, son absence de Rome facilita sans doute le succès de l'en-

fut consulté. Dès que ce premier fait est admis, on ne peut pas douter qu'un prince aussi ambitieux n'ait exhorté et aidé Maxence à revendiquer l'empire, dans l'espérance et dans la vue d'y revenir lui-même, comme il arriva.

a L'expression originale sembleroit dire que Maximien Hercule s'opposa au dessein de son fils. Mais des écrivains tels qu'Aurélius Victor ne doivent pas être suivis aveuglément. Prenons de lui ce qui est probable, et croyons sans peine que Maximien

treprise de Maxence. Dès qu'il en fut instruit, il ac- Lactant. 26. courut pour arrêter les suites d'un mouvement qui tendoit à le dépouiller; et, muni de l'autorité de Galétius, qui ne vouloit pas se laisser donner la loi une seconde fois, et qui avoit toujours haï son gendre, il rassembla tout ce qu'il y avoit de troupes en Italie, et marcha vers Rome. Mais ces troupes étoient bien mal disposées à le servir. Elles avoient toujours obéi à Maximien Hercule, et par conséquent elles devoient conserver de l'attachement pour le fils de ce prince. D'ailleurs les délices de la capitale, qu'elles avoient long-temps goûtées, étoient un attrait qui les portoit à désirer plutôt d'y vivre tranquillement qu'à livrer à cette ville des assauts en ennemis. Pour les fortifier dans ces sentimens. Maximien reparut en ce moment sur la scène.

Ce vieillard inquiet, et possédé d'un désir ardent de remonter sur le trône, avoit voulu probablement tenter l'aventure par son fils; et, voyant qu'elle avoit réussi, il résolut d'en tirer avantage pour lui-même, et de pousser l'affaire aussi loin qu'elle pourroit aller. Il vint panège donc à Rome sous prétexte de soutenir Maxence et Maxim. et Const. et Lace de réunir tous les esprits en faveur du nouveau prince tant.

par lequel il avoit été mandé. Dès qu'il fut arrivé, son fils, qui ne se défioit de rien, lui proposa, et le fit prier par le sénat et par le peuple romain de reprendre la pourpre. Il ne fut pas besoin de lui faire violence, et Maximien se revit avec joie en possession d'un rang qu'il n'avoit quitté qu'à regret. Alors il y eut six princes à la fois dans l'empire, Augustes ou Césars : Galérius, Sévère, Maximin, Constantin, Maximien Hercule, et Maxence. On rapporte qu'il ne tint pas à Maximien Eutrop. Hercule que ce nombre ne fût augmenté d'un septième, et qu'il écrivit à Dioclétien pour l'exhorter à imiter sa démarche. Mais il n'ébranla pas cette âme ferme, qui ne se déterminoit pas légèrement, et qui, lorsqu'il s'a-

HIST. DES EMP. TOM. VI.

Digitized by Google

Aur. Vict. Zos Lactant.

Tout réussit d'abord à Maximien et à Maxence. Sévère s'étant approché de Rome, ses soldats, mal affectionnés, et d'ailleurs gagnés par l'argent de ses ennemis. l'abandonnèrent : en sorte qu'il ne lui resta d'autre ressource que de s'enfuir à Ravenne. Maximien l'v poursuivit, et entreprit de l'assiéger. Mais comme la place étoit forte et bien munie, il appréhenda que, si le siège traînoit en longueur. Galérius n'eût le temps de venir au secours d'un collègue fidèle et soumis. Il recourut donc à la perfidie: et comme il avoit affaire à un esprit crédule et timide, il lui persuada qu'il n'en vouloit point à sa vie, et que, dès qu'il cesseroit d'avoir lieu de le regarder comme un rival, il deviendroit son protecteur. Sévère le crut, vint se livrer entre ses mains. et lui remit la pourpre qu'il avoit reçue de lui deux ans auparavant. Maximien, en homme religieux, ne voulut point violer son serment; mais il fit agir son fils. A peine le malheureux Sévère étoit-il sorti de Ravenne, et en marche pour se rendre au lieu de sa retraite, qu'une embuscade placée par Maxence se saisit

ehron.

Zos.

Vict. epit. Luctant.

de sa personne. On le mena aux Trois-Tavernes, sur le chemin d'Appius; et là, tout ce qu'il put obtenir, ce fut une mort douce. On lui permit de se faire ouvrir les veines. Il laissa un fils nommé Sévérien, qui n'eut pas un meilleur sort que lui, et qui fut tué peu d'années après, comme nous le dirons, par Licinius. La mort de Sévère doit être arrivée dans les premiers mois de

l'an de Jésus-Christ 307.

Tillem.

Lactant.

Maximien, délivré de Sévère, craignoit Galérius. Il voulut donc se procurer un appui contre lui en s'alliant étroitement avec Constantin. Ce jeune prince n'avoit pas lieu, non plus que Maximien, d'aimer Galérius: et d'ailleurs il commençoit son règne d'une facon toutà-fait brillante, aimé au-dedans, redoutable aux ennemis du dehors. Le premier usage qu'il fit de sa puis+

sance, fut d'accorder aux chrétiens le libre exercice de Lactant.24. leur religion en révoquant expressément l'édit de persécution, que son père s'étoit contenté de ne point exécuter. Il traitoit tous ses sujets avec la bonté et la Eus de vit. douceur dont son père lui avoit laissé l'exemple, et Const. 1, 25. qu'il regardoit comme la plus précieuse portion de son Maxim. et héritage. En même temps il repoussa les courses des Francs, que rien ne pouvoit empêcher d'infester les Gaules, et de chercher à s'y établir.

Ces peuples n'avoient pas plus tôt vu Constance passer Eumen. padans la Grande-Bretagne, que, profitant de son éloi-neg. Const. gnement, ils avoient rompu la paix, et recommencé leurs ravages. Constantin, ayant succédé à son père, marcha contre eux, les vainquit dans la Gaule, fit prisonniers deux de leurs rois, Ascaric et Gaïse; et pour frapper la nation de terreur par l'exemple des rigueurs exercées sur ses princes, il les exposa aux bêtes dans un magnifique spectacle qu'il donna après sa victoire. Non content de cet exploit, Constantin passa le Rhin, et entra dans le pays des Bructères, a qu'il mit à fen et à sang; rien ne fut épargné. Les villages furent brûlés. les bestiaux pris et égorgés, les hommes et les femmes massacrés; et ceux qui échappèrent à l'épée et qu'il fit prisonniers eurent encore un sort plus cruel. Comme il les jugeoit incapables de rendre jamais aucun service vraiment utile à cause de leur fierté intraitable et de leur perfidie, ils furent condamnés au même supplice que leurs rois, et livrés aux bêtes, dont ils imitoient la férocité.

Il se proposoit de réduire par cette sévérité inexorable les nations germaniques à un repos forcé. Pensant que ses armes pourroient être appelées ailleurs

<sup>&</sup>quot; C'est ainsi que je concilie les témoignages différens des auteurs, qui attribuent, les uns à Constance Chlore, les autres à Constantin, la cessation l'Ems.

de la persécution dans les provinces d'occident.

b Ce peuple habitoit près de

par des circonstances qu'il étoit aisé de prévoir, il vouloit assurer la tranquillité de son pays avant que d'être obligé de s'en éloigner. Il prit toutes les précautions possibles pour fortifier la barrière naturelle que le Rhin oppose à la Germanie. Il entretenoit une flotte sur ce fleuve; la rive étoit bordée de forts construits de distance en distance, bien munis, bien gardés. Il commença un pont à Cologne pour se procurer un passage commode et facile toutes les fois qu'il en auroit besoin; et la terreur de cette entreprise fut si grande parmi les peuples germains, que plusieurs d'entre eux vinrent implorer la clémence de Constantin, et lui demander la paix en lui donnant des otages et toutes les assurances d'une inviolable fidélité. Tel étoit l'état des affaires de Constantin lorsque Maximien vint en Gaule rechercher son amitié, au commencement de l'an de Jésus-Christ 307.

Lactant. 27. Zos.

Il y avoit déjà entre eux de grandes liaisons. Constance Chlore étoit fils adoptif de Maximien, et il avoit épousé la belle-fille de ce même prince, Théodora, qui avoit donné à Constantin plusieurs frères et sœurs. Maximien serra encore plus étroitement les nœuds de cette alliance en concluant le mariage de Constantin avec sa fille Fausta. Ce mariage étoit projeté depuis long-temps, si nous en croyons le témoignage d'un Julian. or. 1. panégyriste; et rien n'empêche que nous n'y ajoutions

Maxim. et Const.

Paneg.

Tillem.

foi, puisque l'empereur Julien y est conforme, et assure en termes exprès que c'étoit une affaire concertée entre Constance Chlore et Maximien. Constantin avoit pourtant été marié à Minervine, qui n'est point connue d'ailleurs, et il en avoit eu un fils nommé Crispus, qui pouvoit être alors âgé de sept ans, et dont la fin malheureuse est la principale tache de la vie de son père. Peut-être Minervine étoit-elle morte dans le temps dont nous parlons; peut-être fut-elle répudiée pour faire place à Fausta. Ce qui est certain, c'est qu'elle

avoit été, non pas concubine, mais légitime épouse. Les l'Paneg. Maxim. et auteurs païens sont d'accord avec les chrétiens pour Const. et louer la chasteté de Constantin, et son éloignement de anon paneg. tout plaisir illicite.

Maximien, en même temps qu'il faisoit Constantin son gendre, lui conféra le nom et le rang d'Auguste. Const. Constantin s'en mit alors en possession, comptant que la nomination de Maximien étoit un titre incontestable, et bien plus fort que n'avoit été la proclamation des soldats après la mort de son père. Il ne fut pourtant reconnu en cette qualité par Galérius que l'année suivante.

Pendant que ce qui vient d'être raconté se passoit Lactant. 27. en Gaule, Galérius étoit entré en Italie pour venger Sévère et détrôner Maxence. Son projet, si nous en crovons Lactance, dont le zèle est toujours vif contre ce prince, n'alloit à rien moins qu'à exterminer le sénat et massacrer le peuple de Rome. C'étoit une entreprise plus aisée à former qu'à exécuter. Galérius menoit une armée nombreuse, mais qu'il n'avoit pas su s'attacher par les liens de l'estime et de l'affection. D'ailleurs il n'étoit point au fait de ce qu'il osoit tenter. Il n'avoit jamais vu Rome, et, comme ' le Tityre de Virgile, il se figuroit cette ville assez semblable à celles qu'il connoissoit, à quelques légères différences près. Lorsqu'il fut à portée de la considérer, il fut effrayé de son immense étendue, et il commença à douter du succès. Bientôt Maxence, qui étoit habile à débaucher les soldats de ses ennemis, vint à bout de corrompre la fidélité de ceux de Galérius. Gagnés par argent, par promesses, ils se récrièrent sur l'indignité d'une guerre entre le beau-père et le gendre : ils affectoient un respect religieux pour les droits de la patrie; et, Romains, ils se faisoient un scrupule d'attaquer Rome. Ils ne

Digitized by Google

<sup>1</sup> Urbem quam dicunt Romam, Melibee, putavi Stultus ego huic nostræ similem. Virg. eclog. 1.

s'en tinrent pas à de vaines clameurs. Déjà des légions entières désertoient et passoient du côté de Maxence. Galérius se vit alors dans une position toute semblable à celle de Sévère; et il craignit un pareil désastre. Il fléchit son orgueil: il se jeta aux pieds des soldats qui lui restoient, et par ses prières, par ses larmes, par les promesses des plus magnifiques récompenses, il obtint d'eux qu'ils ne l'abandonnassent pas, et qu'ils l'escortassent dans sa retraite. Il prit donc la fuite sans avoir tiré l'épée ni tenté la fortune du combat.

Lactance assure qu'il auroit été facile d'achever de le détruire, si on l'eût poursuivi. Mais Maxence, aussi lâche et aussi négligent qu'il étoit artificieux et fourbe, se trouva heureux d'être délivré de péril, et il laissa Galérius se retirer en toute liberté. Celui-ci, qui ne comptoit pas sur une tranquillité si déplacée, prit une précaution conforme à son génie pour assurer sa fuite. Il permit, et même ordonna à ses troupes de piller et de ravager tout le pays qu'elles traversoient. Cet ordre produisit la désolation d'une grande partie de l'Italie. Il n'y eut point d'excès que ne se permissent des soldats à qui l'on accordoit pleine licence. Galérius en recueilloit deux avantages : il enrichissoit son armée, et il ne laissoit à ceux qui voudroient le poursuivre qu'un pays réduit à la misère, et où ils ne trouveroient aucune subsistance. Il retourna ainsi dans les provinces de son obéissance avec la honte d'une entreprise manquée, et une diminution considérable de ses forces.

Anon.paneg. Const. Aug. Zos.

Maxence, affranchi de toute crainte, et ivre de sa prospérité, se livra à tous les vices de la tyrannie. Il regardoit comme sa proie les biens des citoyens, l'honneur des femmes; et il exerçoit toutes ces violences avec une pleine sécurité. Il ne savoit pas qu'un nouveau danger le menaçoit de la part de son propre père. Maximien, empereur sans états, n'étoit pas de caractère à se contenter d'un vain titre. Son gendre régnoit

dans les Gaules, son fils en Italie: mais leur puissance n'étoit pas la sienne; et il vivoit dans leur dépendance. Lactant. 18. Il voulut armer Constantin contre Maxence; et, n'ayant Zos. pu y réussir, il se transporta à Rome, mettant toutes ses ressources en lui-même; et résolu, puisque les appuis étrangers se refusoient à ses désirs, d'exécuter seul une entreprise à laquelle son ambition effrénée ne lui permettoit pas de renoncer. Il s'imaginoit que les troupes qui lui avoient autrefois obéi reviendroient avec joie à leur ancien général et empereur; et le mauvais gouvernement de son fils sembloit lui fournir l'occasion lá plus favorable d'exciter un soulèvement. Il dressa ses batteries, il manœuvra; et comme il étoit audacieux et téméraire, il se persuada aisément avoir acquis des forces suffisantes. Alors il convoqua une assemblée des soldats et du peuple; et là il invectiva contre les désordres du gouvernement de Maxence, qui étoit présent; il le déclara indigne de l'empire; et il entreprit de l'en dépouiller par voie de fait, en lui arrachant hui-même la pourpre impériale de dessus les épaules.

Cette violence si étrange a paru à M. de Tillemont Const. art. 9.

autoriser les soupçons que quelques écrivains ont jetés sur la légitimité de la naissance de Maxence. Ils ont dit Anon. paneg.

qu'il n'étoit pas fils de Maximien, mais un enfant Vict. epit. supposé par l'impératrice Eutropie, que des vues politiques avoient engagée à ce crime. Une pareille supposition n'est guère probable en soi : l'autorité des écrivains qui l'attestent est médiocre; et dans la réalité, Maxence a toujours joui des droits et de l'état de fils de Maximien. Si ce vieil empereur se porta contre lui à l'excès que je viens de raconter, ce n'est qu'un effet peu surprenant de l'ambition furieuse qui le dévoroit. Maximien étoit bien capable de violer les droits de la nature pour parvenir à régner..

Mais il avoit mal pris ses mesures. Maxence trouva Lactant.

de l'appui dans les soldats, qui prirent hautement son parti contre un père dénaturé, contre un vieillard turbulent, qui n'avoit pu ni garder l'empire lorsqu'il le possédoit, ni se contenter de la condition privée à laquelle il s'étoit réduit, et qui vouloit reprendre par un crime horrible ce qu'il avoit abandonné ou par inconstance, ou par foiblesse. Maximien courut risque de sa personne: il fut obligé de chercher son salut dans la fuite; et il se vit chassé de Rome, dit Lactance, comme un autre Tarquin le superbe.

Eutrop. Lactant. 29.

Il se retira désespéré et confus, mais non changé; et il vint en Gaule auprès de Constantin son gendre, à qui il tâcha inutilement de communiquer ses fureurs. Rebuté par ce prince, qui ne voulut ni épouser sa querelle, ni aider sa vengeance, il recourut à Galérius, l'ennemi implacable de son fils. Lactance lui attribue le dessein digne de lui, mais peu vraisemblable dans la circonstance, de tuer Galérius et d'usurper sa place. Il est vrai que l'objet de toutes ses démarches étoit le trône, et que ce désir alloit en lui jusqu'à la frénésie, et le portoit à vouloir détruire tout obstacle qui s'y opposeroit. Mais la puissance de Galérius étoit trop bien affermie pour pouvoir être aisément ébranlée; et les vues de Maximien ne tendoient pas, au moins directement, à la renverser. Il se proposoit, comme nous le verrons, un autre plan, qui échoua; et il ne gagna à son voyage que d'être témoin de la promotion de Licinius au rang d'Auguste.

Galérius ne reconnoissoit point encore Constantin pour Auguste. Il regardoit Maxence comme usurpateur et tyran. Il est plus que probable qu'il tenoit pour irrégulière la démarche que Maximien avoit faite en reprenant la pourpre, et qu'il ne lui attribuoit point d'autre caractère que celui d'ancien empereur. Ainsi la place d'Auguste que Sévère avoit occupée étoit toujours vacante suivant son système; et il y destinoit Licinius,

Licinius étoit son compatriote et son ami de tous les Eutrop. temps; et il lui avoit rendu de grands services dans la guerre contre Narsès, roi des Perses. Il passoit pour Vict. epit. habile dans l'art militaire, et savoit maintenir la discipline parmi les troupes. Mais c'étoit là son seul mé-rite. Du reste, rien n'est plus odieux que le portrait que font de lui les païens mêmes. Ils lui attribuent une avarice honteuse, des débauches infâmes, un caractère dur et prompt à s'irriter; une aversion incroyable pour les lettres, qu'il ignoroit absolument, et que, par cette raison, il méprisoit et haïssoit, jusqu'à les appeler un poison et une peste publique. Il en vouloit surtout à la science du barreau : mais en général quiconque cultivoit son esprit par les belles connoissances lui devenoit suspect; et comme à ses autres vices il joignoit la Aurel. Vict. cruauté, souvent des philosophes, sans autre crime que leur profession, furent condamnés par lui à des supplices que les lois réservoient aux esclaves. Il fut un Euseb. hist. violent persécuteur des chrétiens, autant qu'il lui fut eccl. x, 8. permis de suivre son inclination; et si, dans certains temps, il les épargna, ou même parut les protéger, ils n'eurent obligation de la douceur dont il usa à leur égard qu'aux vues d'une politique qui savoit s'accom-moder aux circonstances. Ce fut une âme féroce, qui porta sur le trône tous les défauts d'une naissance rustique et d'une éducation grossière, quoiqu'il s'attri- Capit. gord. buât une sorte de noblesse en se faisant descendre de <sup>111, 54.</sup> l'empereur Philippe; imagination qui ne faisoit qu'a-, jouter à la bassesse de son origine le ridicule de la vanité. Il lui resta pourtant de sa première condition Vict. epit. une façon de penser estimable dans un prince. Né dans un village de la Dace, et exercé durant son enfance aux travaux de la campagne, il conserva toujours une pente à favoriser ceux qui sont attachés à la culture des terres; portion de l'état trop souvent négligée, et qui en est néanmois la base et le soutien.

tant. 29.

Par cette idée du caractère de Licinius on voit qu'il n'y a pas lieu de s'étonner que Galérius le chérît, puis-Lactant. 20. qu'il y retrouvoit presque un autre lui-même. Il avoit depuis long-temps, comme je l'ai déjà remarqué, le dessein de l'élever. Cependant il n'avoit pas voulu, dans le premier changement dont il fut auteur, le proposer pour César à Dioclétien, parce que Licinius, ayant alors plus de quarante ans, lui paroissoit d'un âge à être fait tout d'un coup Auguste. Il avoit pour point de vue la place de Constance Chlore. Mais, son plan avant été dérangé par la promotion de Constantin, il saisit l'occasion de la mort de Sévère pour exécuter enfin ce qu'il avoit résolu.

L'usurpation de Maxence et l'ambition forcenée de Maximien faisoient encore un obstacle; et je me persuade que ce fut à raison de ces difficultés que Galérius voulut s'autoriser, dans ce qu'il prétendoit faire, du suffrage de Dioclétien, qui étoit comme le père de tous les princes actuellement régnans, et à qui la dignité de la conduite qu'il tenoit dans sa retraite conservoit tou-Zos. et Lac. jours une impression de majesté. Galérius le pria donc de se rendre à Carnonte dans la Pannonie, où il étoit alors, afin qu'ils pussent conférer ensemble.

Ce fut dans cette ville que Maximien, qui n'étoit ni attendu ni désiré, vint les joindre avec des vues bien différentes des leurs. Il paroît que son dessein étoit d'obtenir de Dioclétien par des instances de vive voix ce qu'il avoit inutilement tenté par lettres, et de l'engager à reprendre l'autorité suprême avec lui, afin d'empêcher, disoit-il, que l'empire, rétabli et conservé florissant par leurs soins et par leurs veilles de tant d'années, ne fût livré à la merci d'une jeunesse imprudente, qui s'immiscoit d'elle-même dans un gouvernement dont elle étoit incapable. Il n'étoit pas difficile à Dioclétien de démêler à travers ces discours spécieux et ces couleurs de bien public le motif d'intérêt personnel qui faisoit

Digitized by Google

parler son collègue. Mais, sans entrer dans des explications inutiles, il se retrancha à vanter les douceurs qu'il goûtoit dans sa retraite; et il est probable que c'est Vict. spit. alors qu'il cita les légumes de son jardin comme préférables à toutes les grandeurs. Ainsi tout se passa paisiblement à Carnonte. Licinius fut déclaré Auguste par Tillem. Galérius, en présence de Dioclétien et de Maximien, le 11 novembre de la même année 307, où Sévère avoit été tué, et il eut pour son département la Pannonie et la Rhétie, en attendant sans doute l'Italie, lorsque Maxence en auroit été dépouillé.

Galérius, en nommant Licinius Auguste, avoit confirmé et aggravé la disgrâce de Maximien. Il semble néanmoins qu'il ait voulu le consoler par quelques marques de considération, et qu'il lui ait même permis de conserver les honneurs et le titre d'Auguste, puisqu'il le fit son collègue dans le consulat l'année suivante 308, lui déférant même le premier rang.

Je crois devoir avertir ici que, depuis l'usurpation de Maxence, la confusion qui régna dans l'empire en a introduit une grande dans les fastes; en sorte que les consulats de toutes ces années sont fort brouillés. Maxence ne fut jamais reconnu par Galérius, qui étoit chef de l'empire : et réciproquement Galérius n'étoit pas reconnu dans Rome, où dominoit Maxence. Chacun de ces deux princes nommoit des consuls, et ne vouloit point recevoir ceux qui étoient nommés par l'autre. De là beaucoup de brouilleries, qu'il est souvent bien difficile d'éclaircir. Ce n'est point ici le lieu d'entrer dans ces sortes de discussions. Ceux qui en sont curieux peuvent consulter M. de Tillemont.

Maximien, Auguste quant au titre; et jouissant des Lactant, stériles honneurs d'un consulat, qui n'étoit pas même reconnu dans Rome, ne s'accommoda pas long-temps du séjour auprès de Galérius. Il revint l'an 308 en Ganle, où Constantin lui tenoit un asile toujours prêt, n'ayant

pas encore appris à se défier de son beau-père, et de la passion incurable de régner qui dominoit cet ambitieux vieillard. Celui-ci, pour nourrir la crédulité de son gendre, fit une démarche de modération apparente, et quitta une seconde fois la pourpre. Il prétendoit se mettre ainsi à l'abri de tout soupcon, et travailler d'autant plus sûrement à relever sa fortune, que sa manœuvre seroit plus sourde et plus cachée. La facilité de Constantin favorisa les espérances perfides de Maximien.

neg. Const. Aug.

Eumen. pa. Le jeune empereur ne se contenta pas de faire jouir son beau-père d'une opulence impériale dans la condition privée. Il avoit pour lui une déférence extrême, il vouloit que ses sujets respectassent Maximien, et lui obéissent : et il leur en donnoit lui-même l'exemple, prenant ses conseils, étudiant ses volontés, jusqu'à se réserver presque uniquement les honneurs du rang suprême et lui en laisser la puissance.

> Un traitement si généreux auroit satisfait une âme capable de quelque modération; mais, comme le remarque à ce propos même un orateur que j'ai cité plus d'une fois, il n'est point de dons de la fortune qui puissent remplir l'avidité de ceux dont la raison ne borne point les désirs. Ils ne sentent point leur bonheur, qui ne fait d'eux que des ingrats; et, toujours pleins d'espérances, toujours vides des biens dont ils pourroient jouir, ils perdent le présent en courant après un avenir incertain et périlleux. Quelle différence, ajoute le même orateur, entre Maximien et son collègue! Cet homme divin, qui le premier a fait part de l'empire qu'il pouvoit posséder seul, et le premier y a renoncé, ne se

qui primus imperium et participavit et posuit, consilii et facti sui non pænitet, nec amisisse se putat, quod sponte transcripsit. Felix beatusque verè, quem vestra tantorum principum colunt obsequia privatum. Eumen. paneg. Const. Aug.

<sup>·</sup> Nullis muneribus fortunæ explentur, quorum cupiditates ratio non terminat; atque ita eos felicitas ingrata præterfluit, ut semper pleni spei, vacui commodorum, præsentibus careant, dum futura prospectant. At enim divinum illum virum

repent point du parti qu'il a pris, et il ne compte point avoir perdu ce qu'il a cédé volontairement; véritablement heureux lorsque, simple particulier, il voit les maîtres de l'empire lui rendre des devoirs comme à un supérieur.

Il fallut quelque temps à Maximien pour disposer toutes choses par rapport à ses vues. Ainsi il resta tranquille toute l'année 308, et partie de la suivante.

Au commencement de 308, Constantin ne jouissoit Euseb. hist. encore du titre d'Auguste que dans les provinces qui lui et Lact. 22. obéissoient. L'ambition d'un autre lui valut l'avantage d'être reconnu en cette qualité par Galérius, et conséquemment par tout l'empire, si l'on excepte les pays qui étoient sous la loi de Maxence.

Maximin, qui trois ans auparavant avoit été fait César par Dioclétien sur la présentation de Galérius, ne vit qu'avec un violent dépit Licinius élevé au rang d'Auguste. Il prétendoit être lésé, et ses plaintes n'étoient pas sans quelque fondement. Comme il avoit le droit d'ancienneté qui parloit pour lui, il se croyoit justement autorisé à ne point céder la prééminence à un nouveau venu, et il en écrivit en ces termes à Galérius, qui fut très-piqué de voir son neveu s'élever contre ses volontés. Il l'avoit tiré de la poussière, comptant sur une aveugle obéissance de sa part: mais, à vrai dire, il ne la méritoit pas. Son propre exemple retomboit sur lui; et après la violence qu'il avoit faite à Dioclétien, il n'étoit pas en droit de se plaindre de ne pas trouver de la soumission dans ses créatures. Il vouloit néanmoins être obéi, et il répondit à Maximin que ses arrangemens devoient être respectés, et que d'ailleurs l'âge de Licinius étoit une raison solide de préférence. Maximin insista avec une nouvelle force : la chose tourna en négociation ; et Galérius.commençant à se relàcher, proposa d'abolir le nom de Césars, et de déférer à Maximin et à Constantin, dont la cause étoit la même, le titre de fils des Augustes.

Ce changement étoit une illusion qui laissoit toujours subsister le tort que Maximin prétendoit avoir souffert. Ne pouvant obtenir justice, il se la fit à lui-même. Dans une assemblée de son armée qu'il convoqua, il fut déclaré Auguste, et il en manda la nouvelle à Galérius, supposant que ce qui venoit de se passer à son sujet étoit l'ouvrage des soldats. Je ne me lasse point de faire observer quel étoit alors le pouvoir des gens de guerre dans le gouvernement romain. Galérius céda, et il consentit que le nom et les honneurs d'Auguste fussent rendus communs aux quatre princes, lui, Licinius, Maximin et Constantin. Maxence étoit toujours regardé comme rebelle et comme tyran.

De cet arrangement, auquel la force avoit autant et plus de part que les lois, il résulta une contestation pour les rangs entre les Augustes. Galérius étoit indubitablement le premier; mais les trois autres s'opposoient mutuellement des droits contraires et des prétentions respectives. Licinius avoit pour lui la volonté de Galérius. Constantin étoit celui des trois qui le premier avoit porté le nom d'Auguste. Maximin se prévaloit d'être le plus ancien César. Cette querelle fut décidée par les événemens.

Eumen. paneg. Const. Aug.

Constantin soutenoit les accroissemens d'honneurs dont il étoit nouvellement décoré par de nouveaux exploits contre les ennemis de l'empire. Les Francs avoient repris les armes, et menaçoient encore les Gaules d'une invasion. Il n'en coûta à Constantin que de se montrer pour arrêter leurs courses: et cela par deux fois dans un espace de temps fort court; car les menées de Maximin Hercule obligèrent le jeune prince à laisser imparfaite sa première expédition; et ayant ainsi donné lieu aux Francs de réitérer leur mouvemens, elles le mirent dans la nécessité de retourner contre eux, et toujours avec le même succès. Dès qu'il parut, tout rentra dans le calme; et comme son éloignement seul avoit inspiré

à ces nations inquiètes la hardiesse de remuer, son retour prompt et inespéré les glaça de terreur, et leur fit tout d'un coup tomber les armes des mains.

Son infidèle beau-père lui donna de plus vives in- Id. ibid. et quiétudes par des intrigues domestiques, qui, mêlées, 30. comme on vient de le voir, avec la guerre contre les Francs, causèrent enfin la perte de leur auteur.

Sur la première nouvelle de la rébellion des nations germaniques, Constantin se disposant à se mettre aussitôt en marche pour aller les réprimer, Maximien lui conseilla de ne mener que la moindre partie de ses forces, comme plus que suffisante contre de pareils ennemis. Cet avis convenoit assez au caractère de Constantin, actif, ardent, plein de feu, et aimant sur toutes choses la célérité de l'exécution. Le perfide vieillard avoit, en donnant ce conseil, une double vue de malignité. D'une part il ne désespéroit pas que son gendre, foiblement accompagné, ne périt dans quelque combat contre des nations belliqueuses; et de l'autre il se proposoit d'attirer à lui les nombreuses troupes que Constantin laissoit dans l'inaction, et qui, n'étant plus retenues par la présence de leur prince, seroient plus disposées à se prêter à la séduction. Plein de ces pensées, dès qu'il vit Constantin éloigné, il travailla à se faire des partisans parmi les officiers et les soldats; et lorsqu'il le sut entré sur les terres des ennemis, il lève le masque, reprend pour la troisième fois la pourpre, se fait proclamer empereur; et s'étant emparé des trésors du prince, il en fait largesse à tous ceux qui voulurent partager la proie avec lui. Il n'y trouva pas tous les esprits disposés, et la fidélité de plusieurs ne put être ébranlée par ses dons. Ceci se passoit dans le pays que nous nommons la Provence.

Constantin, qui étoit alors sur le Rhin, en fut promptement averti; et comme il avoit déjà remporté sur les Francs quelque avantage qui lui promettoit sûreté de

ce côté, il ne perdit pas un moment pour venir remédier à un mal qui le menaçoit de sa ruine. L'ardeur de ses troupes égaloit la sienne; tout retardement leur paroissoit odieux. Des rives du Rhin ils vinrent d'abord à Châlons-sur-Saône, sans prendre aucun repos dans une si longue marche. Là Constantin embarqua ses troupes, et il descendit par la Saône et par le Rhône jusqu'à Arles, où il comptoit trouver Maximien. Mais le vieil ambitieux avoit abandonné la place. Surpris par la diligence de Constantin, et n'ayant pas eu le temps de grossir et de fortifier son parti, sa ressource fut de se sauver à Marseille, où il s'enferma, et se mit en état de désense, se proposant, dit Eutrope, de gagner du temps pour s'enfuir par mer en Italie, et espérant que la qualité de père lui feroit encore obtenir la protection de Maxence. Tout le pays abandonné par lui retourna avec joie sous les lois de son légitime maître; les troupes qui s'étoient laissé séduire s'empressèrent de lui renouveler leur serment. Constantin étoit aimé: et il ne resta à Maximien que les soldats qu'il avoit emmenés avec lui, et qui ne lui étoient guère attachés, comme l'événement le prouvera.

Il ne fut pas difficile à Constantin de réduire un si foible adversaire. En se présentant devant Marseille, il donna d'abord un assaut à la place: mais les échelles s'étant trouvées trop courtes, il fit sonner la retraite, et retint l'ardeur de ses soldats, qui ne connoissoient point d'obstacle, et qui ne jugeoient rien impossible à leur courage. Il paroît qu'il vouloit vaincre à moins de risque et moins de frais, au moyen d'une intelligence qu'il avoit dans la ville; car, Maximien s'étant montré sur le mur, Constantin lia d'en has une conversation avec lui, et lui fit sur sa conduite des reproches doux, auxquels le vieil empereur ne répondit que par des invectives brutales. Pendant que la conférence duroit encore, ceux de la ville ouvrirent une de leurs portes, par laquelle

entrèrent subitement les gens de Constantin. Maximien. saisi sur-le-champ, fut amené aux pieds de son vainqueur, qui se contenta d'une réprimande en paroles, et lui laissa la vie, par respect pour l'affinité qui les unissoit. Il prit pourtant les précautions nécessaires pour sa sûreté. Il dépouilla le malheureux vieillard de la pourpre impériale, et il le retint auprès de sa personne.

Maximien demeura en repos pendant le reste de l'année 309, à laquelle paroît appartenir la folle entreprise dont je viens de rendre compte. Mais la tranquillité étoit pour lui un état violent. Dès l'année suivante, 310 de Jésus-Christ, il trama une nouvelle trahison. plus noire encore que la précédente, et qui enfin lui attira la mort qu'il cherchoit.

Le crime aveugle, et l'impunité des premiers forfaits est un attrait qui porte un mauvais cœur à en hasarder de nonveaux. Maximien fut assez scélérat et assez insensé pour solliciter sa fille de livrer Constantin à ses fureurs. Par prières, par caresses, par promesses flatteuses, il tâcha de l'engager à laisser ouverte pendant la nuit la chambre où couchoit l'empereur, et à en écarter les gardes. Fausta se trouvoit dans un grand embarras D'une part elle craignoit sans doute les emportemens de son père, si elle refusoit de se prêter à ce qu'il exigeoit d'elle; et de l'autre elle étoit très - résolue de ne point trahir son mari. Elle promit de faire ce qui lui étoit Zos, l. n. proposé, et elle rendit compte de tout à Constantin. Il Lactant. fut convenu entre eux que l'on se mettroit en état de convaincre le criminel et de le prendre sur le fait. Pour cela, on fit coucher dans le lit de l'empereur un eunuque que l'on craignoit peu de sacrifier; une négligence affectée dans tout l'appartement sembloit inviter l'assassin. En esset, au milieu de la nuit Maximien se lève, et voyant la garde ou endormie, ou faisant mal son devoir, il ne douta pas que Fausta ne lui eût tenu parole. Il avance, il s'approche du lit, tue celui qu'il y trouve couché; et,

HIST. DES EMP. TOM. VI.

Digitized by Google

crovant avoir tué Constantin, déjà il se livroit à des transports de joie, lorsque Constantin parut environné de gens armés. Il est aisé de juger quelle fut la consternation du coupable. Une rage muette le rendit immobile. Il s'étoit ôté à lui-même tout moyen de défense, et il ne pouvoit plus espérer de grâce. Constantin crut faire assez que de lui laisser le libre choix du genre de mort: et Maximien termina par une corde, dont il s'étrangla Vict. epit. lui-même, une vie souillée de crimes. Il étoit âgé de soixante ans, et il périt à Marseille.

Eutrop.

Telle fut la catastrophe ignominieuse d'un prince qui avoit régné avec gloire pendant près de vingt ans. Tant qu'il fut guidé par Dioclétien, il jouit d'une fortune heureuse et brillante; abandonné à lui-même, sa vie ne fut plus qu'un tissu d'entreprises téméraires, de crimes et de malheurs : grand éloge pour la sagesse de celui dont l'autorité et les conseils avoient contenu dans les bornes un caractère fait pour donner dans tous les excès.

Tillem.

Maxence, voulant paroître affligé d'une mort qui vraisemblablement étoit pour lui un sujet de joie, ordonna l'apothéose de Maximien, et fit un dieu de ce prince détesté du ciel et de la terre. Constantin ne lui envia point les honneurs de la sépulture, et il lui érigea même un magnifique tombeau. On crut, vers l'an 1054, avoir découvert ce tombeau à Marseille. On l'ouvrit, et le corps, qui fut trouvé entier, fut jeté à la mer par le conseil de Raimbaud, archevêque d'Arles.

Il est assez singulier que Constantin, en même temps qu'il dressoit à Maximien une honorable sépulture, fit Lactant. 42. partout abattre ses statues et détruire ses portraits. Cette

Eus. hist. opération, odieuse en soi, le devenoit encore davantage en ce que l'outrage en retomboit sur Dioclétien, dont les statues et les images accompagnoient ordinairement celles de son collègue. Il me semble que Constantin auroit témoigné plus de générosité en épargnant les monumens de Maximien, à cause de Dioclétien, qu'en enve-

Digitized by Google

loppant dans une disgrace commune son bienfaiteur 'avec son ennemi.

La mort de Maximien tombe sous l'an 310. Il avoit été un violent persécuteur des chrétiens; et, comme nous l'avons remarqué, il avoit commencé à exercer sur eux ses cruautés long-temps avant que l'édit de Dioclétien lui en fit une espèce de loi. Comme le premier des persécuteurs, il périt le premier avec toutes les marques de la vengeance divine. Galérius ne tarda pas à le suivre. Il avoit été le principal auteur de la guerre solennellement déclarée aux serviteurs de Dieu; et Dieu le punit immédiatement par lui-même sans employer le ministère des hommes.

Ce prince, plein de sa grandeur, ne pensoit à rien Lactant. 31. moins qu'au supplice rigoureux qui le menacoit. Dès les commencemens de l'an 310, il s'occupoit des fêtes de la vingtième année de son règne, qu'il se proposoit de célébrer le premier mars de l'an 312; et comme si les réjouissances du souverain devoient être le malheur des peuples, il n'étoit point de violences qu'il n'exercat sur ses sujets pour amasser des sommes immenses, et se mettre ainsi en état de faire admirer la magnificence de ses vicennales. Nous avons déjà vu à quelles exactions avoit donné lieu le dénombrement ordonné par lui dans tout l'empire. Cette nouvelle imposition se levoit avec la même rigueur. Partout des soldats qui faisoient plutôt l'office de bourreaux. Inutilement les malheureux. contribuables alléguoient-ils leur indigence; il leur falloit ou souffrir mille tourmens, on paver sur-le-champ

generis? quid aurum? quid argentum? Nonne hæc necesse est ex venditis fructibus comparari? Undè igitur hoc, ó dementissime tyranne, prastabo, quim omnes fructus auferas, universa nascentia violenter eripias? Lactant.

Milites, vel potius carnifices singulis adhærebant... Venia non habentibus nulla: sustinendi multiplices cruciatus, nisi exhiberetur statim quod non erat... Nulla area sine exactore, nulla vindemia sine custode, nihil ad victum laborantibus relictum.... Quid vestis opinis

ce qu'ils n'avoient point. Nulle aire sans un impitoyable commis, nulle vendange sans gardien : on réduisoit à mourir de faim et de soif les laboureurs et les vignerons, dont le travail fournit aux autres la nourriture et le boire. Outre les fruits de la terre, on exigeoit encore de l'or, de l'argent, des étoffes précieuses pour les décorations des spectacles; en sorte qu'en ôtant aux malheureux sujets de l'empire, par l'enlèvement des richesses naturelles, toute voie d'acquérir, on vouloit néanmoins tirer d'eux ce qu'on les mettoit dans l'impuissance de se procurer. Galérius ruinoit ainsi, pour de frivoles amusemens, tous ceux qui avoient le malheur d'être soumis Eus. hist. à ses lois. Mais les chrétiens avoient de plus à souffrir encl. viii, 16. de sa part une persécution violente, qui duroit depuis sept ans, et que la longueur du temps ne faisoit qu'aigrir et rendre de jour en jour plus cruelle.

Lactant, 33.

Enfin Dieu tira vengeance de cet implacable ennemi Eus. hist. de son culte, et il le frappa d'une plaie incurable, dont le siège donne lieu de penser qu'elle avoit été occasionnée, comme je l'ai déjà observé, par la débauche. Eusèbe, et surtout Lactance, nous ont laissé une description de ce mal, qui fait horreur. Je me contenterai de remarquer que le tourment fut très-long, que tout l'art des médecins et toutes les opérations chirurgicales furent inutiles, que la pourriture ayant pénétré dans les entrailles, il en sortit des vers en une multitude effroyable, et que la figure même de toute la personne du malade étoit devenue monstrueuse. Depuis la ceinture en haut, la phthisie et la maigreur l'avoient réduit en squelette; et tout le bas du corps étoit tellement enflé, qu'on n'y distinguoit plus la forme ni des pieds ni des jambes, et que l'on croyoit voir un outre tendu.

Ce malheureux prince, souffrant des douleurs incroyables, suivit d'abord la barbarie de son caractère. Pour récompense des services que les médecins et chirurgiens lui rendoient, il en fit mourir plusieurs, et il-

continua la persécution contre les chrétiens avec la même fureur. La longue durée du mal, qui fut d'un Rufin. hist. an entier, vint pourtant à bout de le dompter, et de lui ecc. viii, 18. inspirer des remords sur les cruautés qu'il exerçoit contre tant d'innocens. Rufin rapporte qu'un de ses médecins, qui sans donte étoit chrétien, l'aida à faire cette réflexion, en lui remontrant hardiment que sa maladie éloit manifestement une vengeance divine, et ne pouvoit céder à aucun remède humain. Que depuis longtemps il faisoit la guerre aux serviteurs de Dieu, et que Dieu avoit étendu sa main sur lui. Galérius ne put se Lactant. ce refuser entièrement à cette pensée, que la violence de Euseb. ses maux autorisoit. Nouvel Antiochus, il fut touché d'une sorte de repentir, mais moins vif encore et moins sincère que celui de cet ancien criminel. Son orgueil ne lui permit pas de reconnoître pleinement son tort, et en publiant un édit pour faire cesser la persécution, il voulut sauver l'honneur de sa conduite précédente.

Cet édit, quoiqu'il fût son ouvrage, porte avec son nom Euseb. hist. ceux des empereurs Constantin et Licinius. Maxence n'y est point nommé, parce qu'il n'étoit pas reconnu par les autres princes. On ne voit pas par quelle raison le nom de Maximin n'y est point exprimé. Il y a toute apparence qu'il a été simplement omis par la négligence des copistes. L'édit fut publié en latin, qui étoit la langue de l'empire, et Lactance nous en a conservé Lactant, 54. l'original.

Galérius commence par y vanter les bonnes inten-tions qu'il a toujours eues de réformer les abus selon l'ancienne discipline des Romains. Il compte au rang des abus la religion chrétienne, et il taxe d'aveuglement ceux qui la suivent, en ce qu'ils ont abandonné les maximes de leurs pères, c'est - à - dire le culte idolâtrique. Il rend témoignage à la violence et à l'inutilité des voies qu'il a prises pour détruire le christianisme, et en même temps à la constance des chrétiens, dont les

uns ont souffert la mort; et les autres, depuis que leurs temples ont été fermés, n'en fréquentent pas plus les temples des dieux de l'empire. Il se dit touché de l'état où ils se trouvent, sans exercice d'aucune religion; et c'est par indulgence et par bonté qu'il leur permet de recommencer à s'assembler pour honorer leur dieu à leur manière. Il finit par leur enjoindre de prier Dieu pour sa conservation.

On voit assez combien une telle déclaration est dissé-

rente d'un aveu de l'injustice de la persécution. Le mal arrache à Galérius un changement de conduite, mais il ne peut le forcer à condamner ce qu'il a fait. Il en résulta néanmoins un bien. Les églises jouirent de la paix; les particuliers, qui étoient détenus dans les prisons pour cause de christianisme, recouvrèrent la liberté: les Lacture, 35, temples du vrai Dieu furent relevés; mais Galérius ne méritoit pas récompense pour une paix accordée de si mauvaise grâce. L'édit avoit été affiché à Nicomédie le 30 avril 311; et l'empereur mourut le mois suivant, probablement à Sardique, capitale de la Dace, son pays natal. En mourant il recommanda Valérie, sa femme, et Candidien, son fils naturel, à Licinius, qui, au lieu d'être leur protecteur, comme toutes sortes de raisons l'y engagoient, se déclara, ainsi que nous le rapporterons, leur ennemi, et les fit mourir l'un et l'autre au bout de quelques années.

Aurel. Vict.

Il paroît que Galérius considéroit et aimoit Valérie, dont il avoit donné le nom à un petit canton de la Pannonie, qu'il défricha et qu'il rendit habitable en abattant de grandes forêts, et en faisant écouler les eaux du lac a Pelson dans le Danube. La Dace, sa patrie, lui fut chère jusqu'à un excès même condamnable, s'il est vrai, comme le dit Lactance, qu'il ait eu la pensée de l'illus-

Lactant. 27.

Si ce lac a été mis à sec par Galérius, il a repris depais sa première et de Rab. forme. On l'appelle aujourd'hui Neu-

trer, en abolissant le nom de l'empire romain, et y substituant celui d'empire dacique. Tout ce que l'histoire nous raconte de ce prince annonce un caractère extrême, outré, et qui ne savoit garder aucune mesure. Quand il n'auroit pas été ardent et cruel persécuteur des chrétiens, l'ambition, la dureté, l'injustice, qui régnèrent dans sa conduite, nous le feroient toujours regarder comme un méchant prince. Il fut ingrat envers Dioclétien, injuste envers Constantin, tyrannique à l'égard des peuples. Son bel endroit est la guerre; encore n'y réussit-il pas contre Maxence. Il avoit régné dix-neuf ans deux mois et quelques jours à compter depuis qu'il fut fait César, six ans et quelques jours depuis qu'il fut parvenu au rang d'Auguste.

Il n'est point dit qu'il ait fait aucune disposition de ses états. On peut conjecturer néanmoins avec beaucoup de vraisemblance que son plan étoit d'avoir Licinius pour successeur; mais l'Asie mineure, qu'il avoit possédée, étoit trop à la bienséance de Maximin pour ne Lactant. 36. pas irriter sa cupidité. Dès qu'il fut instruit de la mort de Galérius, il se mit en devoir de s'emparer de cette belle province; et, profitant des lenteurs de Licinius, qui demeuroit dans l'inaction, il vint jusqu'en Bithynie, reçu partout avec joie, parce que, pour se gagner l'affection des peuples, il abolissoit la loi onéreuse du dénombrement. Licinius enfin s'avança à sa rencontre; et, sur les deux bords du détroit on Bosphore de Thrace, les deux princes rangèrent leurs troupes, se menaçant mutuellement d'une guerre qu'ils craignoient l'un et l'autre. La querelle fut terminée par un accord. Licinius céda ce que son concurrent, plus diligent que lui, avoit déjà envahi, et il consentit que Maximin joignît l'Asie à l'Orient et à l'Egypte. Pour lui, il resta paisible possesseur de l'Illyrie, à laquelle la Thrace, la Macédoine et la Grèce étoient comme annexées.

Voici donc quel fut alors le partage de l'empire. Cou-

stantin, Licinius et Maximin, se reconnoissant tous trois pour Augustes, mais se disputant entre eux la prééminence, régnoient, le premier, dans les Gaules, l'Espagne et la grande Bretagne; le second, en Illyrie; le troisième, dans l'Asie, l'Orient et l'Egypte. Le centre de l'empire, c'est-à-dire l'Italie et l'Afrique, étoient au pouvoir de Maxence, que les trois autres princes traitoient de tyran.

Zos. 1. 11. Maxence avoit commencé, comme je l'ai dit, par s'emparer de Rome. Ce fut cette année-ci même 311 qu'il réunit à son domaine l'Afrique, qui d'abord avoit refusé de le reconnoître, et où s'étoit ensuite fait proclamer empereur un certain Alexandre, qui en jouit pendant plus de trois ans. Zosime est l'auteur qui nous donne le plus de lumière sur cette révolution, mais avec le mélange de brouilleries et d'obscurités qui ne manque jamais d'accompagner les récits de cet écrivain.

Maxence, sorti avec avantage des attaques que Sévère et Galérius lui avoient livrées, et voyant son pouvoir bien établi en Italie, revendiqua l'Afrique, comme en étant une dépendance, et comme faisant partie des domaines de Sévère qu'il avoit vaincu. Il y envoya donc ses images; c'étoit la forme de la prise de possession. Il paroît que cette démarche opéra une division entre les troupes qui étoient en Afrique. Une partie, et même la plus considérable, se soumit à Maxence. Il s'en trouva cependant plusieurs qui, par attachement pour Galérius, ne voulurent point promettre obéissance à son ennemi. Comme ils étoient les plus foibles, ils résolurent de se retirer à Alexandrie, où la protection de Maximin, qui régnoit en Egypte, les auroit mis en sûreté. Mais on leur coupa le chemin; ils furent obligés de revenir à Carthage, et de subir la loi du plus fort.

Maxence, qui ne comptoit pas beaucoup sur cette soumission forcée, eut la pensée de se transporter en Afrique pour s'y faire reconnoître en personne; d'ailleurs, cruel et vindicatif, il vouloit punir la résistance de ceux qu'il avoit fallu contraindre par les armes à se ranger sous ses lois; enfin il se défioit d'Alexandre, qui commandoit en Afrique en qualité de vicaire du préfet du furel. Fict. prétoire. Alexandre n'étoit pourtant pas fort redoutable, homme sans courage et sans fermeté, mou et inappliqué par caractère, et en qui ces défauts étoient encore augmentés par les glaces de l'âge; mais Maxence, à tous égards, valoit encore moins que lui. Une résolution que lui dictoient des motifs si puissans manqua d'exécution par sa crédulité superstiticuse aux réponses des aruspices, ou peut-être par sa lâcheté, qui aima à se couvrir de ce voile favorable. Les sacrificateurs, consultés, lui ayant dit que les entrailles des victimes qu'ils avoient immolées n'offroient point de présages heureux, il renonça au dessein d'aller en Afrique, et il se livra tout entier aux plaisirs de Rome.

Il voulut néanmoins prendre ses sûretés par rapport à Alexandre, et il lui demanda son fils en otage. Alexandre craignit pour cet enfant, qui étoit dans un âge tendre et beau de visage, les honteux et brutaux dérèglemens du tyran, et il refusa de l'envoyer. Maxence, irrité, aposta des assassins pour tuer secrètement Alexandre. Mais ce fut précisément cette odieuse démarche qui hâta la révolte. Les assassins furent découverts; et les soldats, justement indignés, et se rappelant tous les anciens sujets qu'ils avoient de haïr Maxence, secouèrent son joug, et revêtirent leur chef de la pourpre. Ceci se passa l'an de Jésus-Christ 308. Alexandre, malgré son incapacité, ne laissa pas, parce qu'il avoit affaire à Maxence, de jouir paisiblement de la puissance impériale en Afrique pendant plus de trois ans.

En 311, Maxence se réveilla enfin de son assoupissement, et se préparant à faire la guerre à Constantin, il voulut auparavant réduire l'Afrique sous son obéissance. Il ne lui en coûta pas de grands efforts. Il fit par-

tir son préset du prétoire, Rufius Volusianus, avec un petit nombre de troupes, et il lui donna pour aide et pour conseil un homme peu connu d'ailleurs, mais qui passoit pour habile capitaine: il se nommoit Zénas. Ces deux commandans livrèrent un combat à Alexandre, qui fut défait, pris, et étranglé. L'Afrique rentra ainsi sous les lois de Maxence.

Aur. Vict.

Dans cette petite guerre, ou dans les mouvemens qui l'ont précédée, la ville de Cirte, en Numidie, eut à soutenir un siège, soit pour la cause d'Alexandre, soit contre lui; car l'expression de l'auteur original est équivoque : elle souffrit beaucoup de ce siège, et, ayant été dans la suite réparée par Constantin, elle prit le nom de son bienfaiteur, et fut appelée Constantine.

Zos. et Maxence, vainqueur, aousa ue la loctione de Aurel. Vict. la cruauté d'une âme basse. Il ruina l'Afrique par des Maxence, vainqueur, abusa de la fortune avec toute recherches tyranniques, dont la révolte d'Alexandre étoit le prétexte. Les délateurs eurent beau champ, dit Zosime, à accuser d'avoir favorisé ce rebelle tous ceux que leur naissance ou leurs richesses exposoient à l'envie. Aucun ne fut épargné. Plusieurs périrent : les moins maltraités souffrirent la confiscation. Maxence vouloit même détruire Carthage, et priver ainsi l'empire romain d'un de ses plus beaux ornemens. Il en triompha, comme si Carthage eût été encore la rivale de Rome. Mais il n'eut pas le loisir d'achever sa vengeance sur cette malheureuse ville, sans doute parce que la guerre contre Constantin lui parut un objet plus important.

Lactant. 43.

Il feignoit, comme je l'ai dit, d'être extrêmement irrité de la mort de son père, et de vouloir en tirer raison. Dans le vrai, le motif qui l'animoit étoit l'ambition et le désir de s'enrichir de la dépouille de Constantin. Il ne se rendoit guère justice en osant se mesurer contre un tel adversaire. Détesté et méprisé, il attaquoit un prince qui étoit l'objet de l'estime et de l'amour de tous ceux qui lui obéissoient.

Ce ne sont pas les seuls écrivains chrétiens qui peignent Maxence avec les couleurs les plus noires. Les païens ne lui sont pas plus favorables. Zosime assure que Maxence exerca toutes sortes de cruautés et de débauches dans Rome et dans toute l'Italie. Aurélius Victor à ces excès odieux ajoute la lâcheté, la timidité, et un engourdissement de paresse, qui, selon un panégy-Anon.paneg. riste du temps, lui permettoit à peine de mettre le pied hors de son palais. Il ne connoissoit nul exercice militaire : le Champ-de-Mars ne le voyoit jamais. Ses exercices étoient de délicieuses promenades dans ses jardins et sous ses portiques de marbre. Se transporter à une maison de plaisance, c'étoit pour lui une expédition : et il tiroit vanité de cette inaction honteuse. Il ne feignoit point de dire qu'il étoit le seul empereur, et que les autres princes combattoient pour lui sur les frontières. Telle étoit la mollesse de Maxence. Par rapport à ses autres vices, le détail nous en est fourni surtout par un auteur chrétien, mais qui ne fait que développer ce que Zosime et Victor ont renfermé en deux mcts.

Maxence, dit Eusèbe, au commencement qu'il se Eus. hist.' vit maître de Rome, voulut donner une idée avan-ect. vii, 14, et de vit. tageuse de la douceur de son gouvernement, en faisant Const. 1, 33. cesser la persécution contre les chrétiens. Mais cette douceur étoit en lui feinte et masquée; et si la religion de ses pères ne lui tenoit pas assez au cœur pour aiguillonner sa cruauté, ses passions, auxquelles il lâchoit la bride. le portèrent aux plus horribles violences contre tous ses sujets indistinctement. Brutalement débauché, il enlevoit aux maris leurs épouses, et les leur renvoyoit déshonorées; et ce n'étoit point aux familles du peuple qu'il s'adressoit : il attaquoit par ses outrages ce qu'il y avoit de plus éminent dans Rome et dans le sénat. Rien n'assouvissoit la fureur de ses désirs, qui toujours, renaissans à mesure qu'ils étoient satisfaits, couroient

d'objet en objet, sans laisser aucune vertu en sûreté. Il échoua pourtant contre celle des femmes chrétiennes, qui, craignant moins la mort que la perte du trésor de la chasteté, bravèrent la violence du tyran. Eusèbe en cite une en particulier, qui par une générosité que la morale du paganisme auroit autorisée, mais que la loi évangélique ne nous permet pas de louer, attenta elle-même sur sa vie pour sauver son honneur.

Sophronie a, femme chrétienne, mariée à l'un des plus illustres sénateurs, eut le malheur d'attirer les regards de Maxence. Déjà les satellites du tyran se présentoient à la maison pour l'emmener; et le mari, par une lâche timidité, leur permettoit d'enlever leur proie. Elle demanda un moment pour se mettre à sa toilette, et se parer; et lorsqu'elle se vit seule, elle prit un couteau, et se l'enfonça dans le sein. Il n'est point dit si cette aventuretragique causa quelque mouvement dans Rome; mais elle ne corrigea point Maxence, qui, jusqu'à la fin de sa vie et de son règne, persista dans sa tyrannique infamie.

La cruauté chez lui, comme je l'ai dit, alloit de pair. Excitée par la cupidité, elle trouvoit autant de coupables que de riches. Tous ceux dont les possessions avoient de quoi tenter Maxence ne pouvoient éviter la mort. La douceur, la soumission, la patience, ne le désarmoient point; encore moins la dignité des personnes. Il est impossible de compter, dit Eusèbe, le nombre des sénateurs qu'il fit périr sur des prétextes variés selon les circonstances, et toujours faux.

Suivant la maxime des méchans princes, il mettoit Anon.paneg. tout son appui dans les gens de guerre: aussi les combloit-il de largesses, et il épuisoit pour eux les finances publiques. « Jouissez (leur disoit-il), prodiguez, dissi-Aurel. Vict. « pez; c'est là votre partage. » Dans une querelle qui

<sup>\*</sup> Eusèbe ne nomme point cette dame. C'est de Rusu que nous appre-

s'éleva entre le peuple et les soldats, il permit à ceux-ci de faire main basse sur les bourgeois; et le carnage fut grand. En accordant ainsi aux troupes une pleine licence, Anon paneg. il s'assuroit des ministres pour l'exécution de toutes ses violences; et non-seulement Rome, mais l'Italie entière étoit remplie des satellites de sa tyrannie.

Pour fournir aux dépenses énormes par lesquelles il Euseb. et s'attachoit les troupes, le trésor public ne suffit pas longtemps; il fallut y joindre les confiscations injustes, les taxes sur tous les ordres de l'état, et jusque sur les laboureurs, le pillage des temples. La suite d'une si mauvaise administration fut la disette des choses nécessaires à la vie. Euseba et une famine si grande, qu'aucun homme vivant ne se sonvenoit d'en avoir un me semblable dans Rome.

Il ne manquoit à Maxence pour être un monstre achevé que l'impiété et la magie. Il ne voulut pas que ce trait de moins rendît le tableau imparfait. Eusèbe l'accuse d'avoir offert, lorsqu'il se préparoit à la guerre contre Constantin, des sacrifices abominables, dans lesquels il immoloit des femmes enceintes et de tendres enfans, popr chercher l'avenir dans leurs entrailles palpitantes, et pour détourner sur ces malheureuses et innocentes victimes les maux dont il pouvoit être menacé.

Après ce portrait de Maxence, il n'est pas besoin d'observer que rien ne lui ressembloit moins que Constantin, qui avoit toutes les vertus contraires, et qui, au moment même que la division entre eux devint une guerre déclarée, se défit de la seule tache qui lui restoit commune avec son ennemi, en renonçant au culte des idoles et en devenant adorateur du vrai Dieu.

Guerrier et bienfaisant, Constantin s'occupoit également du soin de repousser les ennemis du dehors et de celui de rendre heureux ses sujets. Les Francs étoient Nazar. pala perpétuelle matière de ses triomphes. La plupart des neg. Const. peuples qui composoient cette ligue, les Bructères, les

Chamaves, les Chérusques, et d'autres encore, se réunirent l'an 310 pour faire un plus puissant effort, et ils se préparoient à entrer hostilement dans les Gaules, où déjà depuis plus de soixante ans ils travailloient vainement à s'établir. Constantin marcha contre eux. et. avant que de livrer bataille, il fit un acte de bravoure qui dans un prince a plus besoin d'excuse qu'il ne mérite d'éloges. Déguisé, et seulement accompagné de deux des siens, il s'avança jusqu'au camp des ennemis, et lia conversation avec quelques-uns d'entre eux pour tirer des lumières sur leurs desseins. Plus heureux que prudent, il revint sans avoir été reconnu; et ayant ensuite attaqué les Francs à son avantage, il défit entièrement leur armée. Ainsi la réunion des principales forces de la ligue ne servit qu'à abréger à Constantin les voies de la victoire, qui lui auroit coûté beaucoup plus de temps, s'il eût été obligé de vaincre les uns après les autres tous ces peuples séparés en différens corps. M. de Tillemont soupçonne que ce fut à l'occasion de cet important exploit que Constantin prit le surnom de Maximus ou très-grand, qui lui a été confirmé par la postérité. Il le méritoit, moins encore par ses succès dans la

guerre que par ses attentions de bonté pour les peuples Anon. pa qui vivoient sous son empire. Il réprima les délateurs neg. Const. par des lois sévères, et mit fin aux vexations auxquelles Aŭg. souvent étoient exposés de leur part les plus gens de bien.

Eus. de vit. Il visitoit ses provinces, et partont il réformoit les abus,

Aug.

portoit le bon ordre, et faisoit fleurir tous les biens de la paix. Eusèbe parle d'un voyage que Constantin fit Eumen. pa dans la Grande-Bretagne avec cet esprit. Nous appreneg. Const. nons du panégyriste Eumène que Trèves, qui étoit la plus ordinaire résidence de ce prince, et qui avoit souffert beaucoup des courses des barbares dans les temps précédens, se relevoit et s'embellissoit par ses soins; qu'il y bâtissoit un grand cirque, une place, des basiliques, un palais pour rendre la justice. Cet orateur ne

Digitized by Google

souhaite rien autre chose pour le bonheur d'Autun sa patrie sinon que Constantin daigne y diriger ses pas.

Les vœux de l'orateur furent accomplis. Constantin vint à Autun en l'année 311, et il fut attendri de l'état flav. nom. misérable où il trouva et la ville et la campagne, que les guerres avoient dévastées, et que la rigueur des impositions achevoit de ruiner. Résolu d'apporter au mal des remèdes efficaces, il ne donna pas même le temps au sénat et à tous les ordres de la ville, qui étoient sortis pour le recevoir, de lui représenter leurs besoins. Il les prévint, et leur demanda ce qu'ils jugeoient nécessaire pour leur soulagement. La joie et la reconnoissance les engagèrent à se prosterner à ses pieds. Constantin ne put retenir ses larmes à un spectacle si touchant, larmes salutaires pour nous, dit Eumène, et glorieuses pour le prince qui les versoit. Il s'instruisit de leur situation; et sur-le-champ, sans faire attendre son bienfait, il leur remit ce qu'ils devoient au fisc depuis cinq ans, et il diminua de plus d'un quart l'imposition ordinaire et annuelle. La ville, pour honorer un sonverain si bienfaisant, prit son nom et se fit appeler Flavia: mais ce nom n'a pu prévaloir sur celui d'Augustodunum, qu'elle portoit depuis Auguste, et qui s'est maintenu.

Ce fut dès cette même année 311 que la rupture éclata entre Constantin et Maxence. Jamais ils n'avoient été sincèrement unis, quoiqu'ils ne se fussent jamais fait la guerre, et qu'ils semblent même s'être reconnus mutuellement, au moins pendant un certain temps, pour collègues. Je tire cette conjecture de ce que les statues de Constantin, comme nous le verrons, subsistoient et neg. Const. étoient révérées dans Rome, dont Maxence étoit le maître : mais la différence des caractères et des principes étoit trop grande pour ne pas produire une division réelle des cœurs sous des dehors pacifiques.

Maxence leva l'étendard de la guerre. Constantin res- Anonym. et pectoit l'apparence d'union qui arrêtoit les grands éclats. Nazar. pa-neg. Const.

Aug. et Zos. Il fit même des avances vers son beau-frère; il l'invita à vivre en concorde et en bonne intelligence. Ses empressemens demenrèrent sans fruit. Maxence, enflé d'orgueil et aussi rempli d'ambition que dénué de talens, rebuta ses offres, rejeta ses propositions. Il se voyoit de nombreuses armées; et, fier de cet avantage, il ne se proposoit rien moins que de conquérir le département de Constantin, et peut-être même celui de Licinius. Il ne déclara pas ouvertement la guerre à ce dernier; mais il provoqua hautement les armes de Constantin, en faisant abattre et traiter ignominieusement ses statues. Cette insulte étoit un acte marqué d'hostilité; et le prince offensé, ne voyant plus aucun jour à conserver la paix, se détermina à pousser vivement la guerre contre un Euseb. vit. ennemi aussi audacieux qu'il étoit méprisable. C'étoit Const. 1, 26. même pour lui un sujet de joie que de se voir forcé par les circonstances à ne pas souffrir plus long-temps que Rome demeurât asservie à un tyran détesté. Pour se faciliter le succès, il s'assura de l'amitié de Licinius. et dès-lors fut projeté le mariage entre Constancie sa sœur et ce prince. Maxence, de son côté, se lia avec Maximin; mais ni Licinius ni Maximin ne prirent

Ce fut une grande guerre, non pour la durée, mais pour l'importance de l'objet, pour les apprêts formidables, et pour la variété des exploits auxquels elle donna lieu. Ce qui la rend encore infiniment plus considérable pour nons, c'est que le ciel y intervint d'une façon miraculeuse, et qu'elle est l'époque de la conversion de Constantin, qui rendit la paix à l'Eglise, et qui mit fin aux persécutions continuelles contre lesquelles elle avoit eu à lutter depuis son berceau.

aucune part effective à la querelle qui fut vidée entre

Constantin et Maxence.

Ceux qui parlent le plus modestement des forces de Maxence lui attribuent cent mille hommes en armes. Zosime fait monter son infanterie à cent soixante-dix mille hommes, et sa cavalerie à dix-huit mille chevaux. L'armée de Sévère, dont il s'étoit rendu maître, lui Lactant. 44. avoit fourni un fonds qu'il avoit ensuite augmenté par de nouvelles levées en Italie et en Afrique. Pour la subsistance de ces troupes si nombreuses, il avoit fait de grands amas de blé, qui, réservés aux soldats, laissoient le peuple dans la misère. Selon le même Zosime, Constantin partit de la Gaule avec quatre-vingt-dix mille hommes de pied et huit mille chevaux : et c'est à quoi nous nous en tenons, sans nous arrêter au langage des panégyristes, qui, pour relever l'éclat de la victoire, en diminuant les forces avec lesquelles elle fut remportée, donnent à Constantin moins de troupes que n'en avoit Alexandre lorsqu'il entreprit la guerre contre les Perses, c'est-à-dire moins de quarante mille hommes. Ce que nous croirons sans peine sur leur témoignage, c'est qu'il ne put pas mener contre Maxence tout ce qu'il avoit de monde sur pied, parce qu'il fut obligé d'en laisser une partie dans les Gaules, pour les défendre en son absence contre les courses des Germains.

Il paroît que Constantin ne laissoit pas d'être frappé Eus. devit: de la disproportion de ses forces avec celles de son enne- 32;11,48-60. mi : et Dieu se servit de cette inquiétude pour le détacher du culte des idoles impuissantes et l'amener à sa connoissance. Il l'y préparoit dès long-temps. Né d'un père plein d'estime et d'affection pour les chrétiens, Constantin avoit pris de bonne heure les mêmes sentimens. Les cruautés exercées sur eux par Dioclétien et par les autres princes lui firent horreur. Il se rendit attentif à la vengeance que Dieu tira de Maximien et de Galérius. En conséquence de ces différentes impressions, il fut toujours favorable à ceux qui suivoient la loi du christianisme; et le premier usage qu'il fit de la puissance impériale, comme nous l'avons dit, ce fut d'abolir tout vestige de persécution : mais néanmoins il n'étoit pas revenu des fausses idées dans lesquelles il avoit été

Digitized by Google

nourri sur la multiplicité des dieux. Il trouvoit bon que chacun adorat le sien; et, pour lui, il rendoit ses hommages à ceux qu'on lui avoit appris à révérer, ne connoissant point ce caractère du Dieu jaloux qui veut être honoré seul, parce que lui seul mérite notre culte. La grandeur du péril auquel il alloit s'exposer en combattant contre Maxence lui fit faire de sérieuses réflexions. Il savoit que son ennemi employoit les maléfices et les sacrifices magiques pour s'appuyer du secours des puissances de l'enfer. Lui, au contraire, il invoqua ce Dieu, qu'il ne connoissoit encore que d'une manière imparfaite et confuse, et il le pria de se manifester à lui et de se déclarer son protecteur. Dieu exauça sa prière, qui partoit d'un cœur sincère; et, par une bonté qui n'avoit pas seulement Constantin pour objet, mais dont l'effet devoit s'étendre à toute l'église chrétienne, il lui accorda un prodige signalé, qui, dit Eusèbe, seroit difficile à croire s'il n'étoit puissamment autorisé. Mais i'en tiens le récit de l'empereur lui-même, et il m'en a attesté la vérité avec serment.

Etant en marche avec son armée, après midi, lorsque le jour commençoit à décliner, Constantin vit dans le ciel, au-dessus du soleil, la figure d'une croix lumineuse, qui portoit cette inscription: « Triomphez par « ceci. » Son armée fut témoin comme lui de ce phénomène miraculeux, qui frappa tous les spectateurs d'un grand étonnement. Constantin, quoique vivant au milieu des chrétiens, quoique rempli de bonté pour eux, avoit néanmoins si peu de notion du christianisme, qu'il ne comprit pas ce que significit cette croix. Il fallut qu'un songe l'en éclaircît. Pendant la nuit, J. C. se montra à lui avec sa croix, et il lui commanda d'en faire uné représentation semblable à ce qu'il voyoit, et de s'en servir dans les combats comme d'une défense assurée contre tous ses ennemis. Constantin obéit. Il ne fut pas plus tôt éveillé, qu'il manda des ouvriers, à qui

il communiqua l'image qui lui étoit restée dans la mémoire; il leur en fit tracer le dessein, et leur ordonna de l'exécuter magnifiquement. Voici la description que nous en donne Eusèbe.

Une longue pique revêtue d'or étoit traversée à upe certaine hauteur par une pièce de bois qui en faisoit une croix. Dans la partie supérieure qui s'élevoit audessus des bras étoit attachée solidement une couronne brillante d'or et de pierreries, au milieu de laquelle paroissoit le monogramme de Christ, formé par deux lettres grecques x et p qui se croisoient en cette façon connue de tout le monde R. Des deux bras de la croix pendoit un drapeau de pourpre, tout couvert de broderies en or et de différentes pierreries, dont l'éclat éblouissoit les veux. Sur la partie inférieure de la croix, audessons de la couronne et du monogramme, Constantin fit placer son buste en or et ceux de ses enfans. Ce trophée de la croix devint l'étendard impérial de Constantin. Les empereurs romains avoient toujours eu leur Sazom. 1, 4. étendard propre, que l'on nonmoit labarum, et qui, chargé de représentations de fausses divinités, étoit un objet de vénération religieuse pour les armées. Constantin. en substituant sur le labarum le nom de J. C. aux images des dieux du paganisme, déshabituoit les soldats d'un culte impie, et les amenoit sans effort à rendre leurs adorations à celui à qui elles sont dues. Ce pré-Eus. de vit. cieux drapeau étoit confié à cinquante gardes de l'empe-Const. 11, 8. reur, choisis entre les plus vigoureux de corps, les plus vaillans, et les plus pieux, qui étoient chargés de l'environner, de le défendre, et de le prendre successivement sur leurs épaules, à mesure que celui qui le portoit s'en trouvoit fatigué. Constantin en fit exécuter Id. ibid. 1, d'autres sur le même modèle, mais non pas avec la même magnificence, pour servir d'enseignes militaires à tous les corps de troupes qui composoient son armée. Il voulut que les armes mêmes des soldats portassent

Digitized by Google

l'empreinte de la croix, et il la fit graver sur leurs boucliers et sur leurs casques.

Tillem.

Le lieu précis de l'apparition de la croix miraculeuse à Constantin n'est point connu avec certitude. Mais la suite des faits dans Eusèbe nous détermine, ainsi que M. de Tillemont, à penser que ce fut dans les Gaules que s'opéra ce prodige céleste. La date du temps est certainement l'année 311 de J. C., lorsque Constantin faisoit les préparatifs de la guerre contre Maxence.

La certitude du fait, appuyée sur le témoignage de Constantin lui-même, est au-dessus de toute critique. Il Nazar. pa- fit éclat; et un orateur du temps, païen de religion, neg. Const.

l'indique visiblement, quoiqu'en le racontant il le déguise et l'habille à la façon des fables anciennes. Nazaire assure que l'on avoit vu une armée céleste qui se mit à la tête de celle du prince, et dont les soldats s'exhortoient mutuellement à le secourir. Dans ce récit ainsi altéré paroît néanmoins l'idée d'un secours miraculeusement envoyé du ciel. J'ai déjà observé combien Constantin avoit peu de

connoissance des élémens même du christianisme. Aus-

Eus. devit. sitôt que le miracle dont je viens de rendre compte lui eut inspiré la résolution d'embrasser notre sainte religion, il appela des évêques auprès de sa personne pour être instruit par eux des articles fondamentaux de la croyance chrétienne. Il est assez étonnant qu'Eusèbe ne nomme point les maîtres d'un si illustre prosélyte. La malignité a porté Zosime à s'expliquer un peu davantage. Cet écrivain, plein de fiel contre Constantin et contre les chrétiens, attribue un changement qu'il traite d'impiété aux leçons d'un Egyptien venu d'Espagne: désignation vague, mais dans laquelle, en démélant le vrai d'avec le faux, on peut reconnoître Osius, le plus grand homme qui fût alors dans l'Eglise. Osius n'étoit point Egyptien, mais il étoit évêque de Cordoue en Espagne; et les témoignages singuliers d'estime, de con-

Zos.

sidération, de confiance que Constantin ne cessa de lui prodiguer durant toute sa vie, concourent à nous donner lieu de penser qu'il respectoit en lui l'apôtre, de sa conversion.

L'empereur, devenu chrétien, amena toute sa famille Tillem. à la profession de la vraie religion. Il y fit élever ses enfans. Eutropie sa belle-mère, veuve de Maximien Hercule, Fausta sa femme, Constancie sa sœur, embrassèrent le christianisme. Mais sa plus glorieuse conquête en ce genre est Hélène sa mère, qui à la foi en J. C. joignit la pratique exacte des préceptes de l'Evangile, et qui, par une éminente piété, a mérité d'être mise au rang des modèles que l'Eglise honore et propose à ses enfans.

C'étoit un puissant encouragement pour Constantin, dans la guerre qu'il avoit entreprise contre Maxence, que l'assurance de la protection du ciel. Il avoit d'ailleurs, à l'exception du nombre des troupes, toutes sortes d'avantages sur son rival, soit que l'on comparât leurs qualités personnelles, soit que l'on examinat le droit des parties et la différence des causes. Quand on s'en tiendroit au récit du seul Zosime, il est maniseste que le bien de l'empire demandoit que Constantin demeurât vaingueur.

Il prenoit les voies nécessaires pour le devenir, marchant partout à la tête de ses troupes, pendant que Maxence, tranquillement renfermé dans Rome, ne faisoit la guerre que par ses lieutenans. Constantin se pré- Anon. et Nasenta d'abord devant Suse, qui est, comme l'on sait, coust. Aug. une clef des Alpes et de l'Italie. Cette place, alors trèsforte, et qui avoit une bonne garnison, se refusa à l'invitation qui lui fut faite de se rendre sans combat sous promesse du plus favorable traitement. Constantin ne prétendit pas perdre un temps précieux à assiéger la ville dans les formes. Il fit appliquer les échelles aux murailles; il mit le feu aux portes, et l'incendie gagna

avec tant de rapidité et de violence, que les habitans et la garnison implorèrent la clémence de celui dont ils avoient rejeté les offres. Le vainqueur écouta leurs prières. Reçu dans Suse, il donna tous ses soins à éteindre le feu, de peur qu'il ne consumât entièrement la place, et maître du passage de l'Italie, il s'avança vers Turin.

Là, il trouva une armée en bon ordre, qui l'attendoit pour lui livrer bataille. Une troupe de cavaliers bardés de fer à la manière des cuirassiers orientaux en faisoit la principale force. Constantin attaqua avec confiance les ennemis, et il prit son poste vis-à-vis les cuirassiers. Le combat fut rude, et il y eut beaucoup de sang répandu. Il paroît que ce fut la défaite des cuirassiers qui décida du succès général de la bataille. Constantin, qui savoit qu'emprisonnés, eux et leurs chevaux, dans leurs armures, ils ne pouvoient qu'aller en avant, et que le moindre mouvement de côté ou en arrière leur étoit très-difficile, ouvrit ses rangs pour les recevoir, et, les ayant ensuite enveloppés, il les fit assaillir par des soldats armés de massues, qui, frappant à grands coups, hommes et chevaux, les assommèrent comme un troupeau de bêtes, et les tuèrent tous, sans perdre de leur côté un seul homme. Après la destruction de ce corps, en qui l'armée de Maxence mettoit surtout son espérance, le reste ne tint pas. Tous prirent la fuite vers Turin. Mais cette ville leur ferma ses portes : et c'est ce qui occasionna le plus grand carnage des fuyards. Turin recut avec joie le vainqueur, et donna le signal à toute la Gaule transpadane de se ranger au parti de Constantin. Ce prince entra peu après dans Milan, au milieu des acclamations et des cris de triomphe; et tout le pays à la gauche du Pô depuis Turin jusqu'à Bresse reconnut ses lois. Sa clémence lui facilitoit infiniment ses conquêtes. Ce n'étoit point un ennemi victorieux qui portât partout la terreur et les ravages; les villes qui se soumettoient avoient lieu de bénir leur sort, n'éprouvant de sa part que des traitemens de bonté.

A Bresse, un grand corps de cavalerie vint à sa rencontre, et, bientôt mis en suite, il se retira à Vérone, où se rassembloit une nouvelle armée par les ordres de Maxence. Ruricius Pompeïanus, chef accrédité, la commandoit, et il se disposoit à arrêter Constantin devant cette place, et à en faire une barrière qui fixât les progrès de ce rapide vainqueur. Il se repaissoit de vaines espérances, et il débuta même par une faute qui prouve en lui peu de capacité. Il devoit garder soigneusement les bords de l'Adige, que l'ennemi étoit obligé de passer pour arriver à Vérone. Il manqua à une précaution si indispensable, et il n'en coûta à Constantin pour cette opération décisive que d'envoyer un détachement vers la partie supérieure du fleuve, qui, moins large, plus foible, et nullement défendue, lui livra le trajet souhaité. Dès qu'il eut passé l'Adige, il vint mettre le siége devant Vérone.

Ruricius tenta plusieurs sorties, qui toutes lui réussirent mal; en sorte que, craignant d'être forcé, il se déroba furtivement de la place pour aller chercher et ramasser d'autres troupes, avec lesquelles il revint, résolu de livrer bataille à Constantin, et de lui faire lever le siège. L'empereur se trouva donc entre la ville qu'il assiégeoit, et une armée ennemie dont les forces étoient considérables. Il forma son plan en brave et habile guerrier, et, laissant dans son camp une partie de ses troupes pour continuer le siége, il alla avec l'autre au-devant de Ruricius. Il avoit moins de monde que son adversaire, et il fut contraint de ranger toute son armée sur une seule ligne pour faire un front égal à celui des ennemis. Mais sa bonne conduite et sa valeur suppléèrent à ce qui lui manquoit du côté du nombre. Lorsqu'il eut donné ses ordres, il se jeta lui-même au plus fort de la mêlée, il se risqua aux endroits les plus dangereux : en un mot, il se ménagea si peu, qu'après la victoire ses principaux officiers crurent devoir lui en faire des plaintes. « ' A quoi pensez-vous, seigneur ( lui di-« soient-ils), de nous exposer tous en votre personne? « et de quoi vous servent nos bras, si c'est vous au con-« traire qui combattez pour nous? » La bataille avoit commencé sur le soir, et elle dura bien avant dans la nuit. Ruricius fut tué sur la place, son armée détruite ou dissipée; et Vérone, n'avant plus d'espérance ni de ressource, se rendit à la discrétion du vaingueur. Constantin usa modérément de ses avantages. Il n'ôta la vie à aucun de ceux qui s'étoient soumis. Mais il retint les soldats prisonniers de guerre : et comme le nombre en étoit trop grand pour être aisément gardé, il leur fit des chaînes de leurs propres épées battues et reforgées; en sorte 2 que, comme le remarque le panégyriste, leurs armes, qui n'avoient pu servir à leur défense, servirent à assurer leur captivité.

Aquilée d'une part, Modène de l'autre, suivirent l'exemple de Vérone; et tout le pays jusqu'à Rome fut ouvert à Constantin. Mais Rome n'étoit pas une facile conquête, si Maxence se fût obstiné à s'y tenir enfermé. Nul événement n'avoit pu encore le déterminer à en sortir, et sa ressource contre tant de disgrâces accumulées coup sur coup avoit été d'en supprimer, autant qu'il avoit pu, les nouvelles. Aux approches de l'ennemi il changea de résolution, moins par raison que par un aveuglement où les païens mêmes ont reconnu le doigt de Dieu. Il se flattoit de débaucher l'armée de Constantin par les mêmes artifices qui lui avoient réussi pleinement contre Sévère, et en partie contre Lactant. 43 Galérius. D'ailleurs les aruspices et les livres sibyllins,

et Zos.

<sup>1</sup> Quid egeras, imperator? in quæ pro nobis? Anon. paneg: nos fata projeceras, nisi te divina virtus tua vindicasset! Quæ hæc est impatientia? aut quò tibi manus nostras, si versa vice pugnas ipse

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ut servarent deditos gladii sui, quos non defenderant repugnantes. Id.

qu'il avoit consultés, s'étoient accordés à lui prédire que, dans le combat qui alloit se donner, l'ennemi de Rome périroit. Réponse équivoque, mais qu'il interprétoit en sa faveur, ne doutant point que celui qui venoit attaquer Rome avec une armée ne dût en être regardé comme l'ennemi. Enfin son courage pouvoit être rehaussé par un petit désavantage que Constantin avoit récemment souffert dans une rencontre de peu d'importance. Par ces différens motifs, et encore piqué des cris du penple qui , dans les jenx du Cirque , lui avoit reproché sa lâcheté, il sortit de la ville à la tête de son armée, et vint se camper le long du Tibre, entre le pont Mulvius et un lieu nommé les Roches ronges. Là Aur. Vict. il prépara lui-même l'instrument et la cause de sa perte. Il dressa sur le fleuve un pont composé de deux Eus. de vit.
parties qui n'étoient liées ensemble que par des boulons Zos.

de fer, qu'il étoit aisé de tirer, moyennant quoi le pont se séparoit, et laissoit vide le milieu du courant. Son plan étoit d'attirer Constantin sur ce pont, d'en ôter alors les liens, et de noyer ainsi son ennemi. Mais sa ruse tourna contre lui-même.

Constantin, soutenu de plus justes espérances, animé par les succès précédens, et encore plus par la confiance au Dieu qu'il adoroit, reçut encore une nouvelle Lactant. preuve de la protection du ciel peu avant le combat. Il fut averti en songe de munir les armes de ses soldats du signe de la croix ou du monogramme de Christ, qui jusque-là paroissoit seulement sur le labarum; et ce fut alors qu'il établit cette sainte pratique, que j'ai rapportée par anticipation.

Il se félicitoit beaucoup de voir Maxence sorti au- Penegyr. devant de lui, et disposé à confier sa fortune à la décision d'une bataille. C'étoit pour lui avoir vaincu que de pouvoir combattre. Ainsi, dès qu'il fut arrivé près de l'ennemi, il s'arrangea pour en venir aux mains. Maxence s'y étoit préparé; mais il avoit mal pris ses

mesures. Il s'étoit réservé si peu de terrain, que ses derniers rangs bordoient le Tibre; en sorte que, pour peu qu'ils fussent forcés de reculer, ils périssoient infailliblement, poussés et précipités dans la rivière. Constantin fit à son ordinaire le devoir de soldat et

de capitaine: il disposa avantageusement son armée: il donna de bons ordres; il combattit vaillamment de sa personne: et il fut parfaitement secondé par des troupes tonionrs victorieuses sous sa conduite. Celles de Maxence étoient nombreuses : elles avoient de la bravoure; mais il leur manquoit un chef. Elles ne trouvoient dans celui qui les commandoit ni habileté, ni courage, ni présence d'esprit, ni ressource. Elles ne purent donc pas disputer long-temps la victoire. Au premier choc elles furent rompues. Les plus vaillans se firent tuer dans le poste qu'ils occupoient; les autres, éperdus et aveuglés, se jetèrent dans le Tibre, et y furent la plupart engloutis. Maxence lui-même gagna son pont. Mais, soit par la multitude de ceux qui le passoient avec lui, soit par quelque autre accident, le pont, qui étoit peu solide, se rompit; tous ceux qui étoient dessus tombèrent dans le fleuve : peu échappèrent à la nage: Maxence fut nové.

Zos.

Tillem.

C'étoit le 28 octobre, jour auquel, six ans auparavant, An. J.C.312. il s'étoit emparé de Rome et de la pourpre impériale. Son malheureux sort, dont il étoit bien digne, entraîna l'extinction, ou du moins l'obscurcissement total de tout ce qui lui appartenoit. Sa femme, soit que ce fût la fille de Galérius, soit une autre, vivoit encore lorsqu'il périt. Il avoit aussi un fils vivant. Depuis sa mort il n'est plus parlé ni de l'un ni de l'autre dans l'histoire. Un fils aîné nommé Romulus, qu'il avoit fait César et deux fois consul, étoit mort avant lui, et nous avons des médailles de ce jeune prince qui nous apprennent son apothéose. C'est tout ce que nous en savons.

Le lendemain de sa victoire. Constantin fit son

entrée triomphante dans Rome, où la joie de tous les ordres égaloit la sienne. La terreur du nom de Maxence étoit si grande, que d'abord on n'avoit pas voulu ajouter foi à la nouvelle de sa mort, dans la crainte d'une redoutable vengeance, si le bruit étoit faux et venoit à se démentir. Mais le corps du tyran, qui étoit resté panegyr. enfoncé dans la vase, ayant été trouvé et reconnu, on lui coupa la tête, et Constantin dans son triomphe la fit porter au bout d'une pique devant lui, comme la preuve et le gage de la délivrance des Romains. Cet objet, affreux en lui-même, fut pour le peuple un objet de félicitations et de transports d'allégresse; et l'on ne contemploit pas avec moins d'empressement cette tête pâle et sanglante que le visage du vainqueur tout rayonnant de gloire.

L'orateur Nazaire célèbre la pompe de ce beau jour avec une éloquence qui en relève la splendeur, et qui met en évidence les motifs solides de la joie publique. « 1 Jamais (dit-il) aucun jour, depuis la fondation de · la ville, ne lui a été plus heureux que celui-ci : aucun « des triomphes que l'antiquité nous vante ne peut « entrer en comparaison avec le triomphe de Con-- stantin. On n'a point vu marcher devant le char du « vainqueur des généraux ennemis chargés de chaînes,

1 Nullus post urbem conditam dies romano illuxit imperio, cujus tam effusa, tamque insignis gratulatio aut fuerit, aut esse debuerit. Nulli tam læti triumphi, quos annalium vetustas consecratos in litteris habet. Non agebantur quidem . ante currum vincti duces, sed incedebat soluta nobilitas. Non conjecti in carcerem barbari, sed deducti è carcere consulares. Non captivi alienigenæ introïtum illum honestaverunt, sed Roma, jam libera. Nihil ex hostico accepit, sed seipsam recuperavit, nec præda auctior facta est,

sed esse præda desivit, et ( quò nihil adjici ad gloriæ magnitudinem potest) imperium recepit quæ servitium sustinebut. Duci sanè omnibus videbantur subacta vitiorum agmina, quæ urbem graviter obsederant. Scelus domitum, victa Perfidia, distidens sibi Audacia, et Importunitas catenata, et cruenta Crudelitas inani terrore frendebat. Superbia atque Arrogantia debellatæ, Luxuries coercita, et Libido constricta nexu ferreo tenebantur. Nazar. paneg. Const. Aug.

« qu'elle avoit portées. On n'a point jeté des barbares « en prison, mais on en a tiré les consulaires. Ce na « sont point des captifs étrangers qui ont fait la déco-« ration de cette sête, mais Rome remise en liberté. « Elle n'a rien acquis sur l'ennemi, mais elle s'est « recouvrée elle-même; elle ne s'est point enrichie d'un « butin nouveau, mais elle a cessé d'être elle-même la

« proie d'un tyran ; et, ce qui est le comble de la gloire,

« en échange de la servitude qu'elle souffroit, elle a « repris les droits de l'empire. Au lieu de prisonniers de

« guerre, chacun substituoit dans son esprit une autre

« sorte de captifs; on croyoit voir enchaînés les monstres

« les plus terribles au genre humain, l'Impiété domptée,

« la Perfidie vaincue, l'Audace réduite au désespoir, la

« Tyrannie, la Fureur, la Cruauté, l'Orgueil et l'Arro-« gance, la Licence et la Débauche, ennemis furieux,

« dont nous avions ressenti les excès, et qui frémissoient

« de rage de se voir dans l'impuissance de nous nuire. »

Zos. Tillem.

Constantin mit le comble à sa gloire par le noble usage qu'il fit de la victoire. Zosime écrit qu'il ne punit de mort que les principaux partisans du tyran. Quelques modernes ont pensé que le fils de Maxence fut de ce nombre. Mais le silence de l'histoire sur ce prince enfant n'est point une preuve que Constantin lui ait ôté la vie; et j'aime mieux m'en rapporter au témoignage d'un orateur contemporain, qui assure en termes exprès que 1 l'épée du vainqueur ne sortit point du fourreau après le combat fini, et qu'il épargna les têtes de ceux mêmes dont les cris du peuple romain lui demandoient la mort.

Je ne trouve bien attesté qu'un seul acte de sévérité Zos. et Jurel. Vict. de la part de Constantin après sa victoire sur Maxence,

<sup>1</sup> Constantinus victoriæ licentiam tringi passus est quos ad supplicia fine prælii terminavit ; gladios ne ( Roma ) poscebat. Anon. paneg. in corum quidem sanguinem des- Const. Aug.

mais sans effusion de sang, et pour cause très-légitime. Les prétoriens, cette milice corrompue et énervée par les délices de la ville, séditieuse à l'excès, tant de fois souillée du sang de ses empereurs, qui presque jamais n'avoit pu souffrir aucun bon prince, et qui en avoit mis en place un si grand nombre de mauvais, s'étoient en dernier lieu attachés et dévoués au service de Maxence. Constantin les cassa, et détruisit leur camp, bâtiautrefois. comme nous l'avons vu, par Séjan sous Tibère. En faisant justice des prétoriens, il travailloit pour le bien de Rome et de l'empire, et il ne se privoit pas lui-même des gardes nécessaires autour de sa personne. Car il v en avoit déjà d'autres corps, ainsi que nous l'avons dit, institués par les précédens empereurs, sous les noms de protectores et de domestici. Il est à croire que les cohortes de la ville et celles du guet furent conservées pour veiller à la sûreté publique.

Les autres troupes qui étoient restées de l'armée du tyran devoient être suspectes à Constantin. Il ne jugea Anon.paneg. pas à propos de les tenir près de lui, et il les envoya Const. Aug. sur le Rhin et sur le Danube oublier les plaisirs de l'Italie et combattre contre les barbares. Peut-être y incorpora-t-il les prétoriens, qu'il venoit de casser, les réduisant ainsi sur le pied de soldats légionnaires.

Le sénat, qui avoit été cruellement maltraité et Anon.et Naopprimé par Maxence, trouva en Constantin un libé-zar. paneg. rateur. Nous avons vu l'orateur Nazaire compter pour le plus bel ornement du triomphe de ce généreux vainqueur les chefs de la noblesse, et les consulaires tirés Eus. de vit. des prisons où les avoit jetés le tyran. Constantin rappela Const. 1, 41 et 43. pareillement les bannis; il rétablit en la possession de leurs biens ceux qui en avoient été injustement dépouillés. Outre ces bienfaits envers un grand nombre de particuliers, il témoigna et par ses discours et par ses actions un zèle vif pour l'honneur du sénat en général, auquel il rendit ses anciens droits, et dont il augmenta la

Digitized by Google

splendeur, en y faisant entrer les plus illustres personnages des différentes provinces, afin que cette auguste compagnie renfermât l'élite et la fleur de tout l'empire.

Il sut se rendre aimable au peuple sans le flatter ni le corrompre. Il fit des libéralités de toute espèce aux indigens. Doux, accessible, affable, il montroit sur son visage la sérénité réunie avec la majesté. Sachant combien Rome étoit avide de spectacles, il donna des jeux, il y assista, poussant la complaisance au-delà des bornes prescrites par le christianisme, dont peut-être il ne connoissoit pas encore toute la sévérité. Mais d'un autre côté il tint la main à réprimer toute licence qui auroit pu troubler la tranquillité de la ville. Il contint le peuple dans le devoir par une fermeté sage, et antant par l'affection et le respect qu'il inspiroit pour lui que par la crainte des châtimens.

Aurel. Vict. e:Nazar. Il donna aussi ses soins à l'embellissement de la ville. Il construisit des bains; il décora de nouveaux et magnifiques ornemens le grand cirque, et plusieurs portiques; dépense modeste, qui se rapportoit à des monumens où il ne pouvoit paroître qu'en second.

Un des traits les plus détestés de la tyrannie de Maxence avoit été une débauche effrénée, qui ne respectoit aucune loi, et qui ne faisoit point scrupule d'employer la violence, lorsque la séduction ne suffisoit pas. Constantin, toujours sage, toujours chaste, ne connoissoit que les plaisirs permis. Sous son 'empire aucune femme qui eût des grâces dans sa personne n'eut à se repentir du présent que lui avoit fait la nature. La beauté n'étoit point pour lui un attrait de licence, mais l'ornement de la pudeur.

Tillem. J'ai dit que Constantin avoit déjà donné une loi Const. 27 et contre les délateurs. C'étoit une belle occasion pour

Nullammatronarum cujus forma species luculenta non incitatrix liemendatior fuerit, boni sui piguit, centia esset, sed pudoris ornatrix. quim sub abstinentissimo imperatore Nazas.

cette race d'hommes malfaisans qu'une révolution opérée par une guerre civile. Combien de recherches, combien d'accusations, si le vainqueur eût été disposé à y prêter l'oreille! Constantin alla au-devant du mal, qui ne demandoit qu'à renaître, par des lois plus sévères que les précédentes, et qui condamnoient les délateurs à mort, s'ils ne prouvoient juridiquement ce qu'ils auroient avancé.

Une autre loi, bien digne de la justice et de l'humanité d'un grand et bon prince, pourvoyoit au soula-gement des pauvres, que les préposés à la levée des deniers publics chargeoient souvent outre mesure à la taille pour favoriser les riches. Constantin fit un règlement pour prévenir cette odieuse et tyrannique iné-

Par une conduite si sage dans toutes ses parties, il répara, si nous en croyons un panégyriste, dans un séjour de deux mois les maux d'une tyrannie de six ans; ou, s'il y a de l'exagération dans cette expression, au moins ne peut-on lui refuser la louange d'avoir remis Rome sur les voies de reprendre l'état florissant

qui convenoit à la capitale du monde.

Tant de vertus, remplaçant l'assemblage de tous les Anon. et. Navices, ne pouvoient manquer d'attirer à Constantin zar. puney.
l'admiration, le respect, l'amour des peuples. Aussi accouroit-on de toutes les parties de l'Italie pour voir de ses yeux le bienfaiteur et le libérateur de l'empire, en qui les qualités estimables de l'esprit et du cœur étoient accompagnées des avantages du corps; une taille héroïque, un visage gracieux, des manières populaires avec dignité, une vigueur mâle sans dureté, et conservant encore l'éclat de la jeunesse.

L'Afrique, que Maxence, comme je l'ai rapporté, avoit reconquise et réunie à son domaine l'année qui

' Quidquid mali sexennio toto dominatio feralis inflixerat, bimestris lerè cura sanàvit. Nazar.

précéda sa chute, passa avec joie sous les lois de Constantin. On y envoya la tête du tyran qui l'avoit dévastée par ses vexations et ses cruautés. Ce fut pour cette malheureuse province un doux spectacle, et une invitation à se ranger volontiers sous l'obéissance du prince qui l'avoit vengée.

Lactant. 44. Le sénat témoigna sa reconnoissance envers Constantin en lui assignant le premier rang entre les Augustes.

Maximin pouvoit y prétendre, comme plus anciennement associé aux honneurs de la dignité impériale.

Mais les vertus de Constantin parurent au sénat avec raison décider la question en sa faveur.

Ce ne fut pas là le seul gage de l'affection publique Aurel. Vict. envers ce prince. Tout fut prodigué pour en éterniser la mémoire; statues, boucliers, et couronnes d'or et d'argent; édifices consacrés à son nom et à sa gloire, quoique bâtis par Maxence. J'ai déjà dit que la ville de Cirte, en Afrique, qu'il aidoit à se relever des maux qu'elle avoit soufferts de la part de ce même tyran dans la guerre d'Alexandre, prit le nom de Constantine. Mais le monument le plus beau et le plus durable de la victoire remportée sur Maxence est l'arc de triomphe que le sénat et le peuple romain dressèrent à Constantin, et qui subsiste encore aujourd'hui. L'inscription mérite d'être rapportée.

Antiquitéexvliquée, t. 18, et Nardini Roma vetus, v1, 15. IMP. CAS. PL. CONSTANTINO MAXIMO
P. F. AUGUSTO S. P. Q. R.
QUOD INSTINCTU DIVINITATIS MENTIS
MAGNITUDINE CUM EXERCITU SUO,
TAM DE TYRANNO QUAM DE OMNI EJUS
PACTIONE, UNO TEMPORE JUSTIS
REMPUBLICAM ULTUS EST ARMIS,
ARCUM TRIUMPHIS INSIGNEM DICAVIT.

C'est-à-dire: A la gloire de l'empereur César Flavius Constantin Auguste, le très-grand, le pieux, l'heureux, qui, par l'inspiration de la Divinité et par la grandeur de son courage, aidé de la vigueur de son armée, a vengé la république et, faisant triompher ses armes, aussi justes que puissantes, l'a délivrée en même temps du tyran et de toute la faction qui le soutenoit. En reconnoissance de ce bienfait, le sénat et le peuple romain lui ont dédié cet arc triomphal.

Sur l'un des côtés de la grande arcade sont écrits ces mots: LIBERATORI URBIS, au libérateur de la ville; sur l'autre: FUNDATORI QUIETIS, à l'auteur de la tranquillité publique.

Il est à remarquer que l'on ne voit point paroître dans l'inscription les anciens titres que prenoient les empereurs. Il n'y est fait mention ni de puissance tribunitienne, ni de puissance proconsulaire, ni même des consulats de Constantin. C'est ce qui rend moins considérable l'omission de la qualité de grand-pontife, qui sans cela mériteroit attention.

Le soin de nommer l'armée, et de la faire entrer en part de la gloire de l'exploit et du monument, est la suite et l'effet du pouvoir énorme que les gens de guerre avoient pris dans l'empire.

Les antiquaires et les curieux observent que cet arc porte des bas-reliefs et des ouvrages de sculpture de deux goûts très-différens. Ceux d'en haut sont bons, et leur semblent avoir été empruntés et transportés de la-place de Trajan. Ils prétendent y reconnoître cet empereur et quelques-uns de ses exploits. Les autres sont du temps même où l'arc a été consacré à Constantin; et ils prouvent par leur grossièreté qu'alors les arts étoient beaucoup déchus.

Le décret pour ériger l'arc a été sans doute rendu aussitôt après la défaite de Maxence. Mais il paroît par le monument même qu'il n'a été achevé et dédié que dans la dixième année du règne de Constantin, c'està-dire en 315 ou 316.

HIST. DES EMP. TOM. VI.

Euseb. hist.

Il manqueroit l'essentiel à la gloire d'un prince chrétien, s'il n'eût pas rapporté à Jésus-Christ une victoire dont il étoit redevable à sa protection divine. Constantin s'acquitta fidèlement de cette obligation. Il ne fut point enflé ni des éloges infinis qu'il recevoit, ni des honneurs dont on s'efforçoit de le combler; et, pour les faire remonter à leur source, il voulut qu'une statue qu'on lui érigeoit dans le lieu le plus fréquenté de la ville tînt en sa main droite une croix avec cette inscription, dans laquelle il adressoit lui-même la parole aux Romains: par ce signe salutaire, trophée de la vraie vaillance, j'ai délivré votre ville du joug du tyran, et j'ai rétabli le sénat et le peuple romain dans leur ancienne splendeur.

Nous rapporterions volontiers cette inscription dans sa langue originale; mais nous n'en avons que la traduction en grec qu'Eusèbe en a faite. C'étoit aussi un devoir de religion pour Constantin

que de tirer les chrétiens ses frères de l'oppression sous laquelle ils gémissoient depuis dix ans. Il leur avoit dès le commencement de son règne accordé la liberté de conscience dans ses états. Il les tronva en possession du même droit dans ceux qu'il conquit sur Maxence; et Licinius, actuellement son allié et son ami, ne pouvoit manquer de les protéger sur sa recommandation. Restoit Maximin, qui, ayant interrompu la persécution contre eux en conséquence de l'édit de Galérius, l'avoit bientôt après renouvelée avec fureur, ainsi que je le raconterai dans la suite plus amplement. D'ailleurs Constantin le regardoit comme son ennemi caché; et les papiers de Maxence lui avoient découvert le secret de leur intelligence mutuelle. Cependant on dissimuloit de part et d'autre, et les dehors de l'amitié subsistoient toujours. Ainsi Constantin ne douta point que la bienséance et la crainte n'obligeassent Maximin à se conformer au vœu de ses collègues.

Lactant. 43 , 44. Dans cette pensée, étant encore à Rome, il donna, en Euseb. hist. son nom et en celui de Licinius, un edit par lequel, amplifiant les faveurs précédemment départies aux chrétiens, il leur permettoit de tenir publiquement leurs assemblées et de bâtir des églises.

Il envoya son édit à Maximin, qui en fut très-mortifié. Ce prince haïssoit les chrétiens, et il n'aimoit pas à se voir forcé par des collègues, qui lui sembloient plutôt des rivaux, d'agir dans ses états d'une façon contraire à son inclination. D'un autre côté, ne leur rien accorder, c'étoit leur déclarer la guerre. Il prit un parti mitoven : et dans un rescrit adressé à Sabinus, son préfet du prétoire, après avoir rappelé le souvenir de Dioclétien et de "Galérius, qu'il qualifie ses seigneurs et pères, il témoigne d'abord vouloir, à leur exemple, maintenir le culte des dieux de l'empire. Mais, comme les chrétiens sont en trop grand nombre, et qu'en les proscrivant et les exilant on prive l'état de sujets utiles, il défend qu'on leur fasse souffrir aucun mauvais traitement, et il déclare que son intention est qu'on les ramène, par les caresses et par la douceur, à ce qu'il appelle la bonne voie. Tel fut l'adoucissement que la piété de Constantin procura aux chrétiens d'Asie et d'Orient. On cessa de leur faire la guerre, mais ils ne jouissoient point de la liberté d'exercer leur culte religieux; et même ils ne furent pas totalement exempts du danger d'une mort violente. Si Lactant. 38. Maximin trouvoit l'occasion de faire jeter secrètement quelque chrétien dans la mer, il ne la manquoit pas. Cependant, comme les exécutions publiques cessèrent. et que les lois étoient formelles pour interdire au moins toute violence contre les chrétiens, Eusèbe compte cette année (312 de J. C.), qui est la dixième de la persécution eccl. viii, 16. ordonnée par Dioclétien pour la dernière, et pour l'é-

Eus. hist.

<sup>4</sup> Le texte porte Maximien. Mais je Maximien Hercule, que Maximin ne doute point que l'on ne doive en- ne pouvoit pas nommer son père. tendre Maximien Galérius, et non

poque de la paix rendue à l'Eglise. Lactance en recule le terme jusqu'au temps de la ruine de Maximin.

Tillem.

Cette même année (312) est celle où commence, selon plusieurs savans, l'indiction romaine, dont nous laissons l'origne et l'usage à examiner à ceux qui traiteut de la chronologie.

Constantin, après un séjour d'un peu plus de deux mois dans Rome, où il est vraisemblable qu'il prit possession de son troisième consulat, le premier janvier 313, se transporta à Milan pour la célébration du mariage Lactant. 45, de sa sœur avec Licinius. Ces deux empereurs avoient jusque-là toujours vécu en bonne intelligence; et ils furent bien aises de serrer encore plus étroitement le

nœud de leur union par une alliance domestique et personnelle.

Euseb. x, v. Pendant qu'ils étoient ensemble à Milan, ils donnèrent un nouvel édit en faveur des chrétiens pour expliquer et étendre celui qui étoit daté de Rome. Ils y ajoutèrent un important article, leur permettant de rentrer de plein droit, et sans rien payer, en possession de leurs églises et de leurs cimetières, dont on les avoit dépouillés; et comme ces lieux avoient passé par vente ou par donation des empereurs, entre les mains de divers particuliers, l'édit charge le fisc d'indemniser les propriétaires qui se trouveront dépossédés.

Au reste, cet édit ne fait pas mention des seuls chrétiens; il accorde liberté de conscience à tous ceux qui font profession de quelque religion que ce puisse être. On y trouve même des expressions assez peu orthodoxes, et plus conformes aux incertitudes des païens sur la nature divine qu'au système décidé du christianisme. Il résulte de là que Constantin étoit encore peu instruit, et qu'il croyoit pouvoir pousser bien loin la complaisance pour un collègue qui ne fut jamais chrétien, et pour des sujets dont le plus grand nombre tenoit fortement aux anciennes erreurs.

Constantin ne s'arrêta pas long-temps à Milan. Dès Anon.paneg. le commencement du printemps il étoit sur les bords du Zos. bas Rhin, où l'appela un nouveau danger de la Gaule; et son arrivée empêcha les Francs de passer le fleuve. Mais son plan n'étoit pas de rester vis-à-vis d'eux pour le garder. Il vouloit leur donner une forte leçon, qui le garder. Il vouloit leur donner une forte leçon, qui leur ôtât, au moins pour un temps, l'envie de faire des courses sur les terres de l'empire. Dans cette vue, il leur tendit un piége. Il répandit le bruit qu'un mouvement subit sur le haut Rhin l'obligeoit d'aller y porter remède, et en effet il s'éloigna à quelque distance, laissant sur les lieux des troupes qui avoient ordre de se tenir à l'écart et cachées autant qu'il seroit possible. Les Francs, trompés par les apparences, et croyant avoir le champ libre, passent le fleuve et commencent leurs ravages dans le plat paye Aussitht Constantin, qui avoit une flette tonte plat pays. Aussitôt Constantin, qui avoit une flotte toute prête, descend à eux par le Rhin: les troupes embusquées leur livrent un rude combat; et les pillards, enve-loppés, n'ayant de ressource ni sur terre, ni sur eau, sont taillés en pièces. Outre un grand nombre de morts qu'ils laissèrent sur la place, les Romains firent beaucoup de prisonniers, envers lesquels Constantin renouvela la même rigueur dont il avoit déjà usé en pareille occasion. Il les exposa aux bêtes : traitement cruel, s'il n'étoit pas absolument indispensable.

Pendant que Constantin triomphoit et des tyrans et des barbares, Dioclétien subit enfin la punition de sa haine contre le christianisme, et il finit par une mort douloureuse, une vie toujours remplie de chagrins depuis l'édit fatal par lequel il avoit allumé la persécution contre les adorateurs du vrai Dieu. C'est depuis cette époque qu'il éprouva une longue et triste maladie, dont il ne revint jamais entièrement. Obligé ensuite de se dépouiller malgré lui de l'empire, sa retraite sembloit au moins lui promettre de la tranquillité. Il n'y éprouva qu'amertumes. Ses statues renversées avec celles de Maxi-Lactant. Lactant.

Digitized by Google

35.

50.

59-41.

mien Hercule, auxquelles elles étoient jointes, furent pour lui un premier sujet d'affliction. Mais le malheureux sort de sa femme Prisca et de sa fille Valérie l'accabla de la plus vive douleur.

Elles avoient joui des honneurs dus à leur rang pendant la vie de Galérius, dont Valérie étoit l'épouse, et à la cour duquel il paroît que Prisca étoit demeurée avec sa fille. Galérius, en mourant, recommanda sa femme à Licinius, en qui il avoit une grande confiance sur la foi de ses bienfaits. Mais Licinius étoit un mauvais cœur. qui, au lieu de respecter la veuve de celui à qui il devoit tout, eut avec elle des discussions sur ses reprises, et voulut même, autant qu'on peut le conjecturer par la suite et la liaison des faits, la forcer de l'épouser. Valérie crut trouver plus de sûreté auprès de Maximin, qui étoit marié; et elle se sauva dans les états de ce prince avec sa mère, avec Candidien, fils naturel de son mari, qu'elle avoit adopté, et avec Sévérien, fils de Sévère. Elle se trompoit beaucoup dans ses espérances. Maximin, dont les passions ne connoissoient point de frein, et qui d'ailleurs se proposoit peut-être de faire valoir les droits que la fille de Doclétien pouvoit prétendre sur tout l'empire, ne la vit pas plus tôt arrivée à sa cour, qu'il la sollicita de s'allier avec lui par le mariage, offrant à cet effet de répudier sa femme. Valérie, princesse vertueuse, et qui de son ancien attachement au christianisme avoit du moins conservé la sévérité des mœurs, sentit toute l'indécence de la demande de Maximin. Elle répondit avec fermeté qu'une proposition de mariage étoit bien peu convenable dans le temps qu'elle portoit encore le deuil de son époux, père adoptif de celui qui prétendoit le remplacer : que l'offre de répudier sa femme marquoit dans Maximin une dureté de sentimens qui lui annonçoit à elle-même une pareille disgrâce, si elle se mettoit dans le cas de l'épouser; en un mot, qu'une princesse de son rang ne passoit point à de secondes noces. Maxi-

Digitized by Google

min fut outré du refus de Valérie, et il s'en vengea en tyran. Il la dépouilla de ses biens : il lui ôta les dames qui l'accompagnoient, et il fit même condamner au dernier supplice, sur une fausse accusation d'adultère, celles pour qui elle avoit le plus d'affection et de confiance: il livra aux plus cruels tourmens les eunuques qui la servoient: enfin il la relégua elle-même avec sa mère, changeant perpétuellement le lieu de leur exil. Valérie, du fond des déserts de Syrie, instruisit son père de ce qu'elle souffroit. Dioclétien y fut très-sensible. Il demanda, et par lettres et par députés, qu'on lui renvoyât sa fille, et il ne put rien obtenir. Il eut la douleur de se voir dans l'impuissance de tirer de la misère et de la captivité ce qu'il avoit de plus cher au monde.

A ce chagrin, qui ne pouvoit manquer d'être violent, Vict. epit. s'en joignit un nouveau qui acheva de l'abattre. Constantin et Licinius l'ayant invité à venir à Milan pour la cérémonie du mariage de Constancie, il s'en excusa sur sa vieillesse et ses infirmités. Ses excuses furent mal reçues. Les deux princes lui écrivirent des lettres menacantes, où ils l'accusoient d'avoir favorisé Maxence. et d'être actuellement lié d'intérêt avec Maximin. Ces reproches n'ont aucune couleur de vraisemblance, et je. souhaite qu'il soit possible d'en faire tomber l'injustice plutôt sur Licinius que sur Constantin. Dioclétien en fut alarmé; il craignit pour sa vie. Sa tête, affoiblie par l'âge et par la maladie, ne put supporter ce rude coup. Lactant. 42. Il tomba dans une agitation horrible, qui de l'esprit se communiquoit au corps. Il ne prenoit de repos ni jour ni nuit. Il se rouloit tantôt dans son lit, tantôt par Euseb. hist. terre. Il passoit tout le temps à soupirer, à gémir, à eccl. viii, 17. verser des larmes. Une situation si cruelle pouvoit bien Vict. epit. mener au tombeau un foible vieillard. Selon plusieurs auteurs, il n'en attendit pas l'effet; et il se fit mourir, soit de faim, ou par le poison : exemple mémorable qui auroit dû guérir à jamais les souverains de la pensée

d'abdiquer leur puissance. Au jugement des hommes, il peut sembler que l'on doive plaindre le sort de Dioclétien: aux yeux de Dieu, ce prince étoit digne d'une profonde humiliation par son orgueil, et d'une mort funeste par ses cruautés exercées contre les saints.

Vict. epit.

l. xvi.

Eutrop.

Il mourut dans sa retraite de Salone, la neuvième année depuis son abdication, âgé de soixante-huit ans, l'an de Jésus-Christ 313. On rendit de grands honneurs à sa mémoire; on lui dressa un tombeau magnifique, qui étoit encore couvert de pourpre au temps de Constance fils de Constantin. Il fut même mis au rang des dieux; prérogative unique, dit Eutrope, par rapport à un homme mort dans la condition privée. Cette apothéose, aussi déplacée qu'irréligieuse, ne peut point être mise sur le compte de Constantin, qui faisoit alors profession de christianisme. Elle doit être attribuée à Licinius et à Maximin, qui avoient offensé Dioclétien vivant, mais à qui il ne coûtoit rien de l'honorer après sa mort.

C'est peut-être la dernière démarche que ces deux princes aient faite de concert. Bientôt la guerre éclata entre eux, et apporta un nouveau changement dans l'empire, dont il est à propos de se rappeler ici l'état actuel.

Par la défaite et la mort de Maxence, l'empire romain se trouva partagé entre trois maîtres: Constantin, qui possédoit tout l'Occident, à la réserve de l'Illyrie; Licinius, qui régnoit dans l'Illyrie, sous laquelle la Thrace, la Macédoine et la Grèce étoient comprises; Maximin, qui tenoit sous sa puissance l'Asie mineure, la Syrie et l'Egypte. Constantin et Licinius étoient alliés. Maximin feignoit de vouloir entretenir la bonne intelligence avec ses collègues: mais au fond ils les haïssoit, et leur étoit suspect. Outre ses liaisons avec Maxence, d'autres causes d'inimitié opéroient entre eux une division subsistante malgré les dehors de bienveillance que

Digitized by Google

la politique les engageoit à garder réciproquement. On se souvient que Maximin avoit été fait César au préjudice de Constantin, et que Constantin à son tour venoit d'être déclaré par le sénat premier Auguste au préjudice de Maximin. La succession de Galérius avoit presque allumé la guerre entre Maximin et Licinius, et le traité de partage conclu entre eux par nécessité et par l'effet d'une crainte mutuelle n'avoit éteint ni leurs prétentions ni leurs animosités. Le christianisme même étoit pour les trois princes une occasion et une semence de haine. Constantin le professoit, Licinius le protégeoit, et Maximin s'en montra l'implacable ennemi. Ce dernier article demande ici de moi quelque détail et quelque éclaircissement.

Maximin, neveu et créature de Galérius, ne pouvoit Eus. hist.
manquer d'épouser les sentimens de son oncle et bien14, et 12, 1faiteur. Par lui-même il étoit porté à la superstition 9.
Lactant. 36jusqu'à créer de nouveaux prêtres et de nouveaux pontifes 38. dans toutes les villes et bourgades de ses états, jusqu'à donner sa confiance avec une aveugle crédulité aux devins et aux astrologues, dont il remplit sa cour. En voilà sans doute plus qu'il n'en falloit pour faire un ardent persécuteur des chrétiens, dont la vertu d'ailleurs lui étoit nécessairement odieuse, parce qu'il réunissoit en lui-même tous les vices, l'avidité dans les exactions qui ruinoient les provinces; les excès du vin qui lui troubloient la raison, et l'amenoient souvent à donner des ordres dont il se repentoit le lendemain; une débauche effrénée et tyrannique, qui le portoit à des excès qu'une plume chaste n'ose rapporter. Couronnant donc dignement tant de mauvaises qualités par un attachement insensé au culte idolâtrique, il versa d'abord à flots le sang des justes et des saints. Ensuite, voyant que les supplices et les genres de mort les plus cruels multiplioient le christianisme au lieu de le détruire, il prit un parti dont il vantoit la douceur et l'indulgence, et

qui consistoit à créver l'œil droit aux chrétiens détenus dans les prisons, à leur couper ou brûler le nerf du jarret gauche, et à les envoyer en cet état travailler aux mines, où on les matoit par les plus rudes traitemens. L'édit donné par Galérius, aux approches de la mort, pour faire cesser la persécution, contraignit Maximin d'accorder aux chrétiens quelque relâche; mais ce ne fut pas pour long-temps. Rétabli par la mort de cet empereur en liberté de suivre son penchant, il renouvela contre eux ses fureurs, observant néanmoins, pour ne pas se contredire lui-même, de se ménager des prétextes, et de couvrir la violence par l'artifice.

Pour diffamer le christianisme dans son auteur, il publia avec affectation de faux actes de la mort de Jésus-Christ qui venoient d'être récemment fabriqués avec tant d'audace et d'ignorance, que la mort du Sauveur ordonnée par Pilate y étoit datée du quatrième consulat de Tibère, c'est-à-dire d'une année qui précède de cinq ans entiers l'entrée de Pilate dans la Judée. Cependant, comme ces actes étoient remplis d'injures et de blasphèmes contre Jésus-Christ, ils devinrent précieux à Maximin. Il commanda qu'on les affichât dans tous les lieux publics à la ville et dans les campagnes, et que les maîtres de grammaire les fissent apprendre par cœur à leurs jeunes disciples.

Dans le même temps un duc, ou général des troupes romaines en Syrie, ayant enlevé de la place publique de Damas deux femmes de mauvaise renommée, les força par la crainte des tourmens de déposer qu'elles avoient été chrétiennes, et en cette qualité témoins des abominations que les chrétiens commettoient dans leurs assemblées. Il dressa procès-verbal de cette déclaration, et l'envoya à l'empereur, qui en triompha, et voulut qu'elle fût publiée dans toute l'étendue de son empire.

Des hommes ainsi décriés pouvoient paroître de dignes objets de la vindicte publique. Cependant Maxi-

min, continuant à jouer le rôle d'une feinte douceur, ne voulut pas agir contre eux de son propre mouvement. Mais il suscita les villes pour demander l'expulsion des chrétiens, dont le commerce les souilloit. Celle d'Antioche donna l'exemple, qui fut bientôt suivi de toutes les autres. C'étoit la voie de plaire au souverain. Maximin répondit favorablement à ces requêtes, dont il étoit l'anteur secret, et il rendit en conformité une ordonnance qui, gravée en bronze, afin d'éterniser l'opprobre de ceux qu'il haïssoit, fut affichée par toutes les villes.

Dans cette ordonnance, qu'Eusèbe nous a conservée, le prince vantoit le bonheur de son règne, qu'il regardoit comme la récompense de son zèle pour le culte des dieux. Il s'applaudissoit de la fidélité des terres à rendre avec usure les semences qui leur avoient été confiées; de l'ordre constant des saisons qui ne souffroient aucun dérangement nuisible à la santé des corps; de la paix profonde dont jouissoient ses états. Et la divine Providence se plut à démentir et à confondre ce langage superbe et impie, en envoyant la stérilité et la famine qui désolèrent le pays; une maladie contagieuse qui en acheva le dépeuplement, et qui attaquoit particulièrement les yeux, pour venger d'une manière caractérisée tant de chrétiens privés de l'œil droit par le tyran; enfin une guerre malheureuse, à laquelle la témérité de Maximin donna elle-même naissance, et dont le mauvais succès n'étoit que le commencement de ses malheurs.

Cette guerre a un caractère singulier. Elle est la première qui ait été entreprise pour cause de religion: plût à Dieu qu'elle eût été la dernière! Maximiu, par une bizarrerie extravagante, non content de persécuter les chrétiens de son obéissance, étendit son zèle furieux jusque sur un peuple qui n'étoit pas sujet de l'empire. Le christianisme florissoit chez les Arméniens, sans que nous puissions dire au juste quand et comment il s'y étoit introduit. L'empereur romain leur déclara la guerre

pour les forcer de revenir au culte des idoles. Il n'y gagna que des fatigues et des disgrâces pour lui et pour son armée; et il fut obligé d'interrompre son expédition, apparemment par la crainte que lui inspiroit l'union de Constantin et de Licinius, et par la nécessité où il crut être de travailler à les détruire, s'il ne vouloit périr lui-même.

Les fléaux de la colère céleste ne vengèrent pas seulement les chrétiens, mais tournèrent à leur avantage et à leur gloire, par les œuvres de charité secourable qu'ils leur donnèrent lieu d'exercer. Dans les horreurs de la famine et de la peste, seuls ils montroient des cœurs tendres et sensibles, ensevelissant ceux qui étoient morts de la maladie, distribuant du pain aux pauvres qui souffroient la faim; et par cette conduite ils portèrent les païens mêmes à louer et à bénir le Dieu dont les adorateurs remplissoient si bien les devoirs de l'humanité.

Ainsi les choses s'adoucissoient et se disposoient à la délivrance des chrétiens; et ce fut dans ces circonstances que leur persécuteur, ayant reçu de la part de Constantin et de Licinius l'édit donné à Rome en leur faveur, se crut obligé de s'y conformer, au moins en partie, comme il fit par l'ordonnance dont j'ai rapporté plus haut le précis. C'étoit bien malgré lui qu'il tempéroit ses rigueurs; et il compta pour une nouvelle injure la nécessité que lui imposoient ses collègues à cet égard. Il dissimula néanmoins, faisant sourdement ses préparatifs pour attaquer tout d'un coup Licinius, et le prendre, s'il lui étoit possible, au dépourvu.

Eus. 12, 10. Lactant. 45-47.

Peu s'en fallut qu'il ne réussit. Pendant que Licinius étoit à Milan pour la cérémonie de son mariage, Maximin, ayant assemblé en Bithynie une armée de soixante-dix mille hommes, se met à la tête, passe le détroit sans trouver d'obstacle; et, s'étant emparé de Byzance après un siége de onze jours, ayant forcé pareillement Héraclée de se rendre, il alloit en ayant, lorsque Lici-

nius vint à sa rencontre. Ce prince, averti du danger, s'étoit hâté de quitter l'Italie, et il se rendit d'abord à Andrinople avec fort peu de monde. De là il donna ses ordres pour rassembler en diligence les troupes les plus voisines; et, ayant mis ensemble trente mille hommes, il se présenta avec des forces si inégales, moins pour combattre que pour arrêter son ennemi.

Maximin étoit plein de confiance. Le nombre de ses troupes, ses premiers succès lui enfloient le courage. Mais surtout il comptoit sur les prédictions de ses prêtres et de ses devins, qui lui promettoient une victoire assurée; et, dans l'enthousiasme de sa joie superstitieuse, il fit vœu à Jupiter d'exterminer le christianisme après qu'il auroit vaincu Licinius. Il se flattoit même qu'il n'auroit pas besoin de combattre. Comme il étoit prodigue envers les soldats, au lieu que Licinius les gouvernoit plus sévèrement, il espéroit que l'armée de son adversaire se rangeroit d'elle-même sous ses enseignes. Et ses projets ne s'en tenoient pas là. Après avoir détruit Licinius, il prétendoit passer à Constantin, le dépouiller, et se rendre ainsi maître de tout l'empire.

Mais Licinius étoit protégé du ciel; c'est de quoi l'on ne peut douter, puisqu'il demeura victorieux. Si l'on doit croire, sur la foi de Lactance, qu'un ange lui apparut en songe et lui dicta une formule de prière qu'il retint, qu'il fit apprendre par mémoire aux officiers et à tous les soldats de son armée, et qui, récitée avant le combat lui en rendit le succès favorable, c'est sur quoi je n'ose prononcer. Une grâce si éclatante auroit quelque chose de bien étonnant à l'égard d'un prince païen, et que nous verrons bientôt devenir un cruel persécuteur du christianisme.

Ce qui est certain, c'est que, la bataille s'étant engagée le dernier jour d'avril dans la plaine dite Sérène, entre Andrinople et Héraclée, Licinius, malgré l'inégalité des forces, remporta une victoire complète. La plus grande partie de l'armée de Maximin périt; le reste l'abandonna: et ce malheureux prince, réduit à se déguiser en esclave pour cacher sa fuite, ne se crut en sûreté que lorsqu'il eût mis la mer entre lui et son vainqueur, et qu'il fut arrivé à Nicomédie. Encore n'y séjourna-t-il pas; et, continuant sa route vers l'orient, il ne s'arrêta qu'en Cappadoce, où il rassembla quelques troupes, avec lesquelles il se crut en état de tenter de nouveau la fortune.

Lactant. 48. Licinius passa en Bithynie; mais il ne s'attacha pas à poursuivre vivement un fugitif qui ne pouvoit lui échapper. Il étoit encore à Nicomédie le 13 juin, jour auquel il fit afficher l'édit qu'il avoit donné avec Constantin, à Milan, pour accorder la liberté de conscience à tous les sujets de l'empire, et qui, par rapport aux chrétiens en particulier, contenoit les dispositions les plus avantageuses. Il y avoit dix ans et environ quatre mois que Dioclétien avoit fait afficher dans la même ville son premier édit de persécution.

Euseb. La paix de l'Eglise fut alors pleine et générale; car Maximin, de son côté, reconnoissant que les prêtres de ses dieux l'avoient trompé, déchargea d'abord sur eux sa colère, et massacra ceux qui étoient auprès de sa personne. Ensuite il rendit justice aux chrétiens, et publia un édit qui leur étoit tout-à-fait favorable.

Mais sa pénitence étoit aussi fausse que celle de Galérius, et elle eut le même sort. Elle ne put désarmer la Lactant. 49, vengeance d'un Dieu trop justement irrité. Aux approches de Licinius, qui s'étoit mis en mouvement pour achever la ruine de son adversaire, Maximin se retira à Tarse en Cilicie, laissant ce qu'il avoit de meilleures troupes à la garde des passages du mont Taurus. Il n'eut pas le courage de se mettre à la tête de ce corps, qui faisoit sa dernière ressource; et lorsqu'il en eut appris la défaite, il se livra au désespoir, il n'envisagea plus que la mort; et, s'étant rempli de vin et de viandes,

comme pour dire un dernier adieu aux plaisirs, il prit du poison. La nourriture dont il avoit chargé son estomac empêcha que l'opération du poison ne fût prompte: mais elle ne fit qu'en amortir l'effet, et différer la mort pour prolonger les douleurs. Pendant plusieurs jours il sentit un feu dans ses entrailles qui le dévoroit, et qui agissoit avec tant de violence, que, desséché et comme brûlé, il devint un vrai squelette. Afin que sa punition eût un rapport plus sensible avec les crimes qu'il avoit commis, les yeux lui sortirent de la tête; et, devenu aveugle, il croyoit voir Jésus-Christ qui se préparoit à le juger. Il lui demandoit grâce, il le prioit de l'épargner; et ce fut au milieu de ces horribles tourmens du corps et de l'esprit qu'il expira vers le mois d'août de l'an de Jésus-Christ 313.

Tillem.

Licinius vainqueur extermina la famille de ce mal-Lactant. 50, heureux prince, et tout ce qui restoit de la race des per-et Euseb. 1x, sécuteurs. La femme de Maximin fut noyée dans l'Oronte, et subit ainsi le même supplice qu'elle avoit fait souvent souffrir à des dames innocentes et vertueuses. Son fils, âgé de huit ans, et sa fille, qui n'en avoit que sept, et qui dès-lors étoit promise en mariage à Candidien, fils de Galérius, furent mis à mort. Candidien lui-même et Sévérien, fils de Sévère, perdirent pareillement la vie, s'étant rendus suspects de mouvemens et d'intrigues pour faire valoir les prétentions qu'ils pouvoient avoir à l'empire. Enfin Prisca et Valérie, l'une veuve, l'autre fille de Dioclétien, cherchées et poursuivies pendant quinze mois, et changeant perpétuellement de retraites pour éviter de tomber entre les mains de leur implacable ennemi, ne purent échapper à la vengeance céleste, dont Licinius n'étoit que l'instrument. Elles furent découvertes à Thessalonique, condamnées et exécutées publiquement, et leurs corps jetés à la mer.

On ne nous dit point quel crime leur étoit imputé. Il est

vraisemblable qu'elles furent accusées et convaincues d'intelligence avec Candidien et Sévérien, en qui elles pouvoient prendre plus de confiance qu'en Licinius, qui les avoit toujours maltraitées. Le véritable crime de ces princesses devant Dieu étoit d'avoir eu la foiblesse de renoncer à la vérité après l'avoir connue, et de s'être souillées, contre les lumières de leur conscience, par des sacrifices idolâtriques. Il ne paroît point qu'elles se soient relevées de cette chute, et il y a tout lieu de croire qu'elles firent profession jusqu'à la mort de l'impiété païenne.

Maximin fut privé même du foible avantage qu'avoient eu les autres princes persécuteurs d'être honorés après leur mort. Comme il eut pour successeur celui par les armes duquel il avoit été vaincu, sa mémoire fut notée par les décrets les plus flétrissans. Il fut déclaré tyran et ennemis public : ses honneurs furent détruits, ses monumens rasés, ses statues renversées, ses portraits effacés ou noircis; il n'est sorte d'ignominie dont on ne s'efforçât de le couvrir; et il méritôit mieux ce traitement qu'il ne s'étoit montré digne des grandeurs, pour lesquelles il n'étoit pas né, et dont il avoit abusé.

Zozime observe que dans l'année du troisième con-

Zos. l. 11.

Zozime observe que dans l'année du troisième consulat de Constantin et de Licinius, qui est celle de la défaite et de la mort de Maximin, devoient être célébrés les jeux séculaires, cent dix ans après ceux que Septime Sévère avoit donnés. Cet auteur ne fait point mention de ceux de l'empereur Philippe, que peut-être ignoroit-il. En idolâtre zélé, il sait très-mauvais gré à Constantin de l'omission de cette importante cérémonie, à laquelle il prétend qu'étoit attaché le bonheur de l'empire romain; et il rend ainsi témoignage à la piété de Constantin qui abolissoit ou laissoit s'abolir les fêtes les plus solennelles du paganisme.

Aurel. Vict. Par la ruine de Maximin, il ne resta plus que deux princes dans l'empire, Constantin et Licinius, qui jus-

que-là avoient été fort unis, mais que l'opposition des caractères et des intérêts divisa bientôt. Zosime atteste que Constantin demanda à Licinius un nouveau par-tage, et je ne vois rien dans cette prétention ni de dif-ficile à croire, ni même de déraisonnable. Comme ils ficile à croire, ni même de déraisonnable. Comme ils n'étoient plus que deux Augustes, leurs départemens devoient être égaux. Or, si Licinius joignoit les pays qui avoient obéi à Maximin, c'est-à-dire l'Asie mineure, l'Orient et l'Egypte, à l'Illyrie, prise dans l'étendue que j'ai déjà remarquée plus d'une fois, ce lot excédoit de beaucoup celui de Constantin, qui n'avoit que l'Italie, l'Afrique, et la Gaule, avec la Grande-Bretagne et l'Espagne. Et inutilement Licinius auroit-il allégué en sa faveur le droit de conquête. Outre que Constantin pouvoit prétendre avoir eu part à la victoire, parce qu'il avoit assuré la tranquillité des opérations de Licinius en défendant les frontières de l'empire contre les barbares du nord, le fond de son droit résidoit dans la nature même et la constitution de l'état. Ils n'étoient point. même et la constitution de l'état. Ils n'étoient point, lui et Licinius, princes alliés, mais collègues. Leurs domaines n'étoient point isolés. Quoique avec beaucoup moins de rapports et de communication que n'en avoient eu Dioclétien et Maximin, ils étoient pourtant deux chefs d'un seul empire. Par conséquent il falloit que tout fût égal entre eux; et celui dont le partage se trou-voit le plus foible avoit non - seulement intérêt, mais droit réel à demander une augmentation qui rétablit l'équilibre. Je ne vois donc pas que Zosime soit fondé à accuser ici Constantin d'injustice et de perfidie; à moins qu'il n'y ait eu des conventions précédentes que cet auteur n'explique point.

Licinius ne goûta point du tout les raisons de Constantin; il se tint offensé de la seule proposition de diminuer ses domaines; et comme il étoit brave et expérimenté dans l'art militaire, il ne fut point effrayé de la nécessité de se défendre par les armes.

HIST. DES EMP. TOM. VI.

Zas.

Voilà sans doute la vraie cause de la guerre qui éclata entre Constantin et Licinius, dès l'année qui suivit la Anon. Vales. mort de Maximin. On ajoute que Licinius favorisa une conspiration tramée en Italie contre son collègue. Ce sera un nouveau motif qui justifiera d'autant mieux Constantin.

Les deux empereurs, chacun à la tête de leur armée, se rencontrèrent près de Cibalis en Pannonie. Cette ville étoit située entre la Dave et la Save, à peu de distance de Sirmium. On voit par cette position que Licinius s'étoit laissé prévenir et avoit reçu la guerre dans son pays. Il avoit affaire à un ennemi plein de feu, et dont l'activité suffisoit tellement à tout, que, pendant qu'il entreprenoit et conduisoit en personne une guerre difficile et périlleuse, il faisoit tenir un concile à Arles pour l'affaire des donatistes; mais ce dernier fait n'entre point dans le plan que je me suis formé. Je me renferme dans mon objet.

Les deux armées ennemies ne tardèrent pas à se choquer, et la bataille fut vive et opiniâtre: elle dura depuis le matin jusqu'à la nuit. Enfin l'aile droite de Constantin, étant devenue victorieuse, entraîna la décision générale de l'action. Licinius vaincu, et ne voyant aucune ressource, prit la fuite, et se sauva à Sirmium, d'où, après avoir rompu le pont qui étoit dans cette ville sur la Save, il gagna Andrinople, résolu de rassembler de nouvelles forces pour arrêter les progrès de l'ennemi.

Constantin, maître du champ de bataille et du camp des vaincus, vint à Sirmium, rétablit le pont rompu par Licinius, et se mit, sans perdre de temps, à le poursuivre. Il traversa la Mœsie supérieure et la Dace d'Aurélien, reçu partout comme vainqueur, et il vint à Philippopolis en Thrace, où Licinius lui envoya un ambassadeur pour lui proposer de terminer leurs différends par un accord. Mais il y avoit opposé lui-même un nouvel obstacle par une démarche tout-à-fait extraor-

Anon. Vale

Digitized by Google

dinaire, dont le motif n'est pas aisé à deviner, et qui devoit souverainement irriter Constantin. Licinius, depuis la bataille de Cibalis, avoit nommé un César, et son choix étoit tombé sur Valens, homme peu connu d'ailleurs, de qui Constantin, dans une réponse que nous a conservée Pierre Patrice, parle avec le dernier mépris, Petr. Patric. et qui étoit apparemment sans aucune recommandation, les in cor-au moins du côté de la naissance. La destitution d'un byz. tel rival fut un préliminaire qu'exigea Constantin avant Anon. Vales. que d'entendre parler de paix; et sur le refus de Licinius, on en vint à une seconde bataille, qui se donna près d'un lieu nommé Mardie, entre Philippopolis et Andrinople.

Zos.

Le succès de cette action ne fut point net ni décidé. Aucun des deux partis ne put se prétendre vainqueur: aucun ne fut vaincu; et les avantages balancés facilitèrent l'accommodement.

Zos.

Au reste, Constantin donna la loi. Valens fut déposé, Zos. et Euet même tué par ordre de Licinius, qui l'avoit mis en trop. place pour en tirer du service, et qui le sacrifia sans peine dès qu'il le vit devenu nuisible à ses intérêts. Il fut sans doute plus amer à ce prince de céder la plus grande partie de ce qu'il possédoit en Europe. Par le traité il ne se réserva en-deçà de la mer que la Thrace. la Mœsie inférienre et la petite Scythie, vers les embouchures du Danube, et il abandonna tout le reste à Constantin, qui remporta ainsi de la guerre un accroissement considérable de puissance, une grande partie de l'Illyrie, la Macédoine et la Grèce.

Cette paix, quoique conclue à des conditions trèsinégales, n'eut point le sort des paix forcées, qui ne sont le plus souvent qu'un intervalle court de préparation à renouveler la guerre. Elle dura huit ans entiers, et donna ainsi le temps à l'empire romain de se remettre des agitations et des secousses continuelles qu'il avoit souffertes depuis la mort de Constance Chlore. Les deux

Tillem. Const. art. 41.

empereurs étoient assez puissans pour se respecter et se craindre mutuellement, et ils parurent vivre en parfaite intelligence pendant un assez long temps. Trois ans après la paix d'Andrinople, c'est-à-dire l'an de Jésus-Christ 317, ils se concertèrent de bonne grâce pour élever leurs fils à la dignité de Césars. Constantin en avoit deux, Crispus, né de Minervine sa première femme, et qui commençoit alors à entrer dans l'âge d'adolescence; et Constantin, l'aîné des enfans qu'il eut de Fausta, et dont on croit devoir rapporter la naissance à l'année précédente 316. Du mariage de Licinius avec Constancie étoit sorti un fils qui n'avoit encore que vingt mois. Ces trois jeunes princes, dont les deux derniers n'étoient que des enfans au berceau, furent nommés Césars, et désignés consuls pour les trois années suivantes : et afin de mieux signaler l'union des deux familles impériales, Licinius voulut gérer le consulat avec Crispus César, et Constantin avec le fils de Licinius.

1, 2.

L'an 321 la concorde commença à s'altérer. J'en juge chron. et de vit. Const. 1, par le changement de la conduite de Licinius à l'égard 49.56; et 11, des chrétiens. Jusque-là il les avoit protégés. Alors il les chassa de son palais : et c'est une preuve qu'il ne se faisoit plus une affaire de conserver l'amitié de Constantin, dont il connoissoit le zèle pour sa religion, et l'affection tendre pour tous ceux qui la professoient. Et en effet cette considération-là même inspiroit des soupcons à Licinius contre les chrétiens. Il s'imaginoit que ceux qu'il avoit dans ses états étoient attachés de cœur à Constantin, qu'ils faisoient des vœux pour lui, qu'ils désiroient de l'avoir pour maître. Il ne pouvoit pourtant leur reprocher ni sédition, ni révolte. Il n'est point dit dans l'histoire qu'aucun chrétien ait conspiré contre Licinius, ou lui ait refusé l'obéissance dans les choses purement temporelles. Mais ce prince vouloit se persuader qu'ils le haïssoient dans l'âme, et en conséquence il les haïssoit lui-même, et il leur auroit déclaré une guerre ouverte, si la crainte de Constantin ne l'eût retenu. Ainsi, balancé entre deux sentimens qui se combattoient, il prit un parti mitoyen; et, n'osant pas enfreindre la loi qu'il avoit portée lui-même avec son collègue pour accorder aux chrétiens le libre exercice de leur religion, il résolut, sans ordonner une persécution, de les fatiguer par des chicanes qui produisissent le même effet.

Dans cet esprit il publia une loi par laquelle il interdisoit aux évêques tout commerce entre eux, et leur défendoit de se visiter les uns les autres, et surtout de tenir des assemblées et des conciles pour délibérer sur les affaires communes de leurs églises. « C'étoit là ( dit « Eusèbe ) une ruse très-bien inventée pour avoir un « prétexte de nous persécuter. De deux choses l'une : « il falloit on que, contrevenant à cette ordonnance, « nous nous missions dans le cas d'être punis, ou qu'en « nous y soumettant, nous violassions les lois de l'Eglise : « car il n'est pas possible que les grandes questions qui « s'élèvent soient autrement terminées que par la voie « des conciles. »

Licinius éloigna en même temps de sa personne et de son palais, comme je l'ai dit, tous ceux qui faisoient profession de christianisme. D'anciens officiers, apparemment eunuques ou affranchis, à qui leurs longs services avoient mérité des postes importans, étoient non-seulement chassés avec ignominie, mais dépouillés de leurs biens, que le prince confisquoit à son profit, et même donnés pour esclaves à des maîtres particuliers, sous qui ils souffroient toutes les indignités de la servitude.

Pour autoriser les calomnies infâmes que l'on débitoit contre les chrétiens, cet empereur, livré aux plus horribles débauches et souillé d'une infinité d'adultères, feignit un zèle rigide pour la pureté des mœurs, et entreprit de réformer ce qui n'avoit nul besoin de réforme. Par une seconde loi, il défendit que les femmes chrétiennes s'assemblassent dans les mêmes églises avec les hommes, et allassent aux mêmes instructions: il vouloit que les évêques, au lieu de leur expliquer par euxmêmes les dogmes et les mystères de leur religion, choisissent des femmes pour catéchiser les femmes. Ce règlement étoit visiblement impraticable, et tendoit à priver des connoissances les plus nécessaires la moitié du genre humain. Il ne fut donc pas plus respecté que le premier: ce qui n'empêcha pas Licinius d'ajouter une troisième loi semblable aux deux précédentes, et d'ordonner, par égard, disoit-il, pour la commodité publique, que les assemblées des chrétiens se tinssent, non au-dedans des villes et dans des lieux fermés, mais à la campagne et en plein air.

L'inobservation de ces différentes ordonnances fournit à Licinius le prétexte qu'il cherchoit pour lever le masque et sévir avec plus de rigueur. Il commença par ceux qui formoient la milice des villes, auxquels il commanda de sacrifier aux idoles, sous peine d'être cassés. Il attaqua ensuite les évêques, non pas par une persécution générale et ouverte, mais, sans paroître luimême, il suscitoit contre les plus illustres d'entre eux les gouverneurs de provinces, qui, sur des accusations également atroces et calomnieuses, les maltraitoient, les faisoient mettre en prison, souvent même les condamnoient à la mort. Et on ne se contentoit pas à leur égard des supplices ordinaires : on coupoit leurs corps par niorceaux, que l'on jetoit à la mer, pour servir de pâture aux poissons. Après la mort du pasteur les brebis se dispersoient, et les forêts, les antres, les solitudes redevenoient, comme sous la persécution de Dioclétien. les asiles des saints. C'est principalement dans le Pont que ces cruautés furent exercées; et en même temps que l'on versoit le sang des évêques, on fermoit ou même on démolissoit les églises. C'est aussi à ce même temps que se rapporte la glorieuse victoire des quarante martyrs à Sébaste en Arménie.

Il est important de remarquer que les chrétiens n'eurent pas seuls à se plaindre du gouvernement de Licinius. Il fit le malheur de tous ses sujets. Tous les vices le dominoient, l'impudicité, l'avidité, la cruauté. De là mille vexations odieuses sur les peuples, violences commises contre des femmes recommandables par leur vertu et par leur rang, condamnations et proscriptions des premières têtes de l'état. Ce prince barbare poussa l'oubli de tout sentiment d'humanité jusqu'à punir la compassion pour les malheureux. Par une loi expresse il soumit à des peines ceux qui procuroient du soulagement et portoient de la nourriture aux prisonniers.

Un prince de ce caractère, qui avoit entrepris la destruction du christianisme, n'étoit pas disposé à s'arrêter en chemin. Après y avoir travaillé durant trois ans, il se préparoit, au commencement de l'an 323, à porter le dernier coup, et à donner un édit de persécution semblable à ceux de Dioclétien, ou plus rigoureux, lorsque la guerre s'alluma entre lui et Constantin.

Il est difficile de dire qui des deux fut l'agresseur. A Eus. de vit. s'en tenir aux expressions et au langage d'Eusèbe, ce Const. 11, 3. fut Constantin qui, après avoir plusieurs fois et inutilement averti Licinius d'épargner ses fidèles sujets, se détermina enfin à prendre en main la défense des serviteurs de Dieu persécutés et opprimés. Selon un autre Anon. Vales. écrivain du temps, Licinius rompit le premier l'amitié apud Antiente dont il avoit long-temps gardé les dehors; il trouva mauvais que Constantin, pour repousser une iucursion des Goths, fût entré en armes sur ses terres, ou du moins s'en fût approché de trop près avec une armée; il s'en plaignit comme d'une infraction des traités, et s'opiniâtra à vouloir tirer raison de cette prétendue injure. Ce motif seroit bien foible, s'il eût été seul. Disons plutôt que les deux princes vouloient la

guerre, que le zèle de l'un, les craintes de l'autre, la politique de tous les deux, concouroient à rendre la rupture inévitable, et qu'il importe peu de savoir lequel a commencé ce que l'un et l'autre désiroient également.

Il ne paroît pas que Licinius eût fait aucune guerre

depuis le traité d'Andrinople. Constantin, durant ce même intervalle, s'étoit aussi principalement occupé d'opérations pacifiques. Il avoit célébré à Rome, l'an 315, Euseb.i, 48. les fêtes de sa dixième année, dans lesquelles Eusèbe atteste que, laissant au peuple les réjouissances profanes, ce pieux prince adressoit son culte et rendoit ses actions de grâces au seul Dieu vivant et véritable. Il avoit porté un grand nombre de lois, dont nous pourrons rendre compte dans la suite. Mais ses armes n'étoient pourtant pas absolument restées oisives, ni ses Nazar. pa- troupes sans exercice. En l'année 320, Crispus César, neg. Const. son fils, remporta une victoire sur les Francs. Lui-même, deux ans auparavant, il combattit plusieurs fois, et toujours avec avantage, dans la Pannonie et dans la Mœsie, contre les Sarmates, qui avoient passé le Danube; et, les ayant obligés d'abandonner les terres romaines,

Aŭg. Zos.

Comme il connoissoit la grandeur et l'importance des forces navales de son adversaire, qui avoit dans son département l'Egypte et la Phénicie, pays où la marine avoit été de tout temps florissante, il s'étoit mis en état de lui disputer l'empire de la mer en lui opposant une flotte considérable. Il ramassa ce qu'il avoit de bâtimens, il en construisit de nouveaux; et sa flotte, réunie au port de Pirée, qui étoit le rendez-vous général, se trouva composée de deux cents vaisseaux de guerre et de deux mille barques de charge. Son armée de terre

il passa ce fleuve après eux, et les défit dans leur propre pays. J'ai parlé de son expédition contre les Goths, qui peut-être couvroit un plus grand dessein. Ce qui est certain, c'est qu'au commencement de l'année 323, tous ses préparatifs étoient faits pour la guerre contre Licinius.

s'assembla autour de Thessalonique, où il étoit luimême, et elle se montoit à six-vingt mille hommes de pied et dix mille chevaux. Ces troupes nombreuses et aguerries étoient bien capables d'enfler le courage d'un prince moins religieux. Mais Constantin mettoit sa principale confiauce dans le trophée de la croix, qu'il Euseb. 11, 4, faisoit porter à leur tête; et il voulut être accompagné 5. dans cette guerre de ministres sacrés et d'évêques, qu'il regardoit, suivant l'expression d'Eusèbe, comme les gardiens de son âme.

Licinius, au contraire, redoubla de zèle pour l'idolâtrie. Il multiplia les sacrifices; il consulta les prêtres de ses faux dieux, les devins, les oracles, les magiciens. Il fit de sa querelle une querelle de religion; et, ayant assemblé dans un bois sacré les principaux officiers de ses troupes, pendant qu'il faisoit couler le sang d'un grand nombre de victimes, il déclara, par un discours que rapporte Eusèbe, qu'il prétendoit venger les dieux de l'empire outragés, et qu'il prepoit le succès de la guerre pour arbitre et pour juge entre eux et le dieu de Constantin. Il croyoit pouvoir d'autant plus sûrement porter au christianisme cette espèce de défi, qu'il étoit plus fort en nombre que son adversaire. Sa flotte se montoit à quatre cent cinquante vaisseaux de guerre, et son armée de terre à cent cinquante mille hommes d'infanterie et quatorze mille chevaux. Il posta sa flotte à l'entrée de l'Hellespont, et il se rendit lui-même à Andrinople à la tête de ses troupes de terre.

Il y trouva ou y attendit Constantin, qui, tonjours ardent à porter la guerre sur les terres de l'ennemi, s'avança de Thessalonique jusqu'à cette ville avec son armée. Licinius étoit campé sur une hauteur qui couvroit Andrinople, ayant l'Hèbre devant lui, et il se tenoit sur la défensive. Constantin vouloit l'attaquer; mais le fleuve étoit un obstacle, et les deux armées restèrent en présence pendant plusieurs jours sans en venir aux

**Z**0



· mains. Cette inaction mettoit à la gêne la vivacité et le feu de Constantin. Il résolut d'employer la surprise et de tromper l'ennemi.

Il fit couper des bois et préparer de gros câbles, comme s'il eût eu dessein de jeter un pont sur l'Hèbre; et pendant que les gens de Licinius s'occupoient uniquement de la pensée d'empêcher ce travail, il gagna avec un petit détachement la partie supérieure du fleuve, où il s'étoit assuré de trouver un gué : il le passa lui-même, et le fit passer ensuite à toute son armée. Licinius, pris au dépourvu, ne put reculer, et la bataille s'engagea. Il paroît que les troupes de Licinius ne firent que

médiocrement leur devoir. Elles étoient à demi déconcertées par la honte et la confusion de s'être laissé surprendre; et, au contraire, le succès du passage animoit celles de Constantin, et leur sembloit un gage de la victoire. L'événement y répondit. L'armée de Licinius fut rompue et entièrement défaite, son camp pris et forcé; et le prince, vaincu, s'enfuit à toute bride à Byzance, laissant trente-quatre mille des siens sur la place, et le reste dispersé dans les montagnes et dans les forêts voisines du champ de bataille. Le lendemain et les jours suivans tous ces malheureux fugitifs vinrent se rendre au vainqueur, qui les reçut avec bonté.
Constantin savoit vaincre, et il ne donna aucun re-

Eus. 11, 10.

Zos. et

Anon. Vales. lâche à son ennemi. Il se mit à sa poursuite, l'enferma par terre dans Byzance, et en même temps envoya ordre à sa flotte que commandoit Crispus Gésar, et qui du Pirée s'étoit rendu dans les ports de la Macédoine, d'aller chercher la flotte ennemie pour la combattre. Elle se porta à l'Hellespont, où étoit resté Abantus, amiral de Licinius. On se disposa de part et d'autre à une action; et comme l'espace étoit étroit, les généraux de Constantin crurent qu'il suffisoit de faire agir quatre-vingts de leurs meilleurs vaisseaux, et qu'un plus grand nombre ne serviroit qu'à embarrasser le combat. Aban-

tus vint sur eux avec deux cents bâtimens, méprisant l'ennemi et comptant l'envelopper sans peine. Mais la précipitation et le désordre, suites ordinaires de la présomption, et la difficulté des évolutions dans un canal de peu de largeur, tournèrent contre les gens de Licinius l'avantage de leur multitude. Ils heurtoient leurs bâtimens les uns contre les antres: ils se brisoient mutuellement leurs rames, et ils sembloient se livrer d'eux-mêmes aux ennemis, qui s'étoient avancés en bou ordre, et que rien ne génoit dans leurs mouvemens. Plusieurs des vaisseaux de Licinius périrent, et furent coulés à fond avec les soldats qu'ils portoient. Cependant il n'y avoit pas encore de décision bien marquée, lorsque la nuit survint et sépara les combattans, qui se retirèrent, les uns à Eléus, ville de la Chersonèse, les autres dans le port d'Ajax, du côté de l'Asie.

Le lendemain Abantus voulut prendre sa revanche, et il partit par un vent du nord pour engager un nouveau combat. Les amiraux de Constantin ne s'écartèrent point de la rade d'Eléus, peut-être parce qu'ils prévoyoient ce qui alloit arriver. En effet, vers le milieu du jour le vent tourna du nord au midi, et excita une tempête horrible, qui ruina entièrement la flotte de Licinius. Cent trente vaisseaux furent fracassés, cinq mille soldats noyés; et la flotte de Constantin, pour qui les vents avoient combattu, n'ayant plus d'obstacle qui arrêtât son passage, cingla vers Byzance pour ensermer Licinius du côté de la mer, comme il étoit déjà assiégé par terre.

Constantin avoit poussé le siége avec vigueur. Il avoit fait de grands ouvrages, une terrasse qui égaloit la hauteur du mur de la ville, plusieurs tours de bois, qui, placées sur la terrasse et remplies d'archers et de frondeurs, ne permettoient à aucun des assiégés de paroître sur la muraille; en sorte qu'il se préparoit à battre en brèche. Licinius, dans un si extrême péril, voyant que,

que.

s'il attendoit l'arrivée de la flotte ennemie, sa perte étoit infaillible, prit l'unique parti qui lui restoit, et il se sauva à Chalcédoine avec ce qu'il avoit de meilleures troupes, ne désespérant pas de rassembler encore d'assez grandes forces en Asie pour ramener la fortune. Vict. uter- Il voulut aussi se procurer de l'appui en créant César M. Martinianus, qui étoit grand-maître a de sa maison; et dès qu'il l'eut associé au pouvoir suprême, il l'envoya à Lampsague pour empêcher ou du moins retarder le passage des ennemis. Il se proposoit de gagner ainsi du temps, afin de pouvoir se reconnoître, et se mettre en état de soutenir un nouveau choc : et il paroît que ces précautions ne furent pas inutiles, puisqu'il se vit à la tête d'une armée de cent trente mille

> Constantin n'avoit pourtant pas perdu de temps. Dès qu'il sut la retraite de Licinius en Asie, il ne s'occupa que de la pensée de l'y suivre. Il fit tous les apprêts nécessaires; il rassembla auprès de lui toute sa flotte, sur laquelle il embarqua son armée; et, laissant le siège de Byzance, qui n'étoit plus de la même importance pour lui, il vint aborder au promontoire Sacré, situé à l'entrée du Pont-Euxin, à deux cents stades ou vingtquatre milles au-dessus de Chalcédoine. Là il rangea ses troupes, présentant la bataille à l'ennemi.

hommes lorsque son adversaire passa le détroit.

Licinius, si nous ajoutons foi au témoignage d'Eu-Eus. de vit. Const. 11, 15. sèbe, fit alors des propositions d'accommodement; et, ce qui est plus difficile à croire, Constantin y consentit. Cet écrivain n'explique point quelles devoient être les

> · Le titre de cette charge étoit magister officiorum. On entendoit par officia tous les ministères qui se rapportoient au service du prince, même dans le militaire. Ainsi cet officier, outre l'inspection sur l'intérieur du palais, avoit aussi le commandement des différens corps destinés à la garde

de l'empereur. Son autorité s'étendoit même sur les troupes des frontières et sur ceux qui les commandoient. Comme il n'existe point en France de charge pareille , mous n'avons point de terme pour l'exprimer. J'ai employé un titre qui en approche, et qui y a quelque rapport.

conditions de l'accord, et il n'est pas aisé de les deviner, dans une position où l'un des deux princes étoit en droit de tout exiger, et où l'autre n'étoit pas encore assez abattu pour tout abandonner. Ce même auteur ajoute que Licinius agissoit de mauvaise foi, et que ce fut par sa faute que la négociation se rompit. Je ne puis m'empêcher d'observer que tout l'ouvrage d'Eusèbe sur la vie de Constantin est un panégyrique, et qu'il est besoin d'une critique attentive pour y démêler l'exacte vérité des faits. Je ne vois, par exemple, aucune raison de douter de ce qu'il raconte touchant la pratique religicuse de Constantin, qui faisoit dresser hors du camp une tente pour la croix, et qui, aux approches d'une action, s'y enfermoit pour passer un temps considérable en prière. Mais se persuadera-t-on, sur la parole d'Eu-sèbe, que ce prince, sur la vie duquel nous remarquerons bientôt des taches énormes, reçut dans l'oraison des faveurs singulières du ciel, et des révélations prophétiques? Il est fâcheux qu'un écrivain précieux à tant de titres n'ait pas joint à tous les secours qu'il avoit pour composer une bonne histoire le mérite essentiel d'une scrupuleuse fidélité. Après tout, telle qu'a été sa vie, tels sont ses ouvrages. L'ambition et la flatterie qui régnèrent dans sa conduite ont aussi gouverné sa plume.

Quoi qu'il en soit de la prétendue négociation entre les deux princes pour parvenir à la paix, il est certain que ce surent les armes qui décidèrent la querelle. Licinius, voyant que toute la Bithynie se rangeoit sous les lois de Constantin, rappela Martinianus de Lampsaque, et, plutôt que de périr sans tirer l'épée, il aima mieux risquer une bataille. Les armées se choquèrent près de Socrat. 1, 4. Chrysopolis, qui étoit comme le faubourg et l'arsenal de mer de Chalcédoine, et Licinius fut vaincu complè-tement. De cent trente mille hommes qu'il avoit, cent mille furent pris ou tués: le reste se dispersa, et luimême il s'enfuit à Nicomédie, n'ayant plus d'autre res-

source que l'espérance très-douteuse de fléchir son vainqueur par les prières.

Il employa à ce dessein le crédit et les sollicitations de sa femme, sœur de Constantin. Il ne demandoit que la vie sauve, et elle lui fut promise, à condition qu'il renonceroit à toutes ses prétentions à l'empire, et qu'il se remettroit au pouvoir de son beau-frère, devenu son seigneur: l'accord fut exécuté. Constantin s'étant approché de Nicomédie, Licinius sortit au-devant de lui sans aucune marque de la dignité impériale, l'appelant son seigneur et son maître, et demandant grâce. Constantin lui réitéra la promesse qu'il lui avoit faite, et l'envoya à Thessalonique. Il épargna à plus forte raison la vie du jeune Licinius, mais en le dépouillant du titre et des honneurs de César. Pour ce qui est du nou-veau César Martinianus, il le fit tuer. Cet acte de rigueur est le seul qu'il ait exercé après sa victoire, et on peut le regarder comme nécessaire. Du reste, il paroît que Constantin usa de clémence envers les vaincus. C'est ce qui est attesté non-seulement par Eusèbe, mais par Aurélius Victor, qui assure que le vainqueur reçut avec bonté et protégea tous ceux qui avoient porté les armes contre lui, leur conservant même la possession de leurs dignités et de leur fortune.

La générosité de Constantin contribua sans doute beaucoup à lui soumettre tous les cœurs. Byzance et Chalcédoine lui avoient ouvert leurs portes aussitôt après la bataille de Chrysopolis, et tous les peuples de l'Asie et de l'Orient ne tardèrent pas à le reconnoître.

Eus. bist. et x , 9.

Il dut être bien doux pour les Romains de voir enfin eccl. viu, 15, les guerres civiles terminées, et tout l'empire réuni dans une heureuse paix sous un seul prince. J'ai déjà observé que depuis la mort de Constance Chlore jusqu'à la ruine de Maxence, et ensuite de Maximin, c'est-à-dire pendant sept ans entiers, tout avoit été en combustion : l'état déchiré par des partages entre princes jaloux ou

même ennemis; interruption du commerce d'un département à l'autre; nulle sûreté pour voyager ni sur terre ni sur mer; guerres continuelles, ou préparatifs de guerres, fabriques d'armes, équipemens de flotte, vexations de toute espèce, combats, morts tragiques des princes, suivies du désastre de ceux qui leur avoient été attachés: il n'est sorte de calamité que l'empire n'éprouvât dans ce malheureux temps. A la mort de Maximin, il ne resta plus que deux empereurs, qui paroissoient même unis, Constantin et Licinius; et les peuples commencèrent à respirer. Mais la bonne intelligence de ces princes, et la tranquillité publique qui en étoit le fruit, ne furent pas et ne pouvoient pas être de longue durée. Une guerre ouverte, ou une paix suspecte et insidieuse, remplirent les dix ans qu'ils jonirent ensemble de l'empire ; et la ruine seule de Licinius amena enfin un calme parfait. Alors Constantin, n'ayant plus de concurrent, et embrassant sous sa domination, comme les anciens empereurs, toute l'étendue de terres et de mers qui reconnoissoit les lois de Rome, fit goûter à tout l'univers les douceurs d'une paix stable et assurée. Alors les maux anciens furent oubliés; et les peuples, par des réjouissances aussi sincères qu'elles étoient vives et animées, exprimoient à l'envi leur reconnoissance envers un prince né pour les rendre heureux. C'étoit surtout pour les chrétiens un grand sujet de joie que le triomphe complet de leur sainte religion, qui alloit s'exercer sans crainte d'un bout à l'autre de l'empire. Ceux d'Occident jouissoient de la paix depuis quelques années. Mais nous avons vu avec quelle rigueur Licinius avoit traité en dernier lieu les chrétiens des provinces d'Orient, et comment il avoit renouvelé à leur égard les violences et les cruautés des Dioclétiens et des Dèces. Constantin ne se contenta pas de mettre fin à la persécution; il voulut, autant qu'il étoit possible, réparer les maux qu'elle avoit faits, et il publia pour cet effet un « sa main. »

édit qui donnoit lieu aux fidèles d'Orient de se réjouir pour les années durant lesquelles ils avoient été humiliés.

Euseb. vit. Cet édit, qu'Eusèbe nous a conservé, renferme les Const. 11,333. dispositions les plus favorables aux confesseurs du nom de Jésus-Christ. L'empereur témoigne d'abord une vénération profonde pour leur vertu. « Je sais (dit-il) « que ceux qui sè proposent les espérances célestes, et « qui en ont établi les solides fondemens dans la cité « sainte et éternelle, n'ont pas besoin des faveurs hu- « maines, et qu'ils jouissent d'une gloire d'autant plus « grande, qu'ils se sont plus élevés au-dessus des foi- « blesses et des affections terrestres. Mais c'est moi qui « ai intérêt à les protéger; et il seroit honteux qu'après « qu'ils ont tant souffert sous les ennemis de la vraie « religion, un prince qui se reconnoît pour le ministre « et le serviteur de Dieu ne s'efforçât pas de les dédom- « mager par les honneurs et les avantages qui sont en

Constantin révoque donc toutes les condamnations prononcées contre les confesseurs, soit qu'ils aient été exilés ou enfermés dans des îles, ou envoyés aux mines, ou enfin soumis à des travaux pénibles et serviles. Il veut que ceux qui, étant dans le service militaire, ont été cassés pour raison de profession du christianisme, aient la liberté de le reprendre ou de jouir, avec un congé honorable, d'une vie douce et tranquille, si elle est plus de leur goût. Il leur rend à tous la possession de leurs biens; en un mot, il les rétablit dans tous les droits et priviléges dont ils ont été injustement dépouillés.

Comme plusieurs étoient morts par le martyre ou par les divers accidens de la vie humaine, Constantin pourvoit à leur succession, et ordonne qu'elle passe à ceux à qui elle appartient par les lois, ou que, s'il ne se trouve point d'héritiers, elle tourne au profit des églises des lieux où les biens scront situés. Les possesseurs de

ces biens, à quelque titre qu'ils les aient acquis, doivent en faire leur déclaration, et s'en dessaisir, sans être néanmoins tenus à la restitution des fruits, qui pourroit leur devenir trop onéreuse. Le fisc n'est pas traité sur ce point plus favorablement que les particuliers. On avoit réuni au domaine impérial plusieurs fonds enlevés aux églises, terres, jardins, édifices. L'intention de l'empereur est que le tout soit restitué, singulièrement les lieux consacrés par la sépulture des martyrs; et si quelqu'un a acheté du fisc ou a reçu en don des biens de cette nature, quoique l'empereur blâme la cupidité de ces acquéreurs, il promet péanmoins d'user d'équité et de douceur à leur égard.

Le christianisme devint donc universellement florissant. On rendoit aux chrétiens tout ce qui leur avoit appartenu, soit en particulier, soit en commun. Encouragés et aidés par le prince, ils réparoient leurs églises détruites ou endommagées; ils en bâtissoient de nouvelles et plus grandes, à proportion de la multitude des prosélytes que leur attiroit la liberté dont ils jouissoient; et, comparant cet état tranquille et heureux à la tyrannie sous laquelle ils avoient gémi, ils ne pouvoient se lasser de louer premièrement Dieu, auteur de leur délivrance, et ensuite celui que la miséricorde divine en avoit rendu le glorieux instrument.

Je ne sais si cette grande prospérité éblouit Constantin et lui fit perdre de vue les maximes de modération qu'il avoit pratiquées jusqu'alors; mais le haut éclat de sa gloire fut suivi d'assez près d'actions qui la ternissent, et que la fidélité de l'histoire nous oblige de rapporter.

Il ne laissa pas Licinius jonir long-temps de la vie qu'il lui avoit accordée après l'avoir vaincu; et dès l'année suivante au plus tard il le fit étrangler. Zosime et Eutrope l'accusent en ce point de perfidie, et saint Jérôme, dans sa chronique, n'a pas fait difficulté de copier les termes de ce dernier. Socrate nous fournit un Socrat, i, 4.

HIST, DES EMP. TOM. VI.

46.

Digitized by Google

23

moven de défense en faveur de Constantin. Il rapporte que Licinius, dans son exil, tramoit des intelligences avec les barbares pour remonter sur le trône. La chose en soi n'a rien que de vraisemblable; et l'autorité de Socrate peut bien contre-balancer celle de Zosime et d'Eutrope. Il est néanmoins une circonstance fâcheuse pour la réputation de Constantin ( car nous instruisons le procès à charge et à décharge). On se persuadera aisément qu'en ordonnant la mort de Licinius, il suivit les impressions d'une politique ombrageuse et cruelle, si l'on considère qu'après le père il tua le fils, qui étoit son neveu, jeune prince sur qui l'histoire ne jette aucun soupçon, et que son âge même justifie pleinement, puisqu'il n'avoit encore que onze ans lorsqu'il fut mis à mort. Licinius le jeune périt l'an de Jésus-Christ 326, et délivra ainsi la maison de Constantin du seul rival qui lui restât.

Tillem.

La funeste catastrophe de Licinius est un exemple que Lactance auroit ajouté au catalogue qu'il a dressé des morts tragiques des persécuteurs du christianisme, s'il avoit poussé son ouvrage jusqu'à ce temps. Le désastre de ce malheureux prince ne finit pas même entièrement à sa mort, et sa mémoire fut flétrie par une loi de Constantin, qui le traite de tyran et qui casse ses ordonnances.

Le vainqueur auroit sans doute pu montrer plus de générosité envers un ennemi qui avoit été son collègue et son beau-frère: mais enfin c'étoit un ennemi de la part duquel il devoit attendre le même traitement s'il eût eu le malheur d'être vaincu. Ce qui est absolument inexcusable, ce sont les cruautés que Constantin exerça dans sa propre famille, et la mort violente qu'il fit souffrir à son fils aîné et à sa femme, sans se donner le temps, par rapport à des personnes si chères, soit d'approfondir les accusations, soit de revenir d'un premier transport de colère.

Zos.
Philostorg.
11, 4.
Eutrop.
Vict. uterque.

En l'année de Jésus-Christ 326, Constantin avoit quatre fils, Crispus, né de Minervine sa première femme, Constantin, Constance et Constant, sortis de son second mariage avec Fausta, fille de Maximien Hercule. De ces quatre princes, les trois aînés étoient Césars. Crispus et Constantin avoient été décorés ensemble de ce titre l'an de Jésus-Christ 317. Constance avoit reçu le même honneur en 323. Constant n'y parvint qu'assez long-temps après.

Une famille si nombreuse et si florissante sembloit devoir faire le bonheur comme l'appui du prince qui en étoit le chef et le père; mais la différence des mères, et l'incertitude de la succession au trône, qui étoit presque la proie du premier occupant, introduisirent dans la maison de Constantin les ombrages, les jalonsies et tous les crimes qui viennent à la suite, lorsqu'un grand intérêt anime ces passions malfaisantes.

Crispus étoit inférieur à ses frères du côté de sa mère, femme sans nom; mais, à tout autre égard, il avoit sur eux une supériorité bien marquée. Il étoit plus âgé de seize ans que l'aîné des enfans de Fausta, et il avoit signalé sa valeur, soit dans les guerres contre les Francs, soit dans celle qui, en détruisant Licinius, réunit tout l'empire sous le pouvoir de Constantin. Il paroît que le caractère de ce jeune prince étoit aimable et promettoit de grandes choses. Il avoit été élevé avec grand soin dans les lettres, sous la discipline du fameux Lactance, le plus habile maître de son siècle. Il est loué par chrons Eusèbe et par l'orateur Nazaire; et l'histoire ne le charge d'aucun reproche, au moins qui soit prouvé.

Ce fut précisément son mérite qui causa sa perte. Fausta, dont le fils aîné n'avoit encore que dix ans, trouvoit qu'un tel frère étoit plutôt pour ses enfans un rival redoutable. Elle entreprit de le ruiner dans l'esprit de son père, en jetant sur lui les soupçons les plus

Euscb.

odieux. Elle l'accusa d'avoir voulu la corrompre, et se frayer par l'inceste la voie du trône. Fausta pouvoit être encore assez jeune pour que ce soupçon ne fût pas absolument destitué de vraisemblance. Constantin le reçut avec une crédulité qui ne souffre point d'excuse. Il étoit alors à Rome, où l'avoit amené le désir de célébrer dans sa capitale la vingtième année de son règne. Il Amm. Marc. relégua son malheureux fils à Pola en Istrie, et peu de temps après il l'y fit périr par le fer ou par le poison.

Ce premier acte de cruauté en amena un second. Hélène, mère de Constantin, fut extrêmement affligée de la mort violente et injuste de son petit-fils. Elle en approfondit les causes; et, ayant découvert la manœuvre criminelle de Fausta, elle en instruisit l'empereur. Cette découverte donna lieu d'examiner la conduite personnelle de Fausta; et l'on trouva que, pendant qu'elle affectoit un zèle si amer contre un prétendu projet d'inceste, elle se rendoit elle-même réellement coupable d'adultère avec les plus vils officiers du palais. Constantin entra dans une indignation furieuse; et. ne sachant point se modérer, il porta la vengeance à l'extrême. Fausta, par son ordre, fut mise dans un bain que l'on avoit chauffé outre mesure, et dont la vapeur brûlante l'étouffa. Ainsi périt cette princesse, fille, femme, sœur d'empereurs, et mère de trois princes qui parvinrent à l'empire. Mais la famille dont elle sortoit étoit aussi souillée de crimes que comblée de grandeurs; et dans l'intrigue détestable qui lui mérita la mort on reconnoît la fille de Maximien Hercule et la sœur de Maxence.

Il n'étoit pas possible qu'une scène aussi tragique se passât dans la maison impériale sans y faire bien des coupables. Aussi Eutrope rapporte-t-il qu'il en coûta la vie à plusieurs des amis de Constantin; et il courut dans le public un distique sanglant qui taxoit en même temps le prince de luxe et de cruauté, et dont le sens est : « Pourquoi désirerions-nous le siècle d'or de Sa-« turne? celui où nous vivons est de perles, mais dans « le goût de Néron. » Il est fâcheux que dans la vie du premier empereur chrétien il se trouve des actions aussi contraires, non-seulement à la sainteté du christianisme, mais aux lois d'une vertu tout humaine. Telle est l'imperfection de notre nature, que la religion ne réforme pas dans ceux qui se contentent d'en embrasser les dogmes et les pratiques extérieures sans en prendre l'esprit. L'attachement de Constantin au christianisme paroît, dans les discours et dans les lettres qu'Eusèbe rapporte de lui, très-dépendant des prospérités temporelles que Dieu lui avoit accordées. Il y insiste souvent et fortement sur la punition visible des princes persécuteurs; et l'on y remarque peu de traces des vertus intérieures, qui sont l'âme de notre sainte religion. A Dieu ne plaise néanmoins que je prétende juger un prince à la piété duquel tout chrétien doit de la reconnoissance; et j'ai déjà observé que la vertu des eaux du baptême, qu'il reçut à la fin de sa vie, est assez effica pour en avoir lavé toutes les souillures.

Il y a même fondement de penser que Constantin fit pénitence du plus inexcusable des crimes qu'il avoit commis, c'est-à-dire de la mort de son fils. Un Grec Codin. orig. moderne, mais qui cite des témoins plus anciens, rapporte que Constantin, se reprochant son injustice envers un fils innocent, jeuna, pria, versa des larmes, et qu'il fit l'aveu public de sa faute en lui dressant une statue avec cette inscription: « C'est ici mon fils innocent et « malheureux. » Je ne trouve rien dans tout cela que de très-vraisemblable; et il est trop bien prouvé par le supplice de Fausta que la mort de Crispus fut pour

> <sup>2</sup> Saturni aurea secla quis requirat? Sunt hac gemmen, sed neroniana. Sid. Apoll. v , ep. 8.

Constantin le sujet d'une douleur amère. Le silence d'Eusèbe n'est point une objection contre le récit de Codin; on en devine la raison aisément; et pour ce qui est des autres écrivains contemporains, ils sont ou trop abrégés ou peu exacts.

Zos. l. 11, Sozom. 1. 5.

Je ne tiens compte de réfuter la fable alléguée par Zosime, qui a été détruite il y a bien des siècles par Sozomène. Zosime, dont la plume envenimée cherche toujours à répandre son fiel sur Constantin et sur le christianisme, dit que ce prince, se sentant coupable d'aussi grands crimes que ceux qui viennent d'être rapportés, s'adressa aux prêtres païens pour leur en demander l'expiation; et que, sur la déclaration qu'ils lui firent qu'ils ne trouvoient rien dans leur religion qui fût capable d'expier de tels forfaits, il recournt aux chrétiens, qui se rendirent plus traitables; et telle est, selon cet historien, l'origine de la conversion de Constantin au christianisme. Tout est faux dans ce récit. Le paganisme promettoit l'expiation des crimes les plus atroces, et la fable en fournit des exemples. Mais caqui porte jusqu'à l'évidence la fausseté de la narration calomnieuse de Zosime, c'est qu'il y avoit quatorze ans que Constantin étoit chrétien lorsque arriva la mort de Crispus, Cette grossière bévue est digne d'un écrivain qui confond le Tanaïs avec le Danube, et qui fait mourir Maximien Hercule à Tarse en Cilicie.

Zos.

Ce qui peut avoir fourni quelque légère occasion à Zosime de se tromper sur la date du christianisme de Constantin, c'est que ce prince, dans le séjour qu'il fit à Rome en 326, manifesta avec éclat son zèle contre les pratiques de l'idolâtrie. Dans une fête solennelle, peut-être celle de sa vingtième année, qu'il célébra alors comme je l'ai dit, c'étoit l'usage des païens que les troupes de la garde de l'empereur montassent en pompe au Capitole pour y aller offrir des sacrifices à Jupiter. Constantin non-seulement s'abstint de ces superstitions

impies, mais il s'en moqua ouvertement; et, pour me servir de l'expression de Zosime, il affecta de les fouler aux pieds. Par là il s'attira la haine du sénat et du peuple de Rome, qui étoient fort attachés à leurs vieilles erreurs. On murmura contre l'empereur; on ne lui épargna pas les épithètes odieuses. Il en fut instruit, et il en conçut du dégoût pour Rome, à laquelle il ne tenoit que par des liens assez foibles, et peu capables d'arrêter l'effet de son mécontentement et de sa co-lère.

Il étoit né à Naïsse dans la " Mœsie. Il avoit passé la plus grande partie de sa jeunesse à la cour de Dioclétien en Orient. Ce fut dans l'île de la Bretagne que l'armée de son père le proclama empereur; et presque dans le même temps l'Italie fut envahie par Maxence. Ainsi Constantin vit peut-être Rome pour la première fois lorsqu'il y entra vainqueur de ce tyran. Il y fit alors quelque séjour : mais jamais il n'y établit sa demeure; et depuis cette époque jusqu'à sa vingtième année, soit en temps de guerre, soit même en pleine paix, on le voit, par les dates des lois et par les autres monumens historiques, tantôt à Milan, tantôt à Arles, le plus souvent en Illyrie; et s'il fit quelque voyage à Rome, ce ne fut que pour s'y montrer rapidement. Il suivoit en cela l'exemple de ses derniers prédécesseurs, pour qui leur capitale avoit paru devenir indifférente et presque étrangère. Il est donc peu surprenant que l'acharnement des habitans de Rome pour l'idolâtrie ait achevé de détacher Constantin d'une ville qu'il ne se sentoit guère porté d'ailleurs à aimer, et l'ait déterminé à se chercher une résidence qui n'offensat plus ses yeux par un culte impur dont il ne pouvoit souffrir l'image. Et comme il avoit du goût pour la magnificence, il ne se proposa rien moins que de faire une seconde Rome,

a La Dardanie, à laquelle appartenoit proprement la ville de Naïsse, faisoit partie de la Mœsie.

qui égalât l'ancienne en grandeur et en beauté, ou qui du moins ne lui restât pas beaucoup inférieure.

Si ce dessein étoit conforme aux vues d'une saine politique, c'est ce que je n'entreprendrai pas de décider. L'empire romain portoit en lui-même de grandes semences de divisions intestines; et c'étoit visiblement en ajonter une nouvelle que de lui donner deux capitales. Un inconvénient, trop éloigné alors pour être prévu. mais qui devint dans la suite très-réel, regarde le gouvernement ecclésiastique. Les évêques de la nouvelle Rome ne purent se voir sans dépit et sans jalousie soumis aux évêques de l'ancienne. De là naquirent des contestations, des querelles, des ruptures d'abord passagères, et qui enfin ont abouti à un schisme déplorable entre les églises grecque et latine. C'est à quoi Constantin ne pensoit en aucune façon.

Zos. et

t. viii , p. 33.

Sozom. 11, 3. Occupé de son idée, qu'il croyoit même utile au christianisme, il commença à bâtir dans la plaine entre l'ancienne Ilion et la mer. à l'endroit même où les Grecs qui assiégèrent Troie avoient établi leur camp. On ne nous explique point les motifs du choix qu'il avoit fait de cet emplacement. Outre la beauté du climat et les avantages de la situation, on peut conjecturer que, Hist. rom. regardant la Troade comme le berceau de la nation romaine, il ne prétendoit qu'exécuter un projet formé autrefois par Jule César, et que l'on supçonne a Auguste d'avoir voulu réaliser. Un intérêt même plus direct et plus personnel pouvoit toucher Constantin. Il tiroit son origine paternelle de la Dardanie en Europe, où son grand-père Eutropius avoit tenu le premier rang; et lui-même il y avoit pris naissance. Or les Dardaniens d'Europe peuvent passer pour une colonie de ceux de Phrygie. Nous avons même observé que quelques fabricateurs de généalogies avoient voulu faire descendre

> • Il est très-probable que c'est ce de l'ode 3 du troisième livre, justum soupçon qui fournit à Horace l'idée et tenacem.

de l'ancien Dardanus Claude II, premier auteur de l'élévation de la maison régnante. Ainsi Constantin, en bâtissant près d'Ilion, élevoit un monument qui réu-nissoit l'origine de sa famille et celle de Rome, et qui rafraîchissoit les anciens titres de parenté entre l'empereur et la nation. Qui pensera combien les grands et les princes sont communément sensibles à ces sortes de chimères, ne trouvera peut-être pas ma conjecture destituée de vraisemblance.

Ce plan n'eut pas néanmoins son exécution. Déjà on avoit jeté les fondemens, élevé les murs, construit quelques-unes des portes, lorsque Constantin prit le parti de laisser l'ouvrage imparfait, Byzance lui ayant plu davantage avec raison. Il dit, dans une loi du Code, qu'il agit en cette occasion par l'ordre de Dieu. Mais cette Cod. Theod. expression vague et susceptible de plusieurs sens ne nous lib. xin, tit. portera pas à croire, sur la foi de Sozomène, que Dieu aif averti ce prince en songe de préférer Byzance. Les Grecs postérieurs à la fondation de Constantinople ont été passionnés pour la grandeur et l'éclat de cette ville, et ils ont pris plaisir à en relever la gloire par des miracles. C'est ainsi que Philostorge raconte que Constantin, tra- Philost. 111, çant lui-même l'enceinte de la ville, comme ceux qui mar- 9. choient à sa suite trouvoient qu'il en reculoit trop les bornes, l'un d'eux lui dit: « Seigneur, jusqu'où prétendez-« vous aller? » et que Constantin répondit, « Jusqu'où ira « celui qui marche devant moi; » comme si un ange l'eût guidé dans cette opération. En écartant ces fables, il nous reste un motif de préférence en faveur de Byzance, savoir l'agrément et les commodités infinies d'une situation la plus belle peut-être qui soit au monde.

Cette ville occupe, comme tout le monde sait, l'entrée du canal par lequel le Pont-Euxin se décharge dans la Propontide. Ainsi elle est à portée de trois mers, et en état de recevoir également les marchandises de l'Asie et celles de l'Europe. Son port est admirable; le circuit

en est, selon Procope, de quarante stades, ou cinq mille pas. L'ouverture regarde l'orient, et il est pleinement à l'abri de tous les autres vents, en sorte que les vaisseaux y jonissent d'une parfaite tranquillité dès que le vent d'est ne souffle point. Procope ne met pas même la restriction que nous opposons ici; et, entrant dans une espèce d'enthousiasme, qui diminue un peu le poids de son témoignage, il assure que le bassin qui forme le port iouit d'un calme perpétuel, et n'éprouve jamais aucun trouble. L'agitation des flots, dit-il, semble respecter les bornes qui l'arrêtent à l'entrée, et s'abstenir, comme par respect pour la ville, de se communiquer au-delà. Quand même, ajoute-t-il, la mer seroit grosse au-dehors, et les vents irrités, dès que les vaisseaux ont touché l'entrée du port, ils avancent sans avoir besoin d'être gouyernés, et abordent sans précaution. Le bassin est port partout, partout les vaisseaux y sont à flot, et ils approchent tellement de la côte, que, pendant qu'ils ont la poupe à l'eau, leur proue pose sur la terre: comme si les deux élémens se disputoient la gloire de rendre service à la reine des cités.

En retranchant ce que l'imagination de l'écrivain a ajouté d'embellissemens à la chose, il résulte néanmoins de ses expressions que le port de Constantinople est excellent, et cela par le bienfait de la nature; et c'est principalement cet avantage si précieux qui a donné naissance au conte que l'on a débité dans l'antiquité au sujet des fondateurs de Byzance. On dit que, comme ils consultoient l'oracle d'Apollon sur le lieu où ils devoient s'établir, il leur fut répondu qu'ils allassent bâtir vis-à-vis d'une ville d'aveugles. C'étoient les Chalcédoniens qui étoient ainsi désignés, parce qu'étant venus les premiers dans ces contrées, et s'étant trouvés les maîtres de choisir, ils avoient pris le pire : car il n'y a nulle comparaison entre la situation de Chalcédoine en Asie et celle de Byzance en Europe.

Byzance fut toujours une ville considérable, et il en est souvent fait mention dans l'histoire grecque et dans l'histoire romaine. Nous avons raconté le siège qu'elle soutint contre Sévère, et Constantin lui-même l'avoit assiégée dans la guerre contre Licinius. Elle étoit donc une place importante, mais non pas du premier ordre; et il falloit qu'un grand prince, en en faisant l'objet de sa complaisance, la mit en état de jouir de tous les avantages qu'une henreuse situation pouvoit lui procurer.

Constantin en agrandit l'enceinte. L'ancienne Byzance ne remplissoit que la pointe du promontoire qui donne sur le canal, et qu'occupe actuellement le sérail du grand seigneur. Elle étoit donc toute sur le Pont-Zos. et Sozom. 11, 3. Euxin. Constantin en prolongea les murailles de quinze stades pour atteindre jusqu'à l'autre mer, fermant ainsi entièrement le col de l'isthme. Cette enceinte fut encore amplifiée par ses successeurs. On bâtit même dans la mer sur pilotis; et, par des accroissemens rapides, Constantinople devint bientôt ce qu'elle est actuellement, une des plus grandes villes de l'univers.

En même temps que Constantin en élevoit les nouveaux murs, il bâtissoit les dedans. Il y construisit un magnifique palais pour lui, une place publique environnée de portiques, un cirque ou hippodrome pour les courses de chariots, des fontaines, et tous les édifices nécessaires pour l'embellissement et la commodité d'une capitale. Il bâtit même dans les différens quartiers de belles maisons particulières, dont il fit présent aux plus illustres personnages de sa cour, afin qu'ils vinssent s'y établir avec leurs familles. Il n'est point de voie qu'il n'employât pour attirer à sa ville chérie un grand nombre d'habitans. Il prodigna les priviléges, les largesses, les distributions journalières de blé, d'huile, de viande. On distribuoit par jour dans Constantinople Socrat. 11, 13. quatre-vingt mille boisseaux de blé, qui y étoient amenés d'Alexandrie : car Constantin délégua la flotte Tillem.

d'Alexandrie pour l'approvisionnement de la nouvelle Rome, ne laissant à l'ancienne que celle d'Afrique. Il avoit tellement à cœur de peupler cette ville naissante, qu'il ne se contenta pas de grâces et de faveurs qui en Cod. Theod. fissent aimer le séjour; il y joignit les peines, et par une nov. tit. 12, loi, assurément très-rigoureuse, il ordonna que les habitans de l'Asie proprement dite et du Pont ne pourroient transmettre leurs possessions en fonds de terre à leurs héritiers, s'ils n'avoient une maison dans Constantinople. Cet assujettissement eut lieu pendant cent ans; jusqu'à ce que, la ville jouissant d'une splendeur qui n'avoit plus besoin de pareils appuis, Théodose le jeune. par une constitution expresse, abrogea une si dure loi.

Socrat. 1, 16. Sozom. 11, 3. 49, 54, et iv, 56, 59, 6o.

P. 7.

Parmi les édifices qui devoient servir à décorer la ozom. 11, 3. Eus. de vit, nouvelle ville, la piété de Constantin n'avoit garde Const. 111, 48, d'oublier ceux qui se rapportent au culte de la religion. Ce prince convertit les temples d'idoles qu'il trouva dans l'ancienne Byzance en égliscs du vrai Dieu; il amplifia l'église de a la Paix, ou de Sainte-Irène, qui subsistoit déjà, mais petite et mal ornée; et il bâtit à neuf celle des Apôtres avec une magnificence extraordinaire. Il l'environna de portiques, où il choisit sa sépulture, voulant, dit Eusèbe, participer encore après sa mort aux prières que l'on adresseroit aux saints prédicateurs de la foi évangélique, pour lesquels il avoit toujours en une singulière vénération. Il éleva encore plusieurs autres édifices sacrés. Dans le plus beau salon de son palais, au milieu d'un plafond tout doré, il fit représenter en pierres précieuses la croix du Sauveur, qu'il regardoit comme sa protection et sa sauvegarde. La croix brilloit en plusieurs endroits de la ville. On y voyoit aux fontaines des images du hon Pasteur, Daniel dans

<sup>&</sup>quot; Irène est un mot grec, ilphin, qui dans la seconde année de la persésignifie la paix. C'est aussi le nom cution de Dioclétien. Rien ne déterd'une illustre martyre, qui souffrit mine ici clairement à l'un de ces sens. la mort à Thessalonique pour J. C. plutôt qu'à l'autre.

la fosse aux lions. En un mot, le fondateur de Constantinople en fit une ville toute chrétienne. Si tous les habitans n'abjurèrent pas d'abord leurs vieilles superstitions, au moins le prince y abolitentièrement le culte idolâtrique. On n'y voyoit ni simulacres des faux dieux honorés dans des temples, ni autels ruisselans de sang, ni victimes consumées par le feu, ni aucune fête païenne. Jamais Constantinople ne fut souillée de ce rit impur, si ce n'est pendant le peu de temps que Julien régna.

Cette attention de Constantin à purger sa nouvelle ville de tout vestige d'idolâtrie fortifie beaucoup ce que nous avons dit, d'après Zosime, touchant le principal

motif qui dégoûta de Rome ce prince religieux.

Il voulut même que les vains et frivoles objets de la superstition ancienne vinssent relever le triomphe du christianisme. Il transporta à Constantinople plusieurs statues de fausses divinités, mais dont il changeoit la forme aussi-bien que l'usage. Zosime, en zélé païen, déplore une Cybèle défigurée par l'ordre du prince, les images de César et de Pollux tirées de leur temple détruit, et employées à l'ornement de l'Hippodrome, aussi-bien que les trépieds de Delphes. Eusèbe parle d'Apollon Pythien, d'Apollon Sminthien, exposés dans Constantinople, non plus au culte, mais à la risée des peuples. C'est ce qui a donné lieu de dire que Constantin avoit dépouillé toutes les villes de l'empire pour orner celle qui étoit son ouvrage; et il est assez singulier que S. Jérôme, dans sa chronique, ait adopté cette expression.

Le dessein du prince étoit d'égaler en tout sa ville à l'ancienne Rome; et, pour cela, aux avantages qui ne Const. art. regardent que le matériel il joignit les droits et les priviléges honorifiques. Il voulut que les habitans de Coustantinople jouissent des mêmes exemptions et immunités que ceux de Rome : au lieu que Byzance, ville grecque, s'étoit jusqu'alors gouvernée par ses lois, il v

Tillem.

substitua le droit civil romain, par lequel il ordonna que fussent décidées toutes les affaires : la police générale de la ville, la magistrature, les tribunaux, tout fut réglé sur ce qui se pratiquoit à Rome: enfin Constantinople eut un sénat, que son auteur revêtit des mêmes titres et des mêmes honneurs que le sénat de Rome, mais qui n'atteignit pourtant jamais à la même splendeur. Dans la suite, lorsque le partage en empire d'Orient et en empire d'Occident fut bien établi. le consulat fut aussi partagé entre les deux villes impériales. Rome fournissoit un consul, et l'autre étoit tiré de Constantinople.

La grandeur de Constantinople, telle que je l'ai représentée dans la courte description que je viens d'en donner, fut l'ouvrage d'un grand nombre d'années et de plusieurs princes. Mais tout ce qui put en être exécuté dans le temps de sa fondation fut poussé avec une extrême diligence. Les fondemens de la muraille qui devoit fermer la ville du côté des terres avoient été posés en l'année 328, peut-être déjà fort avancée; et la ville fut dédiée solennellement le lundi 11 mai 330. Constantin, suivant la méthode des princes, vouloit jouir. Mais il ne put pas forcer les lois de la nature. Ses édifices trop hâtés manquoient de solidité; et l'église des Apôtres, vingt ans après sa construction, avoit déjà

Zos. 1. 11. Tillem. art.

besoin d'être réparée.

Eus. de vit.

La cérémonie de la dédicace fut tout à la fois reli-Const. in, gieuse et civile. Eusèbe dit que Constantin, par les églises qu'il bâtissoit dans Constantinople, en même temps qu'il honoroit la mémoire des martyrs, consacroit sa ville au dieu des martyrs. C'est ce qui fut solennellement accompli dans la fête de la dédicace. Et les réjouissances publiques marchèrent à la suite. Le prince donna, à cette même occasion, des jeux de cirque, et fit distribuer des vivres au peuple. La mémoire de ce grand jour fut célébrée à perpétuité, et dans l'église par un

Digitized by Google

office, et dans la ville par des courses de chariots et par la cessation de toute procédure judiciaire.

Ce fut sans doute dans la solennité de la dédicace que Constantin changea l'ancien nom de Byzance, et lui douna le sien, l'appelant la ville de Constantin, Κωνς ανίνει πόλις, d'où nous avons fait Constantinople. Il voulnt aussi qu'elle fût nommée la nouvelle ou la seconds Rome, et il en fit une loi expresse, qui fut gra-Socrat.1, 16. vée sur une colonne de pierre, que l'on dressa dans un des lieux les plus apparens de la ville, à côté de sa statue équestre.

J'ai tracé jusqu'ici la suite des agrandissemens de Constantin depuis le premier degré de son élévation jusqu'au faîte de la puissance où il parvint par ses vertus et par la protection divine. Ce prince ne fut pas seulement guerrier; il réunit en lui toutes les qualités qui convenoient à son rang sublime. Il fut sage législateur; il fut zélé pour la propagation du christianisme et pour la destruction de l'idolâtrie. C'est sous ces différens points de vue que je dois le peindre maintenant.

## §. II.

Lois de Constantin contre les malversations des juges et des officiers; par rapport aux devoirs des juges; contre l'avidité des avocats; pour le maintien de l'ordre judiciaire et des lois; contre la rigueur des formules testamentaires. Lois sévères touchant la punition des crimes: contre les libelles diffamatoires; contre les délateurs; contre les concussions; pour interdire les traitemens trop rigoureux contre les débiteurs du fisc; pour diminuer et égaler les impositions; pour adoucir la rigueur des confiscations; pour ordonner que les prisonniers soient traités avec humanité. Tous les prisonniers mis en liberté à l'occasion d'une réjouissance publique. Loi contre les accusateurs téméraires

en matière de crime de lese-majesté. Lois pour modérer les usures, et pour abolir une nature de contrats tendant à depouiller le débiteur, pour protéger les travaux dela campagne. Lois en faveur des mineurs, des veuves, des foibles. Attention d'humanité pour les esclaves. Loi pour prévenir les meurtres des enfans que leurs pères ne peuvent nourrir. Lois en faveur de la liberté. Loi pour maintenir la pureté des mœurs. Lois qui regardent les gens de guerre. Il affoiblit l'autorité de la charge de préfet du prétoire. Frontières dégarnies, si l'on en croit Zosime. Goût de Constantin pour les sciences et les arts. Lois en faveur de ceux qui les professent. Piété chrétienne de Constantin. Il fit gloire de la profession publique du christianisme. Il abolit le supplice de la croix. Il défend de marquer au front les criminels. Il bâtit une église magnifique sur le S. Sépulcre, que la piété d'Hélène sa mère avoit découvert. Invention de la croix. Eglises bâties par sainte Hélène à Bethléem et sur le mont des Oliviers. Charité et humilité de sainte Hélène. Sa mort. Elle fut princesse prudente et habile. Honneurs rendus à sa mémoire. Eglise construite par ordre de Constantin à Mambré. Respect de ce prince pour l'épiscopat. Protection accordée par lui à l'Eglise. Il comble les ecclésiastiques de privilèges et de faveurs. Loi pour ordonner la célébration du dimanche. Loi qui soustrait le célibat aux peines prononcées par l'ancien droit. Loi pour défendre les combats de gladiateurs. Ménagemens que Constantin garde, et qu'il pousse très-loin, par rapport aux superstitions qu'il trouva dominantes. Il entreprit néanmoins et avança beaucoup la ruine de l'idolâtrie. Destruction des temples d'Héliopolis, d'Aphaque, et d'Eges en Cilicie. Grand nombre d'idolâtres désabusés. Toise du Nil transportée du temple de Sérapis dans l'église chré. tienne d'Alexandrie. Heureux et rapides accroisse-

mens du christianisme. Conversion des Ibériens. Lettre de Constantin à Sapor en faveur des chrétiens de la Perse. Hormisdas, frère aîné de Sapor, fugitif de sa patrie, retiré auprès de Constantin, et chrétien. Conduite personnelle de Constantin réglée par la piété. Pardon des injures. Aversion pour les lauanges immodérées. Remontrance de Constantin à un courtisan avide. Il pécha par trop de bonté. Il doit être regardé comme un grand prince. Injustice des reproches que lui fait Julien l'Apostat. Hommages rendus à la grandeur de Constantin par les étrangers et les barbares. Rébellion de Calocérus promptement étouffée. Fête de la trentième année de Constantin. Il meurt comblé de gloire. Sa mémoire a toujours été en bénédiction. Ecrivains qui ont fleuri sous son règne. Constantin lui-même. Eusèbe de Césarée. Lactance. Les écrivains de l'Histoire Auguste. Euménius et Nazaire, orateurs. Optatien, panégyriste. Commodien et Juvencus. Aversion de Constantin pour les philosophes. SopAtre mis à mort. Conclusion de tout l'ouvrage.

En entreprenant de faire connoître la sagesse de Constantin dans la législation, je ne prétends pas accumuler ici toutes les lois que ce prince a publiées pendant un règne de plus de trente ans, et dont plusieurs entrent dans des détails qui sont plus du ressort de la jurisprudence que de l'histoire. Je saisirai ce qu'il y a de plus général, et ce qui se rapporte aux grandes vues du gouvernement et du bien commun de la société.

L'amour de la justice et le zèle contre les oppresseurs Cod. Theod. des peuples sont les premières qualités d'un souverain lib.1x, tit.1; qui connoît ses devoirs. Je ne sais si jamais aucun prince a exprimé ces sentimens d'une façon plus énergique que ne l'a fait Constantin dans une loi de l'an 325, adressée

HIST. DES EMP. TOM. VI.

24

à tous les sujets de l'empire. r « Si quelqu'un (dit-il), « de quelque rang ou condition qu'il soit, se croit en

« état de prouver manifestement quelque injustice com-

« mise par qui que ce puisse être de ceux qui exercent

« l'autorité en mon nom, juges, comtes, ministres ou

« officiers de mon palais, qu'il se présente avec con-

« fiance, qu'il s'adresse directement à moi: j'écouterai

« tout par moi-même, je prendrai moi-même connois-

« sance de tout; et si le fait est prouvé, je me ven-

« gerai de ceux qui m'auront trompé par de faux dehors

« d'intégrité; et au contraire je récompenserai par des

« largesses, j'éleverai en honneur celui qui aura dé-

« couvert et prouvé le crime. Ainsi puisse la Divinité

« souveraine m'être toujours propice, et continuer de

« me protéger, en maintenant pareillement la répu-

Telle étoit donc l'intention du prince, attestée même

« blique dans un état florissant! »

avec serment, par rapport aux officiers du premier ordre, qui ne relevoient que de lui. Quant à ce qui regarde les ministres subalternes de la justice, qui souvent n'exercent pas de moindres vexations, et même avec moins de pudeur, Constantiu charge d'abord leurs supérieurs de les réprimer; mais, en cas de négligence de la part des magistrats, il ouvre le recours à son autorité Cod. Theod. suprême. Les termes de la loi sont très-remarquables, lib. 1, lit. 7, et annoncent la plus grande sévérité. « Oue les officiers

lib. 1, tit. 7, et annoncent la plus grande sévérité. « Que les officiers « destinés à servir les tribunaux cessent d'exercer leurs

'Si quis est, cujuscumque loci, ordinis, dignitatis, qui se in quemcumque judicum, comitum, amicorum, vel palatinorum meorum, aliquid veraciter et manifestè probare posse confidit, quod non integrè atque justè gessisse videatur, intrepidus et securus accedat, interpellet me: ipse audiam omnia, ipse cognoscam; et si fuerit comprobu-

tum, ipse me vindicabo....de eo qui me usque ad hoc tempus simulatd integritate deceperit: illum autem qui hoc prodiderit et comprobaverit, et dignitatibus et rebus augebo. Ita mihi summa Divinitas semper propitia sit, et me incolumen præstet ut cupio, felicissima et florente republica!

« rapines: qu'ils cessent dès ce moment, ou la mort sera

« leur salaire. Qu'ils n'exigent rien des plaideurs pour

« les audiences publiques ou particulières du magistrat.

« L'accès auprès du juge doit être également libre au

« riche et au pauvre. Que l'avidité de ceux qui délivrent

« les actes se renferme dans les bornes d'un modique

« salaire. S'il se commet quelque malversation en ces

« différens genres, ceux qui se trouveront lésés s'adres-« seront en premier lieu au chef du tribunal. S'il néglige

« d'y mettre ordre, nous permettons à tous de porter

« leurs plaintes au commandant de la province, on au

« préfet du prétoire, afin qu'instruit nous-même du

« crime par l'un ou par l'autre, nous ordonnions le

« supplice du coupable. »

L'administration de la justice demande des soins, de Lib. 11, tit. la vigilance. Constantin le savoit, et rien n'est plus beau 18, leg. 1. que les lois qu'il prescrit aux juges dans l'exercice de leur ministère. Il veut que le juge prête aux plaideurs une patience qui ne sache point se lasser; qu'il les écoute, qu'il leur donne tout le temps de s'expliquer; qu'il les interroge même pour tirer d'eux de plus amples éclaircissemens. Mais il ne requiert pas moins la célérité, qui étoit d'autant plus necessaire alors, que le droit romain marquoit pour l'instruction de chaque affaire un terme fatal au-delà duquel il n'étoit plus permis de produire, et le jugement se rendoit par forclusion. Si ce retardement étoit arrivé par le fait de la partie, elle ne pouvoit s'en prendre qu'à elle-même; mais si la faute Tit. 6, leg.; venoit du juge, Constantin veut et ordonne que l'on 2. prenne sur les biens de ce juge négligent de quoi dédommager la partie qui en a souffert.

Il a été souvent fait mention dans cette histoire d'efforts tentés pour mettre un frein à l'avidité des avocats. qui même, dans la règle austère, ne devoient absolument rien recevoir de leurs cliens. Cette règle étoit de difficile exécution, et peut-être impraticable dans sa rigueur.

Digitized by Google

Aussi Constantin ne prétendit-il pas la faire revivre.

Tit. 10, leg. Mais il tonne contre les conventions infâmes des avocats, qui, examinant, non le droit, mais les biens de ceux qui avoient besoin de leurs secours, les obligeoient de leur céder par acte ce qu'ils possédoient de meilleur, soit en fonds de terre, soit en bestiaux ou en esclaves. L'empereur déclare les avocats qui feront cet odieux trafic de leur talent indignes d'être admis dans le commerce des honnêtes gens, et il les exclut du barreau.

Lib. 1, 1it. 1, On voit par ces dispositions quelle étoit l'attention de Constantin à maintenir l'ordre judiciaire et l'observation des lois. Il respectoit ce double objet au point de ne pas souffrir que les rescrits mêmes des princes pussent y donner atteinte. C'est ce qu'il témoigne solennellement dans deux constitutions, par l'une desquelles il ordonne que ces sortes de rescrits, lorsqu'ils sont contraires aux lois, n'aient aucune force, de quelque manière qu'ils aient été obtenus, parce que les juges doivent plutôt se

Lib.17, tit. conformer aux lois publiques et générales; par l'autre 16, leg. 1. il défend d'admettre les rescrits contre les choses jugées, et il veut que celui qui les a obtenus ne soit pas même écouté.

Pour simplifier les affaires et obvier aux chicanes, Constantin commença à dénouer les liens des formules de l'ancien droit, qui étoient toutes de rigueur, en sorte que l'erreur d'une syllabe rendoit un acte invalide. Ce

Euseb. de prince dispensa les testateurs de cette nécessité gênante, vit. Const. et il ordonna que les volontés des mourans, même exprimées en langage ordinaire et commun, seroient exé-

Cod. Justin. cutées. Les successeurs de Constantin entrèrent dans son lib. 11, tit. esprit; et les formules furent abolies par l'autorité de Constance, et encore plus expressément par Théodose le jeune.

Cod. Theod. Rigide vengeur du crime, Constantin renouvela l'anlib. 1x, tit. cien supplice des parricides, dont l'usage avoit été aboli 15, leg. 1, et par une loi de Pompée; et par rapport aux crimes de

rapt ou d'usurpation violente du bien d'autrui, il voulut que la peine ne pût en être éludée, ou même différée sous prétexte de la qualité de ceux qui s'en seroient rendus coupables. Il ordonna par une loi expresse que les sénateurs qui auroient commis de semblables forfaits dans la province fussent jugés et punis sur les lieux par les juges ordinaires, sans pouvoir profiter du privilége accordé à leur dignité, de n'être justiciables que du préfet de la ville de Rome.

Ses dispositions contre les libelles diffamatoires sont Tit. 54, leg. très-rigoureuses. Il ne se contente pas de déclarer que 1-4. ces ouvrages de ténèbres ne pourront nuire à la réputation de ceux qu'ils attaquent; il veut qu'on les livre aux flammes, et que les auteurs, si on les découvre, soient forcés par les magistrats à prouver ce qu'ils ont avancé, sous peine, s'ils ne peuvent y réussir, d'être traités comme calomniateurs; et, supposé même qu'ils aient à alléguer des preuves suffisantes, il ne les exempte pas de la punition qui est due à leur malignité et à leur andace.

J'ai déjà parlé des lois publiées par Constantin contre Lib. x, tit. les délateurs. Les poursuites de ces hommes malfaisans 10, leg. 1-3. avoient deux objets. Quelquefois ils accusoient les personnes; dans d'autres occasions ils dénonçoient des biens appartenant au fisc, et injustement possédés, à ce qu'ils prétendoient, par des particuliers. Ils coloroient leurs vexations du prétexte d'amour du bien public, ou de chaleur pour les intérêts du prince. Leur vrai motif étoit l'avidité du gain, et l'espoir d'une proie souvent sanglante. Le zèle de l'empereur contre ces odieux brigands égale celui du citoyen. Il qualifie les délateurs de monstres exécrables que l'on doit avoir en horreur, comme l'un des plus grands fléaux de la vie humaine. Il veut que, lorsqu'ils accusent, faute par eux de prouver leurs allégations, le juge leur fasse couper la langue, et les envoie au supplice. Pour ce qui est des affaires où il s'agiroit de

revendiquer au domaine du prince des possessions qui en auroient été distraites sans titre, il ordonne qu'elles soient poursuivies par les avocats du fisc, et que les délateurs ne soient pas écoutés, mais punis.

Tit. 15, leg. Il paroît par ce dernier article que l'intention de Constantin étoit que les deniers du fisc ne fussent ni négligés par ceux qui devoient en prendre soin, ni exigés avec rigueur et injustice. Ailleurs il menace de châtiment les avocats du fisc, s'ils ne remplissent diligemment leurs fonctions; mais en même temps il leur défend étroitement de tourmenter les particuliers par des procès intentés sans cause légitime; et si le cas arrive,

Lib. viii, tit. il invite les parties lésées à s'en plaindre, en leur pro10, leg. 1. mettant bonne justice de leurs oppresseurs.

Assurer aux citoyens la possession tranquille de leurs biens étoit pour lui un objet capital, auquel il sacrifioit Lib. IV., tit. ses propres intérêts. C'est dans cet esprit qu'à l'occasion des fêtes de sa dixième année il publia une constitution par laquelle il maintenoit les possesseurs de bonne foi en pleine et paisible jouissance de tout ce qu'ils pouvoient avoir acquis des dépendances du domaine, soit par donation des princes, soit à quelque autre titre; Lib. x, tit. 1, et quatre ans après il défendit de faire revivre les actions leg. 3.

Lib. x, tit. 1, et quatre ans après il défendit de faire revivre les actions leg. 3.

et prétentions même légitimes que le fisc auroit à exercer contre des particuliers, si l'on avoit une fois laissé passer le temps de les poursuivre; et, pour les abolir sans ressource, il ordonna que l'on en brûlât toutes les pièces. Il se faisoit un devoir si essentiel de protéger ses sujets contre les concussions, que l'on peut dire qu'il a même outré la sévérité contre les concussionnaires; car si Tit. 4, leg. quelqu'un de ses intendans étoit convaincu de ce crime,

rit. 4, leg. quelqu'un de ses intendans étoit convaincu de ce crime,

il le condamnoit par une loi expresse à la peine du
feu, autorisant cette rigueur par une raison remarquable.

« Ceux <sup>1</sup> qui nous appartiennent (dit-il) sont plus

Gravior pœna constituenda est in hos qui nostri juris sunt, et nostra debent custodire mandata.

« obligés que les autres à observer nos ordonnances, et

plus coupables lorsqu'ils y manquent.

C'est dans la levée des tributs qu'il y a plus de facilités d'exercer les concussions. On voit par différentes Lib. x1, tit. lois que Constantin est très-attentif à empêcher que les 1, leg. 5, et financiers et leurs commis n'exigent des peuples plus qu'il n'est dû, et à punir les contrevenans.

L'insolence des juges, suivant qu'il s'exprime lui- Tit. 7, leg. même, avoit mis en usage des rigueurs tortionnaires, les 5. emprisonnemens, les fouets, et autres peines corporelles, contre les débiteurs trop lents à payer les droits du prince. Constantin condamne et défend toutes ces violences. « Les prisons (dit-il) sont pour les criminels. « Si quelqu'un refuse opiniâtrément de contribuer aux « besoins de l'état, on peut le mettre à la garde d'un « soldat, ses biens répondront de ce qu'il doit : mais sa « personne sera exempte de tout mauvais traitement; « et nous espérons que l'indulgence dont nous usons « sera un motif pour nos sujets de se porter d'autant « plys volontiers à nous aider à soutenir les charges « publiques. »

Cette loi détruit une des calomnies de Zosime qui accuse Constantin d'avoir employé les plus dures et les plus criantes vexations, et même les tourmens, pour la levée d'un impôt fameux dans l'histoire, sous le nom de chrysargyre. C'étoit un droit qui se levoit de quatre ans en quatre ans sur tous ceux qui exerçoient le commerce. Zosime a encore suivi son penchant à décrier Constantin, lorsqu'il assure que ce prince fut l'inventeur de cet impôt, dont l'antiquité paroît remonter jusqu'au-delà du temps où régnoit Alexandre Sévère. Constantin avoit plus d'inclination à soulager les peuples qu'à les surcharger. Un grand nombre de ses lois respirent l'indulgence; et je vais en ajouter quelques exemples à ceux que j'ai déjà rapportés.

Lamprid. Al.Sev. c. 52. Euseb. de Ainsi, par un règlement fait à perpétuité, il diminua vit. Const. 2, d'un quart les impositions sur les terres; et comme cette espèce de taille réelle se levoit d'après un cadastre dans lequel plusieurs se plaignoient d'être traités avec injustice, il ordonna en faveur des complaignans un nouvel arpentage qui ramenât toutes choses à l'égalité.

Cod. Theod. lib. 1x, tit.

Il modéra l'effet des confiscations prononcées contre les criminels. Nous avons dans le code Théodosien une loi de ce prince qui déclare non sujettes à la confiscation les possessions particulières des femmes de ceux qui ont été condamnés pour crime, et même les donations qu'ils leur ont faites avant que d'être accusés. Il étend la même faveur à leurs enfans émancipés; et s'ils les ont encore en leur puissance, l'empereur veut qu'on l'instruise du nombre et des prétentions de ces enfans malheureux, sans doute afin de pouvoir procurer quelque adoucissement à la calamité où les réduit le crime de leurs pères.

Lib. 1x, tit. 3, leg. 1. L'humanité de Constantin se maniseste encore dans une loi qui regarde les prisonniers détenus pour raison de quelque crime dont on les accuse. Il veut que l'on hâte l'instruction de leur procès, parce que la mort dans les prisons est cruelle pour un innocent, et trop douce pour un coupable. Pendant que l'on instruit leur affaire, il désend de les ensermer dans des cachots où ils soient privés de la vue du soleil et de la jouissance de la lumière. Il désend pareillement qu'on leur sasse porter des chaînes qui les serrent, qui les tourmentent, qui entrent dans les chairs. Une chaîne lâche sussit pour s'assurer de la personne du prisonnier; et elle n'est pas un supplice. Ensin, la même loi ordonne des peines contre les geôliers qui traiteront avec cruauté les prisonniers commis à leur garde.

Tit. 38, leg. Les sentimens de commisération vainquirent même dans Constantin, à l'occasion d'une réjouissance publi-

que, l'attention à maintenir la sévérité des lois. Crispus son e fils, et Hélène sa mère, se disposant à venir à Rome, on leur préparoit une fête; et, pour en augmenter la joie, l'empereur ordonna que l'on mît en liberté tous les prisonniers, à l'exception seulement des meurtriers, des empoisonneurs et des adultères.

Il n'excepte point de la grâce, comme l'on voit, les Tit. 5, leggi criminels de lèse-majesté. Ce genre d'accusation, qui 1. avoit donné lieu sous les premiers empereurs à tant d'injustices et de cruautés, ne paroissoit pas à Constantin un objet privilégié, pour lequel nulle rigueur ne fût excessive. Son intention étoit sans doute, et devoit être que ce crime fût puni lorsqu'il étoit prouvé. Mais il eut assez de confiance et de noblesse de sentimens pour en rendre la poursuite difficile et périlleuse à ceux qui l'entreprendroient. Comme en cette matière les accusés étoient soumis à la question, de quelque condition et dignité qu'ils fussent, Constantin, par une nouvelle loi, y soumet les accusateurs eux-mêmes, s'ils n'apportent pas des preuves suffisantes; et, pour ce qui est des esclaves et des affranchis qui se rendroient dénonciateurs contre leurs maîtres ou leurs patrons, il veut que, sans les écouter, on les envoie au supplice.

La condition des débiteurs étoit très-dure selon les Lib. n., tit. lois romaines, ainsi qu'on a pu le voir en plus d'un 33, leg. 1; et lib m, tit. 24 endroit de l'histoire de la république; et les riches qui les. 1: prêtoient ne se contentoient pas même des avantages qui leur étoient accordés par la loi; ils exigeoient des usures criantes; et d'ailleurs ils avoient mis en usage une sorte de contrat par lequel l'emprunteur engageoit ses biens-fonds, ou en tout ou en partie, pour sûreté de l'argent qu'il recevoit, sous cette clause ri-

souffre quelque difficulté, mais qui paroît être tout ce qu'on peut dire de plus vraisemblable.

Par rapport à l'événement qui donna lieu à la fête publique dont il est parlé dans la loi, je suis l'interprétation de Jacques Godefroi, qui

humain.

goureuse que, faute par lui de payer au terme préfix, les biens engagés passoient au pouvoir du créancier. Constantin mit ordre à ce double abus, autant que les circonstances le permettoient. Il ne crut pas sans doute possible d'interdire absolument l'usure autorisée de tont temps par les lois de l'état; mais il rappela et rétablit l'ancien taux, qui fixoit les intérêts de l'argent prêté à douze pour cent. Quant à ce qui regarde les engagemens des biens-fonds pour sûreté de la dette, il abolit entièrement les contrats iniques qui tendoient à faire passer tous les fonds en un petit nombre de mains; et il ordonna que, malgré l'expiration du terme fatal, le débiteur seroit toujours en droit de revendiquer son gage en représentant la somme qu'il avoit reçue.

Cette nature de règlemens, en soulageant les parti-

Cette nature de règlemens, en soulageant les particuliers, faisoit aussi l'avantage de l'état, qui ne pent manquer de souffrir de la répartition trop inégale des biens entre les citoyens. Il est de l'intérêt public que les petits ne soient pas entièrement dépouillés. C'est sur eux que roulent tous les travaux les plus nécessaires à la société; et ils ne peuvent pas y suffire s'ils sout ré
Lib.n, tic. duits à la misère. Sous ce point de vue, nuls citoyens 500, leg. 1 et viii, 5, 1; et viii, 5, 1; et viii, 5, 1; et cupent de la culture des terres. Aussi Constantin témoigne-t-il dans différentes lois une grande attention à empêcher l'interruption de leurs travaux. Il défend de saisir, même pour deniers impériaux, les bœufs du labourage et les esclaves de charrue. Il défend pareillement à ceux qui voyageoient par autorité publique de prendre ces mêmes bœufs pour le service de leurs voitures, et il veut qu'ils y emploient uniquement ceux des messageries. Enfin, si l'on impose des corvées aux habitans de la campagne, il excepte les temps des semailles et de la récolte, pendant lesquels il entend que

l'on respecte des occupations si importantes au genre

Digitized by Google.

Tous ceux dont les personnes ou les causes sont fa- Cod. Theod. vorables suivant les principes de l'équité naturelle ", 16, 1, et Cod. Just. v, éprouvent les attentions bienfaisantes de Constantin 37, 22. dans les lois dont il est auteur. Ainsi, par un nouveau règlement il augmente les ressources et les moyens de défense des mineurs contre les fraudes de leurs tuteurs. Par une autre loi il ordonne que les pupilles, les veuves, les infirmes, s'ils ont des procès, ne puissent être obligés de venir plaider devant le prince, mais qu'ils soient jugés sur les lieux; et au contraire il leur accorde le Cod. Theod. droit de porter leurs causes au pied du trône, s'ils 1, 10, 2. craignent la puissance de leurs parties adverses dans la province où ils habitent. Lorsqu'il s'agit de nouvelles impositions, il veut que la répartition en soit faite dans 21. 16.3. chaque ville, non par les premiers citoyens, mais par le magistrat de la province, de peur que le crédit des riches ne fasse tomber sur les foibles la plus grande partie du fardeau.

Il n'est pas jusqu'aux esclaves que ne juge digne de 11, 25, 1. ses soins la bonté de Constantin. Dans les partages des terres, que suivoit nécessairement le partage des esclaves, il défend de séparer les maris de leurs femmes, les pères et mères de leurs enfans : et si l'on a manqué à cette attention d'humanité, il charge l'officier public de remédier à ce désordre, et de réunir par l'habitation ce que des liens sacrés ont uni par le droit de la nature.

Une loi très-importante, parce qu'elle regarde un x1,27, 1. objet infiniment touchant, est celle par laquelle il assure la vie aux enfans qui naissent de parens pauvres, et épargne un crime à leurs pères. On sait que les lois romaines donnoient aux pères le droit de vie et de mort sur leurs enfans; et souvent ce droit étoit impitoyablement exercé sur des enfans qui venoient de naître; et leurs pères, hors d'état de les nourrir, avoient la barbarie de les tuer. Constantin, pour prévenir ces parricides,

Digitized by Google

1X, 24, 1.

pour conserver des citoyens à l'état, ordonne au préset du prétoire, dès qu'on lui aura présenté un enfant que son père ne peut point nourrir, de hâter le secours, parce que les besoins des premiers momens qui suivent la naissance ne souffrent point de délai; de lui fournir sur-le champ les alimens et tout ce qui lui est nécessaire : et il affecte à cette dépense, que la charité et la politique recommandent également, et le trésor impérial, et son domaine particulier.

Constantin signale aussi, dans diverses lois, son zèle v. 6. 1. à protéger la liberté des citoyens. Non-seulement il rétablit dans la jouissance d'un droit si précieux ceux qui l'avoient perdu sous la tyrannie de Maxence (on pourroit croire que son intérêt propre avoit autant de part à cette disposition que l'équité); mais, dans des

1v, 8, 1 et 2. lois postérieures, il procure toutes les facilités imaginables à tous ceux qui sont réduits injustement en servitude, pour revendiquer la liberté qui leur appartenoit par le droit de la naissance. Il ne veut pas que Cod. Just. dans les causes de cette nature on puisse opposer la

VII , 22. prescription même de soixante ans.

manquer de manifester, dans les lois qu'il a portées, son zèle pour cette vertu, et d'employer son autorité pour empêcher les désordres contraires. Nous avons déjà observé qu'en accordant grâce, l'an de Jésus-Christ 322, à tous les criminels, il excepte les adultères, qu'il met de niveau dans sa loi avec les meurtriers et les em-Cod. Theod. poisonneurs. Il augmenta la peine du crime de rapt, et il ne se contenta pas de soumettre le ravisseur au supplice le plus rigoureux. Il y condamna pareillement la personne enlevée, si elle avoit donné son consentement; et supposé que ce consentement ne fût pas prouvé, se persuadant néanmoins difficilement qu'elle puisse être absolument innocente, il la prive de la

Ce prince, qui respectoit et pratiquoit les règles de la chasteté dans sa conduite personnelle, ne pouvoit

succession de ses père et mère. Il étend la sévérité jusque sur les confidentes, sur les esclaves qui auront favorisé l'enlèvement; sur les parens même qui seroient négligens à en poursuivre la vengeance. Seulement il diversifie les peines, selon le degré de la faute et la qualité des personnes. Il renouvela et aggrava l'ancienne 17, 9, 1.1 et salutaire rigueur de l'arrêt du sénat rendu, sous l'empereur Claude, contre les femmes qui s'abandonnoient à des esclaves. Il établit la peine du a bannis- 1x, 8, 1. sement perpétuel et de la confiscation des biens contre le tuteur qui auroit corrompu une pupille confiée à ses soins. Il défendit qu'aucun homme marié osât entre- Cod. Just. tenir une concubine. Il entreprit d'abolir le crime xxv, 26. contre nature, souvent toléré par les plus sages de ses Const. art. prédécesseurs; et s'il ne put réussir à en effacer tout vestige, au moins il en réprima la licence par l'atrocité du supplice. Sa vigilance se porta à tout ce qui peut intéresser la pudeur. Il ordonna que dans les prisons les Cod. Theod. différens sexes fussent séparés par la différence des lo-1x,3,3. gemens et des quartiers. Il défendit que les femmes, 1, 10, 10 pour causes de dettes, même publiques, pussent être tirées de leurs maisons, qui sont comme un sanctuaire où la modestie de leur sexe leur apprend à se renfermer; et il décerna la peine de mort contre les juges qui ordonneroient et feroient exécuter une pareille violence.

Dans toutes ces différentes lois, si pleines de sagesse, d'équité, de zèle pour la justice et pour la pureté des mœurs, il est aisé de sentir une impression de l'esprit

est condamné en l'iberté d'aller où veut hors le pays d'où il est banni: Mais ces mêmes peines se ressemblent en ce point essentiel, qu'elles sont les plus rigoureuses de leur genre, et qu'elles emportent l'une et l'autre confiscation des biens et privation de tous les droits de citoyen.

<sup>«</sup> Je n'ai pas voulu me servir du mot déportation, qui est le terme propre, mais moins connu que celui de bannissement perpétuel. Il y a pourtant de la différence entre ces deux peines. Par la déportation le criminel étoit renfermé dans une île; et la bannissement laisse celui qui y

du christianisme, dont Constantin faisoit profession lorsqu'il les porta. D'autres lois du même prince ont un rapport plus direct et plus immédiat à la religion; et je dois en rendre compte au lecteur, après néanmoins que j'aurai dit un mot de celles qui regardent les gens de guerre et les gens de lettres.

On sait combien l'affection des troupes étoit nécessaire

aux empereurs romains, dont le pouvoir tout militaire se soutenoit plus par les armes que par les lois. Il est remarquable que dans ce grand nombre de guerres civiles que Constantin eut à soutenir ou à entreprendre, il ne se soit élevé dans ses armées aucune sédition, aucune révolte, excepté celle qu'excita Maximien Hercule son beau-père en son absence, et qui fut calmée dès qu'il reparut. Il fut redevable de la tranquillité dont il jouit à cet égard, premièrement à ses grandes qualités, qui lui attirèrent l'estime et l'admiration des officiers et des soldats, et de plus à la conduite qu'il tint par rapport à eux, mêlée d'indulgence et de fermeté. On voit par vii, 20, 2-5, plusieurs lois du code Théodosien qu'il fut très-attentifà conserver et même à étendre les priviléges des vétérans, à leur assurer des établissemens, à leur accorder bien des grâces et des immunités, soit qu'ils s'adonnassent à l'agriculture ou au commerce. Mais on n'y voit aucune trace de basse complaisance, ni de flatterie, telle que l'avoient pratiquée quelques-nns de ses prédécesseurs, qui, se rendant odieux aux peuples par un gouvernement tyrannique, mettoient toute leur ressource dans les gens de guerre.

Les fils des vétérans jouissoient des mêmes priviléges que leurs pères, mais pourvu qu'ils fissent la même profession. Souvent ils auroient bien voulu, en s'épargnant les fatigues militaires, retenir les prérogatives de vu, 22, 1, cet état. Constantin veille, dans plusieurs lois, à empêcher un abus qui, en augmentant le nombre des privilégiés, alloit à la foule des peuples. Il veut que les fils de vété-

rans, qui, parvenus à l'âge de seize ans, n'auront pas embrassé le parti des armes, soient compris dans les rôles des contribuables, et qu'ils partagent les fardeaux publics avec leurs concitoyens.

Ce prince, dans une autre loi, prive les officiers de vii, 4, 1. guerre d'un avantage qu'ils se procuroient contre les règlemens, et qui tournoit à la charge des provinces. Au lieu de recevoir leurs étapes en nature, ils les demandoieut en argent; d'où il résultoit un double inconvénient. Il falloit imposer une taxe pécuniaire sur les peuples; et d'ailleurs les provisions, restant dans les magasins, s'y gâtoient, et, pour les renouveler, on exigeoit une seconde fois ce qui avoit déjà été fourni. Constantin défend absolument de payer aux officiers les étapes en argent; et ce qu'ils auront laissé dans les magasins, il l'adjuge au profit du fisc.

On peut juger de la sévérité avec laquelle ce prince vn, 12, 1.3 maintenoit la disciplice militaire dans ses armées par une loi concernant les congés donnés aux soldats qui gardoient les frontières de l'empire. Cette loi condamne à la mort l'officier qui aura accordé le congé, si dans le temps il s'est fait quelque mouvement de la part des barbares; ou au bannissement perpétuel, dans le cas même que la tranquillité de la frontière n'aura été troublée par aucune incursion.

Il fit plusieurs changemens dans la milice, dont je n'entreprendrai point de donner ici le détail, parce qu'ils sont liés avec l'histoire des temps postérieurs, qui n'est pas de mon plan. Mais je ne puis me dispenser d'observer l'attention qu'il eut d'affoiblir l'autorité de la charge de préfet du prétoire, qui avoit été si souvent funeste aux empereurs.

Les préfets du prétoire étoient, comme je l'ai fait reremarquer en d'autres occasions, les lieutenans du souverain, dans le civil comme dans le militaire; et se trouvant si près du trône, c'étoit pour eux et une amorce

Digitized by Google

Zos. L.u.

Tyr. 18.

séduisante, et une très-grande facilité pour passer du second rang au premier, auquel ils touchoient dejà. Constantin employa deux moyens pour diminuer le crédit de ces officiers redoutables. Il en augmenta le nombre, et il resserra l'étendue de leur pouvoir. Le préfet du prétoire, dans l'origine, étoit unique. Dans la suite, l'usage s'étoit introduit d'en créer deux

assez communément; et nous avons vu Commode en établir trois. Mais c'étoit une singularité qui ne tira pas à conséquence. Constantin en porta le nombre à pas a consequence. Constantin en porta le nombre a quatre; et au lieu qu'anciennement ces officiers, lors même qu'ils étoient plusieurs, exerçoient l'autorité de leur charge en commun et par indivis sur tout l'empire, il leur assigna quatre départemens ou diocèses différens: les Gaules, sous lesquelles étoient comprises l'Espagne et la Grande-Bretagne; l'Italie avec l'Afrique et les fles intermédiaires; l'Illyrie, prise dans toute son étendue, que nous avons plus d'une fois marquée; et enfin l'Orient, qui embrassoit l'Asie mineure, la Syrie, et l'Egypte. Cet arrangement étoit une nouveauté: mais en l'établissant Constantin avoit néanmoins l'avantage de pouvoir s'autoriser de ce qui s'étoit pratiqué avant lui. Sous Dioclétien, l'empire avoit été gouverné par quatre princes, qui avoient chacun leur préfet du prétoire: et nous voyons dès le temps de Valérien un Carus préset de l'Illyrie et des Gaules, et par conséquent attaché à un département particulier.

Constantin démembra encore d'une autre façon une charge qui lui étoit justement suspecte, et il la priva du pouvoir sur les troupes, ne lui laissant que le soin général de la justice et des finances. Par ce changement il la dénatura. Elle étoit toute militaire dans son établissement, et il la rendit purement civile. Pour la remplacer dans le commandement des armes, il créa les maîtres de la milice, qui n'avoient aucune autorité dans le civil. Ainsi la plénitude de la puissance ne se trouva

Digitized by Google

plus réunie que dans la personne du souverain, et il n'y eut plus d'officiers qui le représentat complètement. Zosime blâme aigrement cette réforme, comme contraire au bien du service dans le maintien de la discipline et dans les opérations de la guerre. Mais les exemples de tant de révoltes, de tant d'empereurs détrônés, paroissent justifier suffisamment les précautions que Constantin se crut obligé de prendre.

Le même écrivain lui reproche d'avoir retiré les troupes des châteaux qui gardoient les frontières, pour les loger dans les villes qui n'en avoient nul besoin, et d'avoir par cette mauvaise politique ouvert l'entrée de l'empire aux barbares. Si le fait étoit avéré, il seroit peut être difficile d'y trouver une excuse légitime. Mais Zosime montre une haine si envenimée contre un prince à qui il ne peut pardonner la destruction de l'idolâtrie. qu'il mérite peu d'être cru dans le mal qu'il dit de lui.

Constantin, ainsi que tous les grands princes de tous Vict. epit. les âges et de tous les pays, aima et favorisa les lettres. Il les cultivoit lui-même, et il s'occupoit volontiers, dit un auteur du temps, à lire, à écrire, à méditer. Eusèbe Eus. de vit. nous a conservé plusieurs monumens de l'esprit et du Const. savoir de ce prince, lettres, ordonnances, discours, qui tous roulent sur la religion ou sur des matières qui s'y rapportent. Constantin dressoit lui-même, suivant le témoignage de cet historien, ses édits et ses lettres les plus importantes. Il composoit lui-même ses harangues. Il les écrivoit en latin, dont l'usage lui étoit plus familier; et des interprètes les traduisoient en grec. Connoissant par sa propre expérience quels avantages un prince retire des belles connoissances, il eut grand soin d'en orner l'esprit de ses enfans. Il leur donna une éducation digne de leur naissance et du rang sublime auquel Const. art. ils étoient destinés. Il leur choisit les maîtres les plus excellens dans tous les genres, et il étoit lui-même leur premier maître. Il les instruisit dans la piété chrétienne,

39.

Tillem .

neg. Const. Aug.

cices militaires. Il prit soin de leur apprendre à goûter Nazar. pa- de bonne heure le plaisir de faire du bien, en employant leurs tendres mains, dès qu'ils surent écrire, à signer les brevets de récompenses et de gratifications. Il voulut que ce riche fonds fût relevé et assaisonné en eux par l'étude des lettres et de l'éloquence. Nous ne connoissons que deux des maîtres auxquels il confia l'instruction de leur enfance, et ce sont des noms qui font grand honneur au discernement de Constantin. Lactance, le plus bel esprit de son siècle, fut précepteur de Crispus César;

Tout ce détail sur le goût personnel de Constantin

Euseb. chron.

et Æmilius Arborius, célèbre professeur de rhéto-Auson. prof. 16. rique à Toulouse, fut mandé à Constantinople pour donner des lecons a à l'un des trois princes enfans de Fansta.

pour les sciences et pour les beaux-arts nous fait comprendre combien il se porta volontiers à les favoriser et les protéger comme législateur. Il prodigua les immunités et les priviléges aux médecins et aux professeurs de Cod. Theod. grammaire et des autres parties de la littérature. Par xiii, 3, 1-3. différentes lois il les exempte, eux et leurs biens, de toute charge publique dans les villes où ils habitent, et il leur permet néanmoins d'en posséder les honneurs. Il les dispense du service militaire, et de la nécessité de loger dans les passages des troupes : et il étend toutes ces exemptions à leurs femmes et à leurs enfans. Il défend qu'on les vexe par des chicanes odieuses; et si quelqu'un leur fait un mauvais procès ou les maltraite en quelque facon que ce puisse être, il veut que l'injuste agresseur soit condamné à une amende de cent mille sesterces, dont il rend responsables les magistrats eux-mêmes, s'ils négligent de l'imposer et de la faire payer. Telle est

Ausone ne désigne que par le l'éloquence. C'est ce qui m'a obligé nom vague de César celui des trois d'employer aussi une expression inprinces qu'Arborius instruisit dans déterminée.

la protection qu'il croit devoir aux gens de lettres. afin qu'ils puissent librement vaquer à leurs études, et communiquer aux autres les connoissances qu'ils ont acquises.

L'architecture est par elle-même un art tout à-fait digne de l'estime et des bienfaits du souverain. Mais la construction de plusieurs basiliques sacrées, et surtout la fondation de Constantinople, rendoit les architectes singulièrement précieux à Constantin. C'est sans doute sur ce motif qu'est fondée une de ses lois par laquelle il in- xut, 4, 1. vite les jeunes gens qui ont du génie et des lettres à étudier l'architecture, et les habiles dans cet art à l'enseigner publiquement; accordant aux uns l'immunité de toutes charges personnelles, pour eux et pour leurs parens, et assignant aux autres un salaire convenable.

Il nous reste maintenant à parler de la piété chrétienne de Constantin, dont nous avons déjà mis en œuvre plusieurs traits, à mesure que l'occasion s'en est présentée. Mais c'est un objet assez important pour mériter un article séparé et étendu.

J'observerai d'abord qu'il ne fut point de ceux qui Eus. de vit. rougissent de Jésus-Christ et de sa croix. Au contraire, ct 3; et 1v, il en faisoit toute sa gloire, et il professa hautement la 15; et Sozom. foi qu'il avoit dans le cœur. Il l'annonçoit et par ses discours, et par ses actions, et par des monumens publics et multipliés. Il s'étoit fait représenter à l'entrée de son palais, ayant la croix au-dessus de sa tête, et à ses pieds le dragon infernal percé de coups et précipité dans les abîmes; et en général, de quelque manière que l'on exprimât sa ressemblance, soit en statue ou sur la toile, en grand ou en petit, il voulut qu'on lui donnât l'attitude d'un homme qui prie, les yeux élevés au ciel, et les mains étendues. Il nous reste encore des médailles Const. art. de Constantin qui autorisent sur ce point le témoi-86. gnage de l'histoire.

Digitized by Google

<sup>·</sup> Quò faciliùs liberalibus studiis et memoratis artibus multos instituant.

Aurel. Vict. et Sozom.

Le respect de ce prince pour la croix du Sauveur le porta à abolir ce genre de supplice, qui de tout temps étoit usité chez les Romains et chez les Grecs, particu-lièrement contre les esclaves. Il ne voulut pas que l'instrument de notre salut fût déshonoré par un usage non-seulement profane, mais capable d'en inspirer de l'horreur. Il trouvoit indécent et irréligieux de se servir de la croix pour la punition des plus vils criminels, pendant qu'il l'érigeoit lui-même en trophée, et qu'il en faisoit le plus bel ornement de son diadème et de ses drapeaux militaires. Le texte de cette loi, si digne de la piété du premier empereur chrétien, ne nous a point été conservé. Mais elle est attestée par un écrivain païen, et la pratique de tous les princes et de tous les peuples qui font profession du christianisme y est conforme. Par une conséquence du même sentiment religieux, Constantin interdit aussi l'usage de briser les jambes des criminels, sorte de supplice qui étoit assez souvent un accompagnement de celui de la croix, comme il paroît par l'exemple des deux voleurs crucifiés avec Jésus-Christ.

Cod. Theod.

Il regarda comme un devoir de religion pour lui l'attachement à faire respecter dans le visage humain ce rayon de beauté divine que la main du Gréateur y a imprimé. On marquoit sur le front avec un fer chaud ceux qui étoient condamnés aux mines ou à être enfermés avec les gladiateurs, afin que, s'ils vouloient s'enfuir, ils portassent partout la preuve écrite de leur état, et fussent partout reconnus. Constantin abolit cette coutume par une loi que nous avons, et il allègue lui-même la raison que j'ai énoncée. Mais il y ajoutoit sans doute dans son esprit un autre motif, qui n'eût pas également frappé ses sujets, païens pour la plupart. Il ne vouloit point que l'on soumît à l'ignominie une partie du corps

<sup>&#</sup>x27; Quò facies, quæ ad similitudinem pulchritudinis cœlestis est figurata, minimè maculetur.

sur laquelle les chrétiens ont toujours été dans l'usage de recevoir et d'imprimer eux-mêmes le sceau de la croix.

J'ai raconté avec quel éclat Constantin fit paroître sa vénération pour la croix dès qu'il en eut vu le symbole au ciel, et qu'en conséquence il se fut converti à la foi chrétienne. Mais, quand ce gage sacré de la rédemption du genre humain eût été découvert en nature par la piété d'Hélène, mère de l'empereur, ce fut alors qu'il déploya toute sa magnificence pour honorer les mystères de l'humiliation du Sauveur.

Il avoit pris la résolution d'élever un temple à JésusChrist sur le Calvaire; et Hélène, pour seconder ce pieux vit. Const.

dessein, se transporta à Jérusalem, et entreprit de dé-Socrat. 1, 17.

Sozom. 11, 17.

Couvrir le lieu du crucifiement, la croix sur laquelle 2.

Jésus-Christ avoit souffert la mort, et la caverne de son 16-18.

Theodor. 1, 16-18. drien, près de deux cents ans auparavant, avoit, comme je l'ai rapporté, pris plaisir à cacher et à profaner les lieux consacrés par les derniers mystères de Jésus-Christ. Il avoit exhaussé par de grands amas de terre l'endroit de la caverne, qui n'étoit pas loin de celui du crucifiement; et ayant ainsi formé une plate-forme, qu'il pava de pierres, il y avoit bâti un temple de Vénus, et placé une statue de Jupiter au-dessus du sépulcre. Il fallut donc commencer par renverser tout cet édifice d'im-piété, détruire le massif de pierres qui y avoit servi de fondement, et creuser bien avant jusqu'à ce que l'on trouvât l'ancien sol. Après que l'on eut emporté une grande quantité de terres, qui furent jetées au loin, comme souillées et impures, aussi-bien que les matériaux et les décombres du bâtiment, enfin on découvrit la grotte sacrée dans laquelle avoit reposé le corps du Seigneur, et d'où il étoit sorti triomphant; et, en poussant la fouille un peu plus avant, on aperçut trois croix. Tout

parmi les chrétiens) par quels miracles Dieu distingua

ad Sev.

la croix de son fils de celle des deux voleurs crucifiés Paulin, ep. avec lui. La guérison d'une femme mourante, la résurrection d'un mort, opérées par l'attouchement de l'une des trois croix, et refusées aux deux autres, manifestèrent quelle étoit celle sur laquelle s'étoit accompli le salut du genre humain. La pieuse impératrice, qui avoit présidé à tout le travil, fut transportée de joie lorsqu'elle se vit en possession d'un trésor qu'elle préféroit à toutes les richesses de l'empire. Elle fit couper la croix sacrée en deux parties, dont elle laissa la plus grande à Macaire, évêque de Jérusalem, après l'avoir enfermée dans une châsse d'argent, et elle envoya l'autre à son fils, comme un présent d'un prix inestimable. L'empereur en jugea ainsi, et il voulut faire de ce gage si cher à sa piété la sauvegarde de sa ville impériale et de son palais. Il commença peu après à bâtir Constantinople; et lorsque les édifices furent en état, le bois sacré ayant été scié Duguet, ex. par son ordre en deux portions, il déposa la plus considérable dans son trésor, où elle fut conservée religieuch. 16, art. 2. sement par ses successeurs; et il enferma l'autre dans sa statue, qui occupoit le milieu de la grande place de la nouvelle ville. Il fit un usage semblable des clous teints du sang adorable de Jésus-Christ, qui a voient été trouvés avec la croix, et qu'Hélène lui avoit transmis. Il les inséra partie dans son casque, partie dans la bride de son cheval de guerre, afin qu'ils lui servissent de défense et de protection dans les hasards des combats.

plic. de la Pass. tom. x,

> \* Eusèbe ne fait point une mention expresse de l'invention de la croix; et son silence a donné lieu à des esprits hardis de révoquer en doute la vérité du fait. Mais les témoignages positifs et infiniment respectables qui nous en assurent sont trop forts pour céder à un argument

négatif, auquel on donne plus d'étendue qu'il n'en a réellement. On peut voir ce qu'ont répondu à cette objection M. de Tillemont, hist. eccl. t. vii, not. 2, sur sainte Hélène, et surtout M. Duguet, explic. de la Pass. t. x , ch. 14, art. 2.

Aussitôt que le saint Sépulcre eût été découvert, Constantin se mit en devoir d'accomplir ce qu'il avoit projeté, et il donna ses ordres pour la construction d'une basilique digne, s'il étoit possible, de la sainteté des lieux et de sa magnificence. Il écrivit aux grands officiers de la province pour leur commander d'assembler les matériaux les plus précieux, et des ouvriers pour les mettre en œuvre. Il donna l'intendance de tout l'ouvrage à Macaire, évêque de Jérusalem, et nous avons la lettre qu'il lui adressa à ce sujet.

Cette lettre est remplie de l'esprit de religion et de foi. L'empereur y témoigne d'abord son admiration sur l'économie de la divine Providence qui avoit tenu cachés et ensevelis sous terre pendant près deux siècles les monumens sacrés des souffrances et de la résurrection du Sauveur, et qui les mettoit en évidence et en gloire dans le temps que le règne du démon se détruisoit. En effet, si ces sacrés monumens avoient été vus et à portée de la main des hommes durant les persécutions violentes que l'Eglise a souffertes, il n'est pas douteux que la fureur des ennemis du christianisme les auroit anéantis, comme elle s'efforça d'abolir les livres saints. Mais ils avoient été mis en sûreté précisément par les soins que l'impiété avoit pris pour en effacer absolument le souvenir et la connoissance; et ils reparoissoient au moment où la dévotion des fidèles, appuyée de la puissance séculière, pouvoit les vénérer avec une entière liberté. Constantin continue, et il marque le fruit que l'on doit tirer de ce bienfait du ciel. « Mon premier et « mon unique vœu (dit-il) a toujours été que, de même « que la preuve de la vérité se manifeste de jour en jour « par de nouvelles merveilles, ainsi nos âmes s'embra-« sent toutes d'un nouveau zèle pour la loi divine, et « qu'elles en expriment de plus en plus en elles-mêmes « la sainteté par une parfaite pureté de mœurs, et par « le concert d'une charité unanime. » Il explique ensuite

ses intentions sur le temple qu'il veut construire, et dont il prétend que la magnificence surpasse tout ce qui se voit de plus beau et de plus riche en quelque ville que ce puisse être: et il ordonne à Macaire de choisir lui-même tout ce qu'il connoîtra de plus éclatant et de plus parfait en matériaux, promettant de les lui faire fournir à sa volonté.

L'effet suivit des ordres si précis. Une grande et vaste basilique fut élevée, tout incrustée de marbres, toute brillante de dorures. Elle embrassoit dans son étendue, et le lieu du Sépulcre, qui fut orné et embelli singu-Tillem. hist. lièrement, et le lieu du crucifiement. C'est pourquoi elle se trouve appelée le Martyre, l'église du Calvaire, l'Anastasie ou l'église de la Résurrection, et l'église de la Croix. Tous ces objets étoient réunis dans une même enceinte, ayant pourtant chacun leur sanctuaire particulier.

La construction d'un tel édifice étoit une dépense qui ne convenoit qu'à l'empereur. Sainte Hélène voulut aussi satisfaire sa piété par des monumens proportionnés à son état, mais non moins religieux. Elle détruisit à Bethléem le temple d'Adonis, par lequel Adrien avoit profané le lieu où Jésus-Christ a pris naissance, et elle y éleva une église consacrée au fils de Dieu incarné. Elle en bâtit pareillement une sur la montagne des Oliviers, à l'endroit où le Sauveur a terminé son séjour sur la terre par son ascension glorieuse. Dans ces deux ouvrages elle fut aidée des libéralités de son fils; mais ce fut elle qui eut la première part au dessein et à l'exécution.

Eus. 111, 45. Elle honoroit ainsi Jésus-Christ en impératrice. Mais elle savoit bien que ces pieuses magnificences, quoique 47. très-conformes à l'esprit de la religion, n'en sont pas néanmoins la partie la plus essentielle, et que les bonnes Socr. Soz. œuvres envers les temples vivans du Dieu de miséri-Theod. ubi suprà. corde sont infiniment plus agréables à ses yeux que

eccl. t. vii. Sainte Hélène, art.5.

la construction des temples matériels élevés à sa gloire. Elle soulageoit par d'abondantes largesses les pauvres, les orphelins et les veuves. Elle avoit une tendresse particulière pour les vierges consacrées à Dieu; et l'on rapporte qu'un jour avant rassemblé toutes celles de Jérusalem, elle leur donna un repas dans lequel elle voulut les servir elle-même. Elle aimoit la simplicité, et dans les prières communes elle se confondoit avec les autres femmes sans prendre de place distinguée. Elle visita les principales églises de l'Orient, et partout elle laissa des preuves de sa libéralité chrétienne et religieuse. Elle pouvoit suffire à toutes ces dépenses que sa charité lui prescrivoit, parce que l'empereur son fils avoit assez de confiance en elle pour lui permettre de tirer du trésor impérial toutes les sommes dont elle croyoit avoir hesoin.

Elle ne survécut pas long-temps à son voyage de Jéru- Tillem. hist. salem, que l'ardeur de son zèle lui avoit fait entreprendre sainte Hémalgré le poids des années; car elle étoit dans une grande lène. vieillesse lorsqu'elle visita les saints lieux, puisqu'elle mourut peu après âgée de quatre-vingts ans.

Sa vie avoit été constamment heureuse, au moins depuis l'élévation de son fils sur le trône des Césars. Elle vit ce fils unique réunir sous sa puissance toute l'étendue de la domination romaine, et trois petits-fils sembloient lui promettre que l'empire se perpétueroit dans sa postérité. Ajoutez une santé ferme, et la vigueur de l'esprit conservée pleinement dans un âge fort avancé. Tant de prospérités ne furent pas pour elle, comme il est trop ordinaire, une séduction, mais l'aliment de sa reconnoissance et de sa piété envers Dieu. Elle a été long-temps engagée dans la superstition de l'idolâtrie, et ce fut la conversion de son fils dont Dieu se servit pour l'amener elle-même au christianisme. Elle l'embrassa avec un cœur sincère et un esprit éclairé; et, comblée de mérites devant Dieu et devant les hommes, elle mourut entre les bras de son fils, qui lui rendit dans ses derniers momens tous les devoirs de la piété filiale, comme il s'en étoit toujours jusque-là fidèlement acquitté. La tendresse et le respect de Constantin pour une si digne mère est sans doute un des beaux endroits de la vie de ce prince.

Hélène fut recommandable par sa prudence et par l'habileté de sa conduite. C'est ce qui paroît par l'autorité qu'elle conserva toujours sur son fils; et l'attention qu'elle eut à tenir bas les frères de Constantin en est encore une preuve. Ils étoient trois, Jule Constance, Dalmace, et Annibalien, et ils avoient sur leur frère aîné, comme je l'ai remarqué ailleurs, l'avantage de la noblesse du côté de leur mère, qui étoit belle-fille de Maximien Hercule. D'ailleurs il étoit sans exemple que des fils d'empereurs fussent restés dans la condition privée. Ils n'avoient pourtant pas un droit acquis à l'empire . puisqu'il étoit électif; et le bas âge où leur père les laissa en mourant, l'inconvénient de partager le domaine de Constance Chlore, qui ne faisoit déjà que la quatrième partie de l'empire romain, c'étoient là des raisons légitimes pour réunir toute la succession paternelle sur la tête du seul Constantin, qui se trouvoit en état de la défendre contre l'avidité et l'injustice de Galérius. Il ne paroît point qu'Hélène ait pu avoir aucune part à ce premier arrangement, puisqu'elle ne devoit point être à la cour de Constance Chlore, qui l'avoit répudiée. Mais elle sut le maintenir par des précautions de prudence. Craignant que les jeunes princes, ou par eux-mêmes, ou par de mauvais conseils, ne se portassent à des intrigues contraires à leur devoir et à la tranquillité de l'état, elle les tint toujours éloignés de la cour

Auson.prof. et des emplois ; tantôt à Toulouse, tantôt en quelque autre ville, et enfin à Corinthe, où elle fixa leur séjour.

Julian. Ap. Julien l'Apostat, fils de Jule Constance, taxe cette conlib. or. vu, p. duite de ruse artificieuse d'une belle-mère. M. de Tille-

mont n'y voit qu'une sage politique, en supposant, Tillem. comme il est vrai, que le droit d'hérédité dans les fils 85. d'empereur n'avoit de force qu'autant qu'il étoit reconnu et appuyé des suffrages du sénat et des armées. Après la mort d'Hélène, Constantin éleva ses frères et leurs enfans en dignité. Il en décora deux du consulat. Il renouvela pour Dalmace le titre de censeur, qui n'avoit point été en usage depuis Valérien, et dont il n'est plus fait aucune mention après Dalmace. Il créa pour Jule Constance la dignité de patrice, qui étoit un simple titre d'honneur, mais qui donnoit rang au-dessus des préfets du prétoire, et immédiatement après les consuls. Il établit en faveur du même Jule Constance et d'Annibalien le titre de nobilissime, qui emportoit le droit d'user de la robe de pourpre brodée d'or. Enfin Dalmace son frère, étant mort avant lui, et avant laissé deux fils, Dalmace et Annibalien, Constantin donna à ses deux neveux part dans sa succession. Il fit l'aîné César, en lui assignant pour département la Thrace, la Macédoine et la Grèce, que l'on nommoit alors Achaïe; et il nomma l'autre roi de Pont, de Cappadoce, et de la petite Arménie. L'événement fit voir que la sévérité d'Hélène étoit plus avantageuse à ces princes eux-mêmes que l'indulgence de Constantin. En les élevant, il donna de l'ombrage à ses fils, qui ne se virent pas plus tôt maîtres de l'empire par la mort de leur père, qu'ils firent massacrer leurs oncles et leurs cousins b

L'histoire ne marque point quel fut le lieu de la mort Tillem. hist. d'Hélène, mais seulement celui de sa sépulture. Con-eccl. t, vii, et Const. art. stantin fit porter son corps à Rome dans le tombeau des 65.

Voyez les fastes du règne de Constantin.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Quoique Constance, second fils de Constantin, soit nommé seul par Zotime comme auteur de cet hor-

rible carnage, il est très-vraisem blable que ses frères, qui n'étoient pas meilleurs que lui, et qui avoient le même intérêt, n'en étoient pas innocens.

empereurs. Il témoigna un zèle vif pour conserver et faire passer aux âges futurs le nom de sa mère. Il érigea en ville la bourgade de Drépane en Bithynie, où il paroît qu'elle étoit née; et il en changea l'ancien nom en celui d'Hélénopolis. Il donna le même nom à une autre ville dans la Palestine. Il sépara du royaume de Pont une petite province, qu'il nomma Hélénopont. L'Eglise a accordé à cette pieuse princesse des honneurs plus précieux et plus durables, par le culte qu'elle lui rend dans son office public. M. de Tillemont place la mort de sainte Hélène sous l'an 328, et en 326 son voyage à Jérusalem, et par conséquent la découverte du saint Sépulcre et de la croix du Sanveur.

Euseb. de vit. Const. ш, 50-53. Sozom. ii, 4.

Outre la basilique de la résurrection à Jérusalem, et les églises de sa nouvelle ville de Constantinople, le Socr. 1, 18. pieux empereur en édifia encore plusieurs autres, comme à Nicomédie, à Antioche, et ailleurs. Mais celle de Mambré exige une attention particulière par la singularité des circonstances. La vallée de Mambré est célèbre dans la Génèse par la résidence qu'y fit long-temps Abraham, et par l'apparition des anges qui lui annoncèrent un fils. Comme le nom d'Abraham étoit grand dans tout l'Orient, le lieu qui rappeloit sa mémoire attiroit un très-grand concours, non-seulement de Juifs et de chrétiens, mais de gentils; et ceux-ci l'avoient même profané en prétendant l'honorer par un autel consacré aux faux dieux, et par des sacrifices idolâtriques qu'ils étoient dans l'usage d'y offrir. Constantin fut averti de ce désordre par Eutropie, sa belle-mère, veuve de Maximien Hercule, qui, devenue chrétienne, et voyageant dans la Palestine par dévotion pour les saints lieux, avoit été blessée de ce qu'elle avoit vu à Mambré. Constantin ne fut pas moins sensible à la profanation d'un lieu si respectable. Il en écrivit à Macaire de Jérusalem et à Eusèbe de Césarée, leur faisant avec douceur des reproches sur leur indifférence pour un objet qui touchoit à la religion, et il leur ordonna de bâtir une église chrétienne à Mambré; ce qui fut exécuté.

Le zèle vif et tendre de Constantin pour le culte de Euseb. 1, 42: Dieu le portoit, par une suite naturelle, à honorer les personnes consacrées au saint ministère. Il appeloit les évêques ses frères; il les faisoit manger avec lui : au lieu de concevoir du mépris pour l'air simple et souvent pauvre que plusieurs conservoient encore, c'étoit précisément ce qui les lui rendoit plus respectables; ceux d'entre eux qui avoient souffert des traitemens rigoureux dans les dernières persécutions, et qui portoient Theod., 11. sur leurs corps les marques glorieuses de la confession du nom de Jésus-Christ, attiroient singulièrement sa vénération: il baisoit les cicatrices de leurs plaies sacrées, qu'il regardoit comme des sources de bénédiction. C'est ce que l'on rapporte en particulier de saint Paphnuce, évêque dans la Thébaïde, qui avoit eu l'œil Socr. 1, 11. droit crevé dans la persécution de Maximin.

Rien n'est plus sage ni plus respectueux pour l'épiscopat que l'usage que fit ce prince des mémoires qui lui avoient été présentés par des évêques contre quelques-uns de leurs confrères. C'étoit à l'ouverture du con-Socrat. 1, 8. cile de Nicée que certains prélats, fauteurs secrets de Theod. 1, 11. l'impiété d'Arius, voyant que leur doctrine alloit être anathématisée dans cette sainte assemblée, cherchèrent à y porter le trouble et à faire diversion par des délations et des querelles personnelles dont ils vouloient que l'empereur se rendît le juge. Constantin reçut leurs mémoires, en fit une liasse, et les brûla sans les avoir lus; après quoi, étant entré au concile, il invita les pères assemblés à la concorde; il déclara que c'étoit à Dieu, et non à un homme mortel, à les juger; et il ajouta que l'on ne devoit point faire éclater dans le public les fautes des évêques, s'ils en commettoient quelqu'une, de peur que leur exemple ne semblât autoriser le simple peuple

à pécher; que, pour lui, s'il étoit témoin de quelque scandale donné par un évêque, il le couvriroit de son manteau, pour en dérober, s'il étoit possible, la connoissance à tout le monde.

A ces témoignages de déférence et de respect pour la religion et pour ses ministres Constantin joignit une protection réelle, dont l'Eglise chrétienne n'eut de son temps que trop de besoin, non-seulement contre les ennemis du dehors, mais par rapport aux divisions qui la déchirèrent au-dedans. Ces divisions n'ébranlèrent point la fermeté de sa foi, mais elles lui causèrent une vive Euseb. hist. douleur. « Il est bien triste (disoit-il) que ceux qui de-

eccl. x, 5.

« vroient observer entre eux une charité fraternelle se

« fassent une guerre honteuse et même impie, et que,

« par leurs haines scandaleuses ils fournissent aux in-

« crédules une occasion de risée et d'insulte. » C'est ainsi qu'il s'exprimoit au sujet du schisme des donatistes, pour l'extinction duquel il convoqua deux conciles, l'un à Rome, en 312, l'autre très-nombreux à Arles, en 314, dans un temps où la guerre contre Licinius sembloit

devoir lui causer d'autres inquiétudes. L'hérésie d'Arius excita de bien plus violentes tempê-

tes, et ce fut dans la vue de les calmer que Constantin assembla le concile de Nicée. Il y remplit parfaitement Eus. de vit. les fonctions du titre qu'il s'attribuoit lui-même d'évê-Const. 17, 24. que du dehors. Persuadé qu'il devoit faire servir sa puissance à la gloire de celui de qui il l'avoit reçue, mais la renfermant dans ses justes limites, il assista au concile en personne; il y protégea la liberté des suffrages, il en fit exécuter les décrets, et il y fut inviolablement attaché toute sa vie : heureux s'il eût pu aussi bien se tenir en garde contre les flatteries des évêques ariens que contre leurs erreurs. Séduit par sa facilité et par sa bonté, il tomba dans leurs piéges; et, par une inconséquence des plus étranges, il donna sa confiance à

des hommes qui avoient dans le cœur le dessein de détruire la foi qu'il professoit, et il devint le persécuteur de ceux qui tenoient la même foi que lui.

J'indique seulement ces grands faits, dont les suites s'étendent fort au-delà des hornes que je me suis prescrites, et je n'en prends que ce qui est propre à donner une idée de la conduite de Constantin par rapport aux affaires de l'Eglise.

Il combla les ecclésiastiques de priviléges et de fa- Euseb. hist. veurs. Il les exempta de toutes ces fonctions civiles qui Cod. Theod. étoient, comme je l'ai remarqué ailleurs, si onéreuses; xv1, 2, 2. et il allègue la raison de la grâce qu'il leur accorde. « C'est ' (dit-il) afin que rien ne les détourne du culte » divin auquel ils sont consacrés. »

Il exerçoit à leur égard de grandes libéralités, nonseulement passagères, mais d'une façon stable et perpévit.Const.iv,
28.
Theod.i, 11.
recevoient chaque année, par son ordre, une certaine
quantité de blé et d'autres vivres, qui devoit être fort
abondante, puisque, réduite au tiers, comme elle l'étoit
du temps que Théodoret écrivoit, elle est encore représentée par cet historien comme considérable.

Il permit et valida par une loi expresse les donations Cod. Theod. testamentaires faites aux églises; et il gratifia toutes xvi, 1, 4 leurs possessions d'une immunité, qui a reçu diverses atteintes sons ses successeurs, moins zélés que lui peut-être, ou plus frappés des dommages que l'état en pouvoit souffrir.

Constantin, ne croyant pas pouvoir assez honorer l'épiscopat, communique même aux évêques une partie de la puissance civile, et il les érigea en quelque façon en magistrats. Ainsi il publia trois lois, dont deux nous restent, l'une adressée à Protogène, évêque de Sar-Cod. Justin. dique, l'autre au grand Osius de Cordoue, par lesquelles Cod. Theod. il donna aux évêques le droit d'attester et d'autoriser 17, 7, 1.

<sup>1</sup> Ne...à divinis obsequiis avocentur.

XVI, 12.

les affranchissemens qui se feroient dans l'église en leur présence, sans qu'il fût besoin que le magistrat civil y intervînt; et il voulut que ces sortes d'affranchissemens eussent la vertu des affranchissemens les plus solennels, et opérassent en faveur de l'esclave affranchi une pleine et entière liberté, qui emportoit la qualité de citoyen romain.

Bien plus, il constitua les évêques juges de toutes les Sozom. 1, 9. affaires que les parties plaidantes voudroient porter devant eux, en déclinant les tribunaux séculiers; et il ordonna que les jugemens qu'ils rendroient fussent sans appel, comme s'ils étoient émanés de l'empereur luimême, et que, pour l'exécution, les magistrats et leurs officiers fussent obligés d'y tenir la main.

Voilà ce que rapporte Sozomène; et c'en seroit déjà beaucoup quand même nous nous en tiendrions à son récit. Mais si nous recourons au texte de la loi même, telle Cod. Theod. qu'elle se trouve à la fin du code Théodosien. nous serons étonnés de voir que l'historien n'a pas tout dit. Cette loi permet à l'un des plaideurs de traduire l'autre, même malgré lui, au tribunal de l'évêque; et cela en quelque état que soit l'affaire, et dans le cas même où elle seroit déjà liée et instruite devant le tribunal ordinaire. Elle vent qu'un évêque soit cru en justice sur son seul témoignage, et désend d'écouter aucun témoin qui voulût le contredire: privilége inouï et sans exemple. Jacques Godefroi, frappé de ces difficultés et de quelques autres, suspecte la légitimité de la loi, et il l'argue ouvertement de faux. M. de Tillemont la soutient, et la croit vraie. Ce n'est pas à moi à entrer dans une pareille discussion. Mais si cette loi a été donnée par Constantin telle que nous l'avons, on ne peut se dispenser d'y reconnoître un zèle bien vif, auquel l'événement n'a pas répondu, et dont il a été nécessaire de restreindre les effets.

Constantin témoigna sa piété par d'autres lois, qui Cod. Justin. 111, 12, 3. sont louables sans exception et sans réserve. Telle est celle par laquelle il ordonna dans tout l'empire la célébration du dimanche, avec cessation de toute affaire publique et particulière, des travaux manuels, des jugemens dans les tribunaux. Il excepta seulement les ouvrages nécessaires de la campagne, soit pour les semailles, soit pour les récoltes; et, par une autre loi Cod. Theod. qui suivit de près la première, il ajouta une nouvelle 11, 8, 1. exception en faveur des actes de juridiction gracieuse, comme les émancipations et les affranchissemens. Il est remarquable que, dans ces deux lois, Constantia n'emploie pas le terme de jour du Seigneur, mais celui de jour du soleil. Cette dernière dénomination étoit autorisée par l'usage; et d'ailleurs, comme les lois dont it s'agit s'adressoient à tous indistinctement, païens aussibien que chrétiens, il falloit parler un langage intelligible pour tous. Je soupconne même en cela une attention de prudence. Le prince ménageoit les esprits de ceux qui demeuroient encore attachés à l'ancienne superstition; et c'est aussi sans doute par ce motif que, traitant de vénérable le jour qu'il ordonne de fêter, il garde le silence sur les raisons de la vénération.

Une loi bien digne encore d'un empereur chrétien, Euseb. de est celle par laquelle il exempta le célibat des peines vit. Const. auxquelles il avoit été soumis par des princes qui ne le zom. 1, 9. regardoient que comme un obstacle à la multiplication de leurs sujets, et qui, vu les mœurs de leur temps, pouvoient même le juger plutôt une occasion de licence qu'une pratique de vertu. Constantin savoit par quels principes se conduisoient ceux des chrétiens qui s'abstenoient du mariage; et toujours amateur et observateur de la chasteté, il n'avoit garde de souffrir que l'héroïsme de cette vertu, c'est-à-dire la continence, privât ceux qui s'y dévouoient des avantages accordés par les lois aux antres citovens. Il rendit donc les célibataires, Cod. Theod. contre la rigueur de l'ancien droit, habiles à recevoir vat, 16, 1. tout ce qui leur seroit laissé par testament. Il fit cesser

26

**492.** 

l'injustice à leur égard, sans ôter néanmoins aux pères de plusieurs enfans les priviléges qui étoient de pure faveur.

Les instructions salutaires du christianisme lui ouvrirent pareillement les yeux sur l'abus sanguinaire et inhumain des combats de gladiateurs. Les sages entre les païens en avoient senti toute l'horreur. « 1 Quelle honte ( s'écrie « Sénèque)! La nature et la vie de l'homme sont quel-« que chose de sacré, et on le tue par forme de jeu, et Tom. 17, p. « pour l'amusement de ses semblables! » Marc Aurèle avoit apporté à ces cruels plaisirs quelques tempéramens qui en adoucissoient la barbarie. Mais il étoit réservé à la religion du Sauveur des hommes d'abolir des jeux Cod. Theod. si contraires à l'humanité. Constantin eut le premier la gloire de les prohiber; et il ordonna que les criminels XV , 12 , 1. qu'il étoit d'usage de condamner au métier de gladiateur fussent dorénavant envoyés aux mines. Toute sa puissance néanmoins ne suffit pour détruire tout d'un coup un désordre trop enraciné. Les combats de gladiateurs subsistèrent encore quatre-vingts ans après lui, jusqu'à ce que Honorius réussit enfin à extirper sans retour ce brutal et féroce divertissement.

> Constantin, quoique plein de zèle pour tout ce qui intéressoit la sainte religion qu'il professoit, savoit cependant garder des ménagemens avec des préjugés trop anciens pour céder sans peine la place à une réforme, et il évitoit de gâter par indiscrétion ce qui avoit besoin d'être mené avec douceur. J'ai déjà remarqué le nom de jour du soleil conservé dans la loi par laquelle il ordonna la célébration du dimanche. Il usa d'une semblable réserve dans les deux lois que j'ai rapportées ensuite. Le vrai motif de celle qu'il donna en faveur des célibataires étoit sans doute son respect pour la vertu de continence. Il honoroit singulièrement ceux qui s'étoient dévoués à la philosophie divine, suivant l'expression

<sup>1</sup> Homo, sacra res, homini jam per lusum et jocum ecciditur. Sen. ep. 95.

d'Eusèbe, c'est-à-dire ceux qui embrassoient la vie solitaire, dont le premier engagement étoit le renoncement vit. Const. au mariage. Il révéroit les vierges consacrées à Dieu. comme les temples vivans de celui à qui seul elles réservoient tous les sentimens de leur cœur. C'est de quoi néanmoins la loi ne fait aucune mention : et Constautin n'y semble occupé que de la pensée de réparer une injustice. Il en est de même de la loi qui tend à abolir les gladiateurs. « Des spectacles sanglans (dit l'empereur) « ne conviennent pas à l'heureuse tranquillité de nos « temps. » Voilà une raison bonne à présenter à tous : mais tous n'auroient pas été capables d'entrer dans celles qui se déduisent de la douceur du christianisme.

Constantin poussa encore plus loin les ménagemens de prudence; et certains abus qu'il ne pouvoit point espérer de détruire, il se contenta de les restreindre : c'est ce que l'on a vu par rapport à l'usure. Il traita avec la même Cod. Theod. sagesse ce qui regarde les divorces, qui n'ont jamais été défendus que par la seule loi du christianisme. Vouloir soumettre les hommes sans préparation à une ordonnance si sévère, et qui avoit effrayé les apôtres lorsque leur divin maître la proposa, c'eût été une entreprise capable de révolter tous les esprits. Mais la licence des divorces étoit portée chez les Romains, depuis plusieurs siècles. à un excès intolérable. Il y avoit long-temps que ! Sénèque s'étoit plaint de ce que les femmes comptoient leurs années, non par les consuls, mais par le nombre de leurs maris. Cette indécente multiplication de mariages différoit peu de la débauche; elle troubloit les familles, et embarrassoit les successions de mille difficultés. Ainsi l'on ne pouvoit qu'approuver le zèle du prince qui se proposeroit d'y mettre ordre : et c'est ce que fit Constanin en diminuant le nombre des cas où le divorce seroit

numero, sed maritorum, annos suos computant ? Sen. de benef. 111, 16.

<sup>1</sup> Numquid jam ulla repudio erubescit, postquam illustres quædam ac nobiles femina, non consulum

permis, et en aggravant la peine des divorces injustes et sans cause. Par là il disposoit de loin les choses à une réforme plus parfaite, et entièrement réglée sur les maximes de la sévérité évangélique.

Peut-être porta-t-il trop loin la condescendance pour les païens en n'abolissant point par rapport à lui l'usage des termes d'éternité, d'adoration, et autres semblables, que l'orgueil des princes idolâtres et la flatterie basse et impie des courtisans avoient introduits. On ne peut douter que ce langage profane ne lui déplût, et il ne l'employoit point lui-même. Mais il souffroit que ceux aux préjugés desquels il s'assortissoit continuassent de s'en servir, et sa piété devoit l'engager à en témoigner de l'horreur et à le proscrire. Ses successeurs ont été encore moins scrupuleux que lui sur cet article.

Si Constantin toléra ces expressions païennes, ce n'est pas assurément qu'il manquât de zèle contre l'idolâtrie. Il lui porta des coups mortels, il s'efforça de la détruire: et s'il laissa une partie de l'ouvrage à achever à ceux qui viendroient après lui, c'est qu'il n'étoit pas possible de faire en peu de temps un si grand changement dans l'univers.

Eus. de vit.

Il employa la voie d'exhortation. Nous avons un édit Const. 11, 47 de ce prince, et composé par lui-même, qui contient une invitation à tous les peuples soumis à ses lois de renoncer à leurs vieilles superstitions, et d'embrasser la vraie foi, à laquelle Dieu donnoit actuellement un si grand éclat par la vengeance exercée sur les persécuteurs du christianisme, et par l'exaltation du prince qui s'en déclaroit le protecteur. Du reste, il laisse la liberté de conscience. Il témoigne désirer ardemment que tous embrassent la seule religion véritable; mais il interdit la contrainte. « Que chacun (dit-il) suive ce qu'il croit être « la vérité, sans prétendre dominer sur les autres. Que « celui qui est éclairé tâche, s'il est possible, de se rendre « utile à son prochain en lui communiquant les mêmes

« lumières; s'il ne peut y réussir, qu'il le laisse en paix. » Cet édit paroît donné peu après la ruine de Licinius, et la réduction de tout l'empire sous l'obéissance de Constantin. Ce prince pratiqua constamment la maxime qu'il prescrivoit aux autres. Il protégea sans doute les chrétiens contre la violence que les païens, dans les endroits où ils étoient encore les plus forts, vouloient quelquefois leur faire pour les obliger de prendre part à des cérémonies profanes; mais je ne vois point qu'il ait jamais employé la force pour contraindre aucun païen d'embrasser le christianisme.

Quant à ce qui regarde l'exercice de la superstition Cod. Theod. idolâtrique, des sacrifices, des divinations, il n'eut pas la 12, 16, 1, 2; même indulgence que pour les personnes. Il interdit d'a- et xvi, 10, 1. bord tout acte de cette espèce qui se passeroit dans le secret, laissant pourtant subsister le culte public, et les cérémonies qui s'exécutoient dans les temples et à la vue du soleil. C'est ce qui paroît par trois lois datées des années 319 et 321.

Il alla ensuite plus loin, et il défendit à tous ceux à Eus. 11, 44. qui il faisoit part de son autorité toute célébration de sacrifices. Il mettoit des chrétiens en place, autant qu'il lui étoit possible. Mais, comme la nécessité le forçoit d'employer aussi des idolâtres, ce n'étoit que sous la condition expresse qu'ils s'abstiendroient de sacrifier; et cette désense s'étendoit jusqu'aux présets du prétoire.

On ne peut pas douter qu'encouragé par les premiers succès, et acquérant plus d'antorité à mesure que s'étendoit la durée de son règne, et que ses prospérités croissoient, il n'ait interdit en général les sacrifices des païens. Le témoignage d'Eusèbe, suivi de plusieurs autres, y est formel; et Constant, fils de Constantin, qui dans Cod. Theod. nne loi assure la même chose, donne à ce fait une cer- xvi, 10, 2. titude au-dessus de toute critique. D'un autre côté, il n'est pas moins certain que dans Rome les sacrifices et les autres cérémonies idolâtriques y subsistèrent encore

Il est un moyen de concilier cette contradiction ap-

Liban. de long-temps; et Libanius, déposant de ce qu'il a vu ? templ. atteste que dans tout l'empire les temples avoient été dépouillés par Constantin, mais non pas fermés; que ce prince ne changea rien aux pratiques de l'ancienne religion de l'état ; et qu'à la magnificence près, qui n'y étoit plus, tout le culte public s'exécutoit dans les temples à la facon accontumée.

parente. Constantin défendit les sacrifices; mais il ne tint pas la main avec sévérité à l'exécution de ses lois, qui exprimoient plutôt son vœu qu'une résolution ferme de se faire obéir. Il enleva des temples leurs statues. et il empêcha que l'on n'en fabriquât de nouvelles; il en enleva les richesses; mais il laissa subsister les édifices: il toléra l'exercice du culte; et la crainte des troubles et des émeutes populaires ne lui permit pas de lutter contre l'obstination de ceux qui s'endurcissoient dans Eus. de vit. leur aveuglement. Il s'abstint néanmoins avec scrupule Const. 1V, 16. de tout acte qui pourroit paroître autoriser l'idolâtrie, et il défendit que l'on plaçât ses images dans aucun lieu consacré aux fausses divinités. Il détruisit même certains temples fameux : mais ce furent surtout ceux dans lesquels la débauche, se joignant à l'impiété, animoit son zèle par un double aiguillon, et ôtoit tout prétexte aux défenseurs du paganisme, s'ils conservoient encore quelque sentiment d'honneur et de raison.

Const.111, 58.

Tels étoient les temples d'Héliopolis et d'Aphaque en Socrat. 1, 18. Phénicie. Les habitans d'Héliopolis adoroient Vénus. et leurs mœurs étoient dignes du culte qu'ils rendoient à la déesse de l'impudicité. Toutes les femmes communes entre tous, la prostitution des jeunes filles aux étrangers qui passoient, et cela par principe de religion, voilà quelle étoit la loi du pays. Constantin détruisit le temple qu'il regardoit comme la source de ces abominations. En la place du culte impur qu'il abolissoit il établit celui du christianisme en bâtissant une église, ct

envoyant dans cette ville un évêque et un clergé, dont les instructions et les exemples pussent amener à la vertu une multitude nourrie dans l'école du vice. Mais une corruption invétérée ne se déracine pas aisément. Elle résista aux efforts de Constantin; et sous le règne de Julien l'Apostat elle porta les habitans de cette ville criminelle à des excès horribles de cruauté et d'infamie contre les vierges chrétiennes.

Dans Aphaque le désordre régnoit avec encore plus Euseb. m, d'impudence qu'à Héliopolis. La situation du lieu sur Socrat. le mont Liban, loin du commerce et de la vue des Sozom. 15, 5. hommes, favorisoit la débauche et en bannissoit toute retenue. Vénus v étoit honorée sous le beau nom d'Uranie ou Céleste, qui étoit fondé sur ce que l'on voyoit de temps en temps en cet endroit des feux s'allumer en l'air et aller s'éteindre dans le fleuve Adonis qui couloit à peu de distance. A ce prétendu prodige, qui ne consistoit qu'en quelques feux follets, dont l'exemple n'est pas rare, Zosime en ajoute un autre plus capable Zos. L. 1. d'étonner. Il dit que près du temple étoit un lac dans lequel on jetoit les offrandes que l'on faisoit à la déesse, en or, en argent, en étoffes précieuses, et que ces offrandes, fussent-elles d'or, surnageoient, si la déesse ne les agréoit pas. Dans ce récit exagéré, et chargé sans doute de fausses circonstances, il est aisé de reconnoître une propriété naturelle d'une eau semblable à celle du lac Asphaltite, dont la pesanteur spécifique soutient ce qui enfonce dans l'eau commune. De telles merveilles, aidées de l'industrie des prêtres qui en faisoient leur profit, imposoient au vulgaire; mais les chrétiens, quoique peu habiles alors en physique, savoient à quoi s'en tenir sur tout ce que l'on employoit pour appuyer l'idolâtrie et la dépravation des mœurs. Constantin s'embarrassa peu de tous ces faux miracles, et il détruisit de fond en comble le temple et le culte qui s'en autorisoient.



Eus. 111, 56. Socrut. So-

Les sages entre les païens rougissoient eux-mêmes de la honteuse dissolution qui se pratiquoit dans les temples d'Héliopolis et d'Aphague; mais ils vantoient avec complaisance les cures miraculeuses qu'Esculape opéroit dans son temple d'Eges en Cilicie. Nous en avons parlé à l'occasion du séjour que fit en ce lieu Apollonius de Tyane. Constantin avoit donc lieu de regarder le temple d'Eges, accrédité par mille fables, comme un des plus dangereux piéges du démon, et comme le plus ferme appui de l'idolâtrie dans toutes les contrées qui l'envirounoient: il l'abattit et le rasa, sans en laisser de vestige; et Esculape, comme le dit assez agréablement Eusèbe, fut frappé pour cette fois d'un foudre plus redoutable que celui de Jupiter, qui, lui ayant ôté la vie, ne l'avoit pas empêché de conserver la gloire et l'état de demidien.

Eus. nr , 57.

Ces démolitions de temples fameux, et les enlèvemens d'un grand nombre d'idoles des plus révérées furent très-utiles à la propagation du christianisme, en détrompant les peuples des fausses idées qu'ils s'étoient forgées de la puissance et de la nature de leurs dieux. Ils étoient tout étonnés de voir que ces statues si belles, et en qui ils croyoient que résidoit une vertu divine, ne contenoient au-dedans d'elles-mêmes que des ossemens de morts, des crânes desséchés; des haillons, du foin, de la paille et toutes sortes d'ordures. Ces sanctuaires inaccessibles, d'où partoient des oracles, ne présentoient à ceux qui v entroient et qui les visitoient ni dien, ni génie, ni au moins quelque fantôme qui parût surnaturel et au-dessus de l'humain. Ainsi les adorateurs des idoles, convaincus par leurs yeux de l'impuissance et de la futilité de tout ce qu'ils avoient craint et révéré, ne pouvoient s'empêcher de condamner leurs superstitions et celles de leurs pères, et ils venoient en foule s'enrôler dans la société sainte qui les désabusoit de leur erreur.

Eus. 17, 25. En Egypte le temple de Sérapis subsista. Constantin

ne crut pas apparemment que la prudence lui permît <sub>Socrat.1,18</sub>. d'attaquer ce monument magnifique, qui étoit l'objet <sup>Sozom.1,8</sup>. de religion le plus cher à la ville d'Alexandrie et à toute l'Egypte. L'honneur de le détruire étoit réservé à Théodose. Constantin fit néanmoins une brèche au culte de Sérapis, et il donna aux Alexandrins une leçon semblable à celle que recevoient les peuples des autres pro-vinces par la ruine de leurs temples. Le temple de Séra-pis étoit un asile des plus horribles infamies, pratiquées comme cérémonies religieuses. Constantin en abolit l'usage. De plus, on gardoit dans ce même temple la colonne sur laquelle se mesuroient les accroissemens du Nil dans ses débordemens. L'empereur fit transporter cette colonne dans l'église chrétienne d'Alexandrie. Aussitôt toute l'Egypte se persuada que Sérapis se vengeroit, que le Nil ne croîtroit point, et que par conséquent le pays seroit frappé de stérilité. L'événement leur fit voir que leurs craintes étoient vaines. Cette année même et les suivantes le Nil monta à la hauteur nécessaire pour fertiliser les terres, et les Egyptiens furent à portée d'apprendre que ce n'étoit point à Sérapis, mais à la providence du Dieu vivant qu'ils étoient redevables des biens dont les enrichissoit l'accroissement de leur fleuve.

Les conversions devinrent donc très-fréquentes, et le Eus. 17, 36, christianisme se multiplia infiniment sous un prince Sozom. 1, 5. qui mettoit sa gloire à le protéger et à l'étendre. Nonseulement des particuliers en grand nombre, mais les villes entières, saisies d'un saint transport de zèle, abattoient volontairement leurs idoles, détruisoient les temples profanes et élevoient des églises pour le culte du vrai Dieu. Maiume, port de Gaza dans la Palestine, se signala par son ardeur pour cet heureux change-ment; et Constantin l'en récompensa en l'érigeant en ville, au lieu qu'elle n'étoit auparavant qu'une simple bourgade, et en lui faisant porter le nom de Constancie sa sœur. Eusèbe nomme encore la ville de Constan-

tine en Phénicie, dont les habitans embrassèrent le christianisme d'un commun accord et avec un consentement aussi libre qu'unanime. Il assure qu'il en fut de même de plusieurs autres dans toutes les provinces. Rome, attachée à ses vieilles maximes, et ne pouvant se résoudre à abandonner des dieux auxquels elle avoit pendant tant de siècles attribué sa fortune et sa grandeur, fut, de toutes les villes de l'empire, celle où l'idolâtrie se soutint le plus long-temps et avec le plus d'éclat.

Eus. 1, 8.

L'ardeur de Constantin pour la propagation du christianisme ne se renfermoit pas dans les bornes de son empire, tout vaste qu'il étoit. Les nations qui, sans être soumises à ses lois, respectoient sa grandeur et sa puissance, touchoient sa charité chrétienne, et en quelque façon apostolique, et il profitoit de toutes les occasions qui pouvoient se présenter pour les inviter à renoncer à leurs superstitions et à embrasser la religion de Jésus-Christ. Il eut la satisfaction de voir ses désirs accomplis par rapport aux Ihériens qui habitoient entre le Pont-Euxin et la mer Caspienne. La conversion de ce peuple, dont on peut voir l'histoire édifiante dans M. de Tillemont, ne fut pas le fruit du zèle de l'empereur. Dieu se servit pour cette œuvre du ministère d'une simple captive: mais, comme la nation convertie avoit besoin de ministres évangéliques qui achevassent l'ouvrage heureusement commencé, Constantin, à qui le roi du pays en demanda, se fit une grande joie de mettre la dernière main à cette pieuse conquête, et il eut soin de choisir pour cette mission un évêque plein de l'esprit de Dieu, et de saints ecclésiastiques dont les leçons et les exemples affermirent dans l'Ibérie la foi que la captive y avoit plantée. Le christianisme est encore aujourd'hui la religion dominante de cette contrée. mais défiguré, et altéré encore plus par les mauvaises mœurs que par l'erreur et par le schisme.

Tillem. Const. art. 89.

Constantin se regardoit comme le protecteur univer- Eus. 17, 8sel de tous les sectateurs de la vraie foi, en quelque Theod. 1, 24,
région qu'ils habitassent. Sapor, roi des Perses, lui 25.
avoit envoyé une ambassade pour lui demander son amitié. L'empereur romain, sachant qu'il y avoit beau-coup de chrétiens dans les états de ce prince, mais qu'ils y gémissoient sous une dure oppression, prit cette occasion de lui écrire en leur faveur. Il commence sa lettre, qu'Eusèbe et Théodoret nous ont conservée, par exposer en style magnifique les avantages du christia-nisme sur toute autre religion. Il observe que les empereurs romains qui ont persécuté les chrétiens en ont tous été punis par une fin malheureuse; et il cite en particulier l'exemple de Valérien, qui étoit bien présent à la mémoire des Perses. Enfin il recommande les chrétiens à la bienveillance de Sapor, mais en ménageant la délicatesse d'un souverain puissant et jaloux de son autorité, et il se donne bien de garde de lui faire des reproches ou même de paroître instruit des mauvais traitemens qu'ils éprouvoient dans ses états. « Je suis « charmé d'apprendre (dit-il) que les plus belles par-« ties de la Perse comptent parmi leurs ornemens un « grand nombre de chrétiens qui les peuplent. Je sou-« haite qu'ils partagent la prospérité de votre règne. En « les protégeant, vous vous rendrez propice le Dieu « père et maître de l'univers. Je les mets sous votre « puissante sauvegarde; j'implore pour eux votre piété. « Aimez-les d'une façon qui réponde à la bonté et à la « douceur de votre gouvernement. En agissant ainsi, « vous ferez votre propre bien, et vous vous acquerrez « de ma part une parfaite reconnoissance. » Cette lettre si chrétienne et si pressante eut peut-être son effet dans le temps; mais ensuite la guerre s'étant allumée entre les Romains et les Perses, la haine de Sapor contre les chrétiens n'eut point de frein, et même redoubla, et ce prince les persécuta dans son empire avec fureur. Cette

guerre et la persécution à laquelle elle donna lieu appartiennent au règne de Constance; car la mort prévint Constantin lorsqu'il se préparoit à marcher contre Sapor.

Tillem. art.

Le frère du roi de Perse avoit mieux profité que lui de la lumière du christianisme, qui se répandoit de plus en plus; mais il y fut amené par ses malheurs : il étoit petit-fils de Narsès, dont nous avons rapporté la défaite par Galérius. Narsès étant mort l'an de Jésus-Christ 302, ent pour successeur son fils Hormisdas 11. Celui-ci fut père d'Hormisdas dont il est sci question, et de Sapor. Il mourat en 300, et le trône appartenoit de droit 'Agail. 1.1v. à Hornaisdas son fils aine, et non pas à Sapor, qui même n'étoit pas encore né; mais le jeune prince avoit irrité les grands par des hauteurs, par des durétés, par tles menaces atroces. Ils s'en vengèrent; et, an lieu de te proclamer roi après la mort de son père, ils se saisirent de sa personne, l'enfermèrent chargé de chaînes dans un château; et sur la prédiction qui leur sut faite par les mages que l'enfant qui naîtroit de la reine actuellement grosse seroit un prince, ils mirent la couronne sur le ventre de la mère, et déclarèrent qu'ils reconnoissoient pour roi le fils dont elle étoit enceinte. Le hasard voulut que la promesse témérairement faite par les mages fût vérifiée par l'événement, et Sapor nagnit dejà roi couronné. Hormisdas languit plusieurs années dans les fers. Enfin îl fut délivré par le zèle ingénieux de sa femme, qui lui envoya une lime enfermée dans le ventre d'un poisson : en même temps elle donna aux gardes un grand festin où le vin le plus excellent fut prodigué. Les gardes s'enivrèrent, et Hormisdas s'étant servi de la lime pour user ses chaînes et les rompre, se sauva d'abord chez le roi d'Arménie son allie et son ami. De là il se rendit, vers l'an 323, amprès de Constantin, et il lui fut toujours fidèlement attaché el à ses enfans et successeurs. En Pèrse on ne fut pas

Zonar.

Zos.

fort affligé de sa fuite, que Sapor et ses ministres regardèrent plutôt comme l'éloignement d'un rival dangereux. Ils ne le redemandèrent jamais, et i s lui renvoyèrent même sa femme avec un cortége honorable et digne de son rang. Comme le christianisme étoit dès-lors fort répandu en Perse, Hormisdas avoit pu en prendre des leçons, surtont dans le temps de sa prison. Ce qui est certain, c'est que parmi les Romains il vécut chrétien, et chrétien courageux. L'apostasie de Julien n'ébranla point sa foi, et il se recommandoit aux prières de ceux qui, sous cet empereur, souffroient pour le nom de Jésus-Christ. Constantin aima et chérit un prosélyte de cette importance; il le combla d'honneurs et de richesses; et Constance se servit utilement de lui dans la guerre contre Sapor.

Par tout ce que je viens de rapporter on doit être convaincu de la sincérité et de l'ardeur du zèle de Constantin pour la splendeur et la gloire de la sainte religion qu'il avoit embrassée. Ce seroit peu, et il auroit été utile aux autres et non à lui-même, s'il avoit borné sa piété à ces œuvres d'éclat, et s'il n'eût pas réglé sa conduite personnelle sur les maximes de l'Evangile qu'il Eus. de vit. faisoit triompher. Eusèbe atteste qu'au milieu des soins Coutt. 17, 17. infinis d'un si grand empire ce prince se rendit trèsexact aux devoirs de religion. Il avoit établi dans son palais comme une espèce d'église où se faisoient les lectures de l'Ecriture sainte, où l'on récitoit l'office divin; et l'empereur assistoit à tout avec sa cour, à laquelle il donnoit l'exemple. Les exercices publics ne suffisoient pas encore à sa piété. Il consacroit des temps réglés dans la journée à méditer seul devant Dieu sur les vérités du salut, à le prier, à lui demander ses lumières et ses secours. Il joignoit le jeune à la prière, soit dans les temps où l'Eglise l'ordonne, soit dans les occasions particulières de danger et de besoins pressans qui angmentoient sa ferveur. Dans les momens de retraite qu'il se

11, 14.

17, 29.

ménageoit, il composoit des discours sur la religion, et il les prononçoit ensuite en forme d'exhortations à ceux qui l'environnoient. C'étoient de vrais sermons, dans lesquels tantôt il montroit les absurdités du polythéisme; tantôt il exposoit l'économie du mystère de Jésus-Christ. Il traitoit aussi des dogmes de la religion naturelle, de la Providence, des récompenses et des peines de la viefuture. Il entroit dans les détails de la morale, et parloit avec force contre l'avidité de s'enrichir, contre l'injustice et les rapines, vices trop ordinaires dans toutes les cours. On peut bien croire qu'un prince qui se donnoit la peine de prononcer des discours de sa composition ne manquoit pas d'auditeurs. On accouroit en foule pour l'entendre; on l'interrompoit souvent par des applaudissemens. Il rejetoit ces louanges, et il avertissoit de les réserver pour le roi céleste et immortel. Mais il eut bien souhaité que ceux qui l'écoutoient, et dont il dépeignoit quelquefois les vices par des portraits caractérisés et ressemblans, eussent profité de ses instructions pour se réformer; et c'est ce qu'il obtenoit peu. Il est sans comparaison plus facile de louer le bien que de le pratiquer. Nous avons un de ces discours de Constantin qu'Eusèbe a placé à la suite de la vie de cet empereur pour fournir la preuve et l'exemple de ce qu'il y avoit avancé. Ce discours roule à peu près sur les objets que nous avons marqués, si ce n'est qu'il renferme peu de morale. Un prince si pieux sentoit le besoin continuel où il

14.

étoit du secours du ciel; et pour l'obtenir il avoit grande confiance aux prières des évêques et des saints. Il écrivit Athan. de même et fit écrire ses enfans pour ce sujet à saint Anvit. Anton. toine, qui, enfoncé dans les déserts de la Thébaïde, séparé du commerce des humains qu'il avoit fui, n'étoit et ne pouvoit être un homme précieux qu'aux yeux de la vertu. Le saint solitaire fut peu flatté de cette marque de considération qu'il recevoit de la part de son souverain. Il douta s'il feroit réponse, et il fallut que ses disciples lui représentassent le danger d'indisposer des princes zélés pour l'honneur du nom chétien. Il répondit donc: mais sa lettre, au lieu de complimens et d'éloges, ne contenoit que des avis. Après les avoir félicités sur le bonheur qu'ils avoient d'adorer Jésus-Christ, il les exhortoit à compter le présent pour peu de chose, et à s'occuper plutôt du jugement à venir; à bien graver dans leur cœur cette pensée, que Jésus-Christ est le seul à qui la puissance soit donnée pour toujours dans le ciel et sur la terre. Il leur recommandoit ensuite la douceur et la bonté envers les hommes, le soin de la justice et l'amour des pauvres. Constantin reçut avec joie cette réponse si simple, si chrétienne, qui lui prescrivoit ce qu'il se faisoit gloire depuis long-temps de pratiquer.

La guerre même n'interrompoit pas les exercices de Euseb. de piété de Constantin; et pour ses campagnes, il avoit fait vit. Const. construire comme une église portative, dans laquelle il et 17, 56; et se retiroit souvent pour prier avec les évêques dont il étoit accompagné. Il établit le même usage parmi les légions, et il voulut que chacune eût sa chapelle, avec les prêtres et les diacres nécessaires pour la desservir. Cette chapelle étoit pour l'usage des soldats chrétiens. Mais les païens mêmes que Constantin avoit dans ses troupes portoient la croix sur leurs armes, ainsi que je l'ai rapporté; et ils étoient assujettis à l'observation du dimanche. On les assembloit dans une plaine, et là ils Eus, w, 19, prononçoient une prière que l'empereur leur avoit 20. dressée et fait apprendre par mémoire, et qui contenoit une invocation du seul Dieu véritable, seul arbitre des événemens, seul auteur des succès et des victoires. L'unité de Dieu et sa providence sont des dogmes si conformes à la raison, qu'il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour les professer; et ce premier pas pouvoit conduire ceux qui l'avoient fait à une pleine connoissance de la vérité.

Les aumônes que Constantin faisoit distribuer à

Sozom. 1, 8.

17, 4.

du soulagement étoient immenses. C'est ce qui est attesté par Eusèbe en plusieurs endroits, et cet écrivain nous en a conservé un monument authentique. Il a Eus. hist. inséré dans le dixième livre de son histoire ecclésiastique eccl. x, 6. une lettre de Constantin à Cécilien, évêque de Carthage, par laquelle ce prélat est autorisé à se faire remettre entre les mains, par l'intendant général des domaines et des revenus impériaux en Afrique, une somme de trois millions de « sesterces, qui font trois cent soixanteauinze mille livres de notre monnoie, pour être distribuée aux ministres des églises catholiques de sa métropole, suivant l'état dressé par Osius: et si cette somme n'étoit pas suffisante, l'empereur ordonne à Cécilien de demander le supplément qu'il croira nécessaire. L'inclination de Constantin le portoit à la libéralité, et cette vertu avoit en lui plutôt besoin de frein que d'ai-Euseb. de guillon. C'est, par exemple, une pratique assez singulière vit. Const. que celle qu'il suivoit, au rapport d'Eusèbe, dans les procès qu'il jugeoit par lui-même. Il dédommageoit à

ses dépens celui qu'il avoit été obligé de condamner, et il le consoloit soit par une gratification en argent, soit par le don de quelque bien-fonds. Sa raison étoit qu'il ne vouloit point qu'aucun de ceux qui paroissoient devant lui sortît mécontent. Ce sentiment est sans doute plein de honté; et il étoit placé, supposé que celui qui ayoit perdu son procès eût plaidé de bonne foi. Mais si l'intérêt seul et l'opiniatreté, comme il est trop ordinaire, l'avoient guidé dans l'action qu'il avoit intentée ou soutenue, en ce cas la libéralité du souverain devenoit une amorce de cupidité.

S'il donnoit magnifiquement, il faisoit encore une

Le mot follis, employé dans vet. l. 1v, c. 16. Ainsi trois mille l'original, équivaloit au sestertium, folles font trois mille grands sesou grand sesterce des anciens temps, terces, ou trois millions de petits. comme le prouve Gronovius de pec.

autre sorte de grâce, qui coûte quelquefois davantage aux princes : il pardonnoit les injures. Dans une sédition, arrivée probablement à Alexandrie, la populace Fuseb, n. 4. mutine s'étoit portée jusqu'à outrager les statues de l'empereur. On instruisit Constantin de ces excès; et Chrys. hom. pour aggraver le crime des séditieux, on lui disoit qu'ils 20, ad pop. n'avoient pas même respecté le visage de leur prince, qui portoit les marques des coups de pierres dont on l'avoit assailli. Constantin sourit, et passant doucement la main sur son visage, il dit : « Je ne suis point blessé. » Cette parole magnanime mérite assurément toute sorte de louanges; et c'est avec grande raison que saint Flavien la cita en exemple à Théodose, lorsqu'il imploroit sa clémence pour les habitans d'Antioche. Constantin agit en conformité. Il eut pitié de la frénésie de ceux qui. lui avoient manqué de respect, et il se contenta de prendre des mesures pour empêcher à l'avenir de semblables désordres.

Il paroît qu'il s'étoit fait une loi de regarder comme dignes de risée plutôt que de châtimens ces fougues passagères d'une multitude imprudente, qui ne prévoit pas les conséquences de ce qu'elle fait. Le peuple de Rome, Liban. or. à qui il étoit peu agréable, comme je l'ai observé ailleurs, 14, p. 393. s'étoit élevé contre lui par des cris insolens. Ce sont les termes de l'écrivain original. Constantin, avant alors avec lui deux de ses frères, leur demanda leur avis sur la conduite qu'il devoit tenir en cette occasion. L'un d'eux lui conseilla d'envoyer des troupes pour punir les mutins, et il s'offroit pour être le ministre de sa vengeance: l'autre, au contraire, pensa qu'il valoit mieux paroître ignorer ce qui ne méritoit que le mépris. Constantin se déclara pour ce dernier avis; et même, si nous en croyons Libanius, de qui nous tenons ce récit, il éleva en dignité celui qui lui avoit donné un conseil de douceur, et il laissa l'autre dans un état d'abaissement. On ne trouve dans l'histoire aucune trace de cette diversité

Digitized by Google

de conduite de Constantin à l'égard de ses frères. Mais le fond du fait nous suffit pour prouver sa patience dans les injures.

Euseb. 1v., D'une autre part il rejetoit avec indignation les louanges immodérées. Après qu'il eut bâti l'église de la Résurrection à Jérusalem, un évêque osa, c'est l'expression d'Eusèbe, lui dire en face qu'il le jugeoit bienheureux, puisqu'en cette vie il possédoit la puissance souveraine, et que dans la vie future il devoit régner avec le fils de Dieu, dont il honoroit les mystères avec tant de magnificence. Constantin reprit sévèrement cet évêque adulateur. « Ne me tenez jamais (lui dit-il) un « pareil langage; mais plutôt priez pour moi, afin que « dans le siècle présent et avenir je sois trouvé digne « d'être appelé le serviteur de Dieu. »

Il n'étoit point, comme l'on voit, enivré de sa grandeur. Il disoit souvent, peut-être même avant que de faire profession du christianisme, que d'être empereur c'étoit un don de la fortune, mais que l'important et le difficile consistoit à se conduire en bon et sage prince. Ces sentimens se fortifièrent et se perfectionnèrent sans doute en lui à l'aide de la lumière de l'Evangile; et l'on a lieu de croire qu'il s'occupoit beaucoup du néant de tous les biens humains, si l'on en juge par la leçon qu'il fit un jour à un de ses courtisans, que possédoit la fureur d'aceumuler. « Jusqu'où (lui dit-il) porterons- « nous la cupidité? et ne saurons-nous jamais y mettre « des bornes? » Ensuite avec une demi-pique, qu'il se trouvoit par hasard tenir à la main, il traça sur la poussière à peu près la figure et l'étendue du corps d'un homme; et reprenant son discours : « Que vous en « semble (dit-il)? Quand vous auriez amassez toutes les « richesses de l'univers, et que vous seriez maître de « toute la terre, n'est-il pas vrai que bientôt vous n'oc- « cuperez plus que ce petit espace que je viens de cir- « conscrire? encore supposé qu'on vous l'accorde. »

Il cût été à souhaiter que Constantin ne se fût pas contenté de faire de pareilles remontrances à des hommes injustes et avides; mais qu'il cût employé la puissance dont il étoit revêtu à réprimer leurs injustices et leurs vexations. Nous avons vu quel zèle il témoigne dans quelques-unes de ses lois contre les malversations des officiers et des magistrats, et avec quelle énergie d'expressions il exhorte les peuples opprimés à lui en porter leurs plaintes. Il s'en tenoit là. Bon et facile par caractère, il ne savoit ce que c'étoit que de punir ceux qu'il mettoit dans les premières place; et ceux-ci, usant de la même indulgence à l'égard de leurs subalternes, vicieux comme eux, il en résultoit que sous un prince amateur de l'équité et des lois les provinces étoient au pillage.

Il ne faut rien outrer. La bonté même, si estimable dans un souverain, devient une source de malheurs pour les peuples, si elle est poussée trop loin. Une autre qualité excellente dans Constantin se tournoit encore en piége pour lui, et occasionnoit de grands maux. Il étoit trèsattaché à sa religion; et des hypocrites, empruntant les dehors du christianisme, parce que c'étoit le moyen de plaire et de faire sa cour, gagnoient ainsi la confiance du prince, et conséquemment acquéroient la licence de tout faire et de tout oser sans en craindre les suites.

Eusèbe, qui nous fournit cette observation, en est luimême la preuve et l'exemple. Ambitieux, et attentif à conserver son crédit à la cour, quoiqu'il favorisât dans le cœur l'arianisme, il prit les dehors de l'orthodoxie; et par là non-seulement il se maintint en faveur, mais il abusa de la crédulité du prince pour le prévenir et l'irriter contre les vrais défenseurs de la foi de Nicée, et en particulier contre le grand S. Athanase, qui fut opprimé, déposé, et envoyé en exil.

L'aveuglement de Constantin par rapport à Eusèbe de Nicomédie a quelque chose encore de plus surpre31.

54.



Theod.1, 19, nant. Ce prélat devoit lui être odieux à toutes sortes de titres. Il avoit appuyé contre lui les armes de Licinius; il n'avoit souscrit qu'avec une répugnance infinie le décret du concile de Nicée touchant la consubstantialité du Verbe, et depuis la séparation du concile il avoit continué d'entretènir ses anciennes liaisons avec les secta-teurs déclarés de l'hérésie d'Arius, montrant évidemment le dessein de relever ce parti de sa chute, et d'en rendre inutile la condamnation. Pour ces crimes l'empereur le bannit; et dans une lettre adressée aux fidèles de Nicomédie, il expose les sujets de plaintes atroces qu'il a contre leur évêque, et proteste que, si quelqu'un ose lui parler en faveur de ce misérable, il s'attirera son indignation. Cependant au bout de trois ans il le rappela d'exil, et le rétablit sur son siége; guidé par ses conseils il persécuta les prélats, orthodoxes, chassa saint Eustathe d'Antioche, et, comme je viens de le dire, saint Athanase d'Alexandrie; et enfin, en mourant, il recut le baptême des mains de ce prélat ennemi de Dieu et de l'Eglise.

et de l'Eglise.

Plaignons l'humanité, plaignons le sort des souverains que leurs bonnes qualités mêmes exposent souvent à la séduction. Je ne trouve rien de mieux pensé sur ce point que ce qu'a écrit un illustre auteur au sujet de Explic. des David trompé par les artifices d'un fourbe, et complivres des mettant en conséquence contre le fils de Jonathas une injustice, qu'il ne répara même qu'à demi lorsque la vérité fut éclaircie. « Il ne faut pas espérer (dit ce pieux et sage écrivain) que les meilleurs princes ne se laissent « point surprendre par la calomnie, parce que la pré« cipitation à croire les faux rapports flatte les deux « plus grands foibles de la grandeur, la paresse et l'or« gueil. Il ne faut pas même s'attendré qu'après avoir « découvert la calomnie, ils réparent entièrement le « mal qu'elle les avoit engagés de faire, parce qu'ils « mal qu'elle les avoit engagés de faire, parce qu'ils « sont souvent moins touchés du désir d'être justes que

« de cacher la honte de s'être trompés. Mais il faut être « assez équitable pour leur pardonner cet abus de leur « pouvoir, par la compensation des grands avantages « que la société tire d'ailleurs de leur autorité, et par « la compassion pour la foiblesse commune de notre

« nature, qui se défend difficilement des tentations qui

« sont inséparables de la grandeur. »

Il v auroit donc de l'injustice à conclure des fautes qui se remarquent dans le gouvernement de Constantin qu'il faille lui refuser notre estime. Malgré ce qu'il a eu de répréhensible, il fut un grand prince, vainqueur de tous les ennemis qu'il lui fallut combattre, soit Romains, soit étrangers, zélateur de la vertu, protecteur de la religion, aimant les hommes, et servant Dieu d'un cœur sincère et fidèle. C'est sa piété qui lui a mérité le mépris et la haine de Julien son neveu. Ce prince apostat ne pouvoit lui pardonner d'avoir fait du christianisme la religion dominante de l'empire, et mis l'idolâtrie sur le penchant de sa ruine. De là cet acharnement indé- Jul. Cae. cent à décrier un prince à qui il tenoit de si près, à le peindre des plus fausses couleurs, à le représenter comme livré à la mollesse, et noyé dans les délices. Certainement jusqu'à l'âge de cinquante ans Constantin n'eut pas le loisir de s'endormir dans l'inaction; et depuis que la victoire remportée sur Licinius l'eut établi en pleine et paisible possession de tout l'empire, on le voit occupé de soins dignes de son rang. La construction d'une grande ville, des temples magnifiques élevés en l'honneur de Dieu et de Jésus-Christ, de sages lois publiées, l'attention vigilante à empêcher les dissensions et les schismes dans l'Eglise, voilà les monumens du repos de Constantin. S'il usa du diadème, s'il l'orna de perles et de pierreries, d'autres empereurs lui en avoient donné l'exemple; et sans vouloir excuser de blâme ce goût de luxe, sans doute peu séant, je ne crains point

Vict. epit.

de dire qu'il a racheté ce foible par toutes les grandes choses qu'il a faites.

Eus. de vit. Const. 17, 5, 6. Anon. Vales. ap. Amm.

La gloire même des armes ne manqua pas à ses dernières années. En 332, il fit la guerre avec succès contre les Goths, qui des auparavant avoient éprouvé sa vigueur et sa puissance. Mais cette première lecon n'avant pas suffi pour les rendre sages, et les Goths avant recommencé leurs hostilités, il envoya contre eux, dans le temps dont je parle, son fils aîné, qui les vainquit en divers combats, et en fit périr près de cent mille par l'épée, par la faim, par la misère. Constantin profita de ses avantages en prince habile et modéré. Avant abattu la fierté des Goths par la force et la terreur. il ne refusa pas d'entrer avec eux en négociation : et comme cette nation étoit composée de plusieurs peuples, qui n'avoient pas tous pris part à la guerre, en traitant avec tous il suivit des plans différens, suivant la différence des causes. Il soumit à des conditions plus dures ceux qu'il avoit fallu vaincre; il exigea d'eux des otages, et entre autres le fils de leur roi Ariaric. Les autres furent invités et engagés à reconnoître la majesté de l'empire sous le nom d'amis et d'alliés. Les fruits de cette victoire, et de la paix qui la suivit, furent grands en même temps pour le vainqueur et pour les vaincus. Constantin s'affranchit du 'ribut honteux que ses prédécesseurs avoient payé à ces barbares, et il assura sa frontière du côté du Danube. Les Goths, par un commerce plus étroit avec les Romains, commencèrent à adoucir leurs mœurs sauvages, et à devenir des hommes.

Les Sarmates donnèrent aussi dans ce même temps de l'exercice aux armes de Constantin. C'étoit pour eux qu'il avoit entrepris la guerre contre les Goths; et, peu reconnoissans de ce bienfait, les Sarmates osèrent faire des courses sur les terres romaines. Mais bientôt et aisément vaincus, ils rentrèrent dans le devoir.

Deux ans après ils furent réduits, par une aventure singulière, à venir non plus ravager les terres de l'empire, mais y chercher un asile. La guerre s'étant rallumée entre eux et les Goths, ils furent battus. Ils s'avisèrent d'une ressource qui devint pire que le mal. Ils armèrent leurs esclaves; et ceux-ci, qui étoient en plus grand nombre que leurs maîtres, se voyant la force en main, les chassèrent du pays. Les Sarmates, au nombre de trois cent mille hommes, femmes et enfans, se réfugièrent dans les états de Constantin, et implorèrent sa bonté. L'empereur recut leur prière; il enrôla dans ses troupes ceux d'entre eux qui étoient en état de servir, et il assura aux autres leur subsistance en leur donnant des terres à cultiver dans la Thrace, dans la petite Scythie, dans la Macédoine, et jusqu'en Italie.

Constantin s'étoit si peu amolli, et il conserva si bien jusqu'à la fin le goût de la guerre, qu'âgé de plus de soixante ans il se préparoit à marcher à la tête de ses armées contre les Perses, lorsqu'il fut attaqué de la maladie dont il mourut. Ainsi nous ne pouvons attribuer qu'à malignité le reproche de mollesse par lequel Julien a voulu ternir la gloire de son oncle.

La grandeur de Constantin lui attira les hommages Eus. 17, 7, non-seulement de ses sujets, mais de toutes les nations et 50. barbares qui environnoient son empire, au nord, à l'orient, au midi. Eusèbe témoigne avoir vu dans le palais impérial une multitude d'ambassades venues de toutes ces contrées si distantes les unes des autres. C'étoit assurément un beau spectacle, et bien glorieux pour le prince, que cet assemblage de Germains, de Goths et de Sarmates, d'Indiens, d'Ethiopiens et de Blemmyes, aussi différens par l'air du visage, par la couleur du teint, par la taille, en un mot, par toute leur personne, que par les parures et les vêtemens, et qu'il réunissoit tous en un sentiment commun d'admiration et de vénération pour lui seul. Le palais de Constantin étoit comme

l'abrégé de l'univers. Ces ambassadeurs, suivant la variété des pays et des climats, lui apportoient une grande variété de présens, des couronnes d'or, des diadèmes enrichis de pierreries, des étoffes précieuses, de jeunes esclaves, des chevaux, des animaux rares, des armures de toute espèce. Il recevoit ces présens avec bonté, et il leur en rendoit de bien plus riches.

Quelques-uns de ces étrangers, frappés de l'éclat de sa cour, charmés de son accueil gracieux et affable, et surtout concevant, à proportion qu'ils le voyoient de plus près, plus d'estime pour sa vertu, s'attachèrent à lui et oublièrent leur patrie. Ils n'eurent pas lieu de s'en repentir. Constantin, non-seulementales combla de biens, mais revêtit des premières dignités de l'empire ceux d'entre eux qui se distinguoient par leur mérite.

Ammian. l. Julien, toujours injuste à son égard, l'a blâmé d'avoir élevé des barbares au consulat ; et lui-même il en fit autant, avec cette différence que Névitta, qu'il nomma consul, barbare de mœurs aussi-bien que de naissance. n'étoit en rien comparable à ceux que Constantin avoit mis en place. J'ai déjà remarqué que le bon gonvernement de ce

sage prince et le respect pour ses grandes qualités tinrent les troupes dans la soumission pendant tout sou règne. Nous ne voyons point non plus s'élever contre lui des tyrans comme sous les empereurs qui l'ont précédé Auret, Vict. et suivi. Il faut en excepter seulement un certain Calocérus, à qui l'histoire ne donne d'autre titre que celui d'intendant des chameaux, et qui eut la folie de vouloir se faire empereur. Il s'empara réellement de l'île de Chypre. Mais ce mouvement ne fut qu'une étincelle légère qui disparut dans l'instant. Bientôt vaincu et pris, Ca-Tillem, locérus subit le supplice des esclaves. M. de Tillemont Const. art. soupconne qu'il pouvoit être le même que ce Philumène,

> d'ailleurs inconnu, à qui saint Athanase fut accusé faus sement d'avoir fourni de l'argent pour une révolte.

75.

Digitized by Google

Constantin jouit d'un bonheur qui ne se démentit Eus. 17, 40. jamais, et dont une circonstance remarquable est la durée de son règne. A compter de sa première proclamation dans la Grande-Bretagne, aussitôt après la mort de son père, il jouit des honneurs du rang suprême pendant plus de trente ans, terme auquel n'avoit atteint aucun de ses prédécesseurs depuis Auguste. Il célébra sa trentième année à Constantinople avec une grande magnificence, et Eusèbe prononça à cette occasion un panégyrique du prince qui s'est conservé jusqu'à nous.

Deux ans après, il mourut en paix dans le château Aurel. Vict. d'Achyron, non loin de Nicomédie; et de même que sa vie avoit été environnée de gloire, sa mémoire a été en bénédiction dans toute la postérité. Il s'étoit proposé pour modèles les meilleurs princes qui eussent gouverné l'empire, Constance Chlore son père, Claude 11 son Lamprid. grand-oncle, Tite Antonin et Marc Aurèle; et il leur Heliog. 2. est certainement comparable à bien des égards : mais il les a surpassés par l'avantage précieux et inestimable de la piété chrétienne, qu'ils avoient tous ou méconnue, ou même persécutée.

A la tête des écrivains qui ont fleuri sous le règne de Constantin il doit être mis lui-même. Nous avons de lui, outre plusieurs lettres, un discours adressé à l'assemblée des saints, où l'on trouve du savoir, du zèle, et un témoignage éclatant de sa foi.

Eusèbe de Césarée fut, sans contredit, le héros de la littérature de ce siècle. Il embrassa l'érudition sacrée et profane. Il est le père de l'histoire ecelésiastique; et nous lui avons l'obligation de nous avoir conservé ce qui reste de plus précieux monumens des premières antiquités de l'église chrétienne. Génie vaste et aisé, il s'exerça dans tous les genres, histoire, dissertations, ouvrages polémiques, éloges oratoires. Mais il faut avouer que l'éloquence ne fut point son talent. Ses longues périodes, son style chargé, ses métaphores souvent peu naturelles et accumulées sans mesure seroient assurément de méchans modèles pour ceux qui aspirent à devenir orateurs. Pour ce qui regarde sa personne, j'ai déjà eu lieu d'observer plus d'une fois qu'il fut bien moins estimable comme évêque que comme écrivain. Son ambition, ses basses flatteries, sa foi au moins suspecte sur l'article essentiel de la consubstantialité du Verbe, ses liaisons avec les ariens déclarés, la part qu'il prit à leurs injustices contre les défenseurs de la foi de Nicée, tout cela nous donne lieu de déplorer le sort d'un homme qui, pouvant être la gloire du christianisme et de l'épiscopat, a mieux aimé, en se livrant à l'esprit du monde, perdre tout le fruit des connoissances salutaires dont il étoit rempli.

Lactance a écrit et est mort sous Constantin. Ses ouvrages, consacrés à la défense de la religion chrétienne, sont précieux à l'Eglise, quoique mêlés de quelques erreurs légères qui n'altèrent pas la substance de la doctrine. Sa latinité est pure et élégante; et en le comparant avec Capitolin et Lampride, ses contemporains, on sera étonné de la différence des styles. Il mourut pauvre; ce qui ne feroit pas d'honneur à l'empereur, dont il avoit instruit le fils, à moins que l'on ne suppose que la funeste catastrophe de l'infortuné Crispus ait entraîné la disgrâce de son précepteur.

Je viens de nommer Lampride et Capitolin, auxquels on doit ajouter Spartien, tous auteurs de l'Histoire Auguste, qui ont dédié à Constantin quelques-unes des vies d'empereurs dont ce recueil est composé. Les autres auteurs qui achèvent la collection vivoient aussi du même temps, ou peu auparavant.

L'éloquence latine fut mieux traitée sous ce règne que l'histoire. On en peut juger par les morceaux que nous avons extraits des orateurs Euménius et Nazaire.

Tillem. Porphyrius Optatianus a composé en vers latins un Const. art. éloge de Constantin; et s'il est vrai qu'il en ait été récompensé, il faut ajouter son exemple à celui de Ché-rile, bien payé par Alexandre pour de très-méchans

Commodien et Juvencus sont des poëtes chrétiens, dont le dernier a mis en vers l'Histoire des évangiles.

Les philosophes, alors tous païens et ardens défenseurs de l'idolatrie, ne furent pas traités favorablement par un prince plein de zèle pour le christianisme. Nous Socrat. 1, 9. avons une lettre de Constantin dans laquelle Porphyre et ses écrits sont cités avec horreur; et l'empereur, voulant flétrir les ariens, ne croit pas pouvoir leur donner

un nom plus ignominieux que celui de porphyriens.

Jamblique fut disciple de Porphyre, et maître de Sopâtre. Ce dernier fait un personnage considérable dans Const. art. l'histoire de Constantin, si nous admettons le récit des 71.

auteurs païens. Ce fut lui, disent-ils, à qui ce prince s'adressa d'abord pour trouver un moyen d'expier le meurtre de son fils. Mais nous avons réfuté cette fable, qui est détruite par des prenves de fait. Ce qui paroît vrai, c'est que Constantin fit mourir Sopâtre. Le motif de cette rigueur est mal expliqué. On nous dit d'une part que ce philosophe vint à Constantinople pour s'opposer à la ruine du culte idolâtrique à laquelle travailloit l'empereur; et de l'autre que ce même empereur lui donna des accès si familiers auprès de sa personne, que la faveur de Sopâtre excita la jalousie des courtisans, et en particulier d'Ablave, préfet du prétoire, dont le crédit étoit très-grand. Il n'est point de lecteur qui ne sente combien les deux parties de ce récit s'accordent mai ensemble. On ajoute que dans une disette de blé le peuple de Constantinople s'émut, et qu'il attribua la famine qu'il commençoit à souffrir aux prestiges magiques de Sopâtre; et qu'en conséquence Constantin livra son favori à la fureur de la multitude, qui, animée encore par Ablave, mit le philosophe en pièces. Quelle superstition, ou quelle foiblesse impute-t-on ici à Constantin! D'autres ont écrit que ce prince voulut par la mort de Sopâtre prouver son aversion pour le paganisme: comme si toute sa conduite ne l'eût pas assez évidemment manifestée. S'il faut hasarder une conjecture, je trouve bien plus vraisemblable que le philosophe protecteur de l'idolâtrie voulut profiter de l'émotion populaire occasionnée par la disette pour augmenter le trouble et le porter aux derniers excès, et qu'il fut puni comme séditieux.

Me voici arrivé, avec la grâce de Dieu, au bout de la carrière que je m'étois proposé de remplir, et je ne pouvois finir mon travail par une époque plus chère à un cœur chrétien que l'élévation du christianisme sur le trône, et la destruction de l'idolâtrie. Les hérésies et les schismes déplorables qui déchirèrent l'Eglise dans le plus grand éclat de sa prospérité temporelle sont des objets tristes et dans lesquels je n'ose m'engager. Ce n'est pas qu'ils ne présentent une belle matière à l'écrivain; variété d'événemens, exemples de vertu et de courage magnanime dans les défenseurs de l'orthodoxie, conclusion heureuse, et triomphe remporté enfin par la vérité, suivant les promesses divines, sur l'erreur et le mensonge. Mais je ne pourrois entamer ce grand sujet sans être mené par la suite des faits au-delà du terme que je me suis prescrit. Il me suffit d'avoir témoigné mon zèle pour servir le public, et pour lui fournir, en me proposant pour modèle un maître respectable, des leçons de vertu. C'est à la vertu que j'ai consacré ma plume : c'est elle seule que j'ai tâché de rendre aimable, soit par les tableaux que j'en ai faits, soit par le contraste odieux des vices qu'il m'a fallu trop souvent peindre. Puisse mon travail être utile aux hommes, et agréable à celui qui doit être la fin unique de toutes nos entreprises!

FIN DU SIXIÈME ET DERNIER VOLUME.

# TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.

### TABLE GÉNÉRALE

## DES MATIÈRES

CONTRNUES

### DANS L'HISTOIRE DES EMPEREURS.

(Les chiffres romains indiquent le volume, et les chiffres arabes la page.)

#### A.

A BANTUS, amiral de Licinius, est vaincu par Crispus César, fils de Constantin, VI. 347.

Ampacisz, seigneur parthe, 1. 698, 703.

And Anous, eunuque, conspire contre Artabane, roi des Parthes, qui le fait empoisonner, I. 695 et suiv.

ABGARE, roi d'Edesse sous l'emper eur Claude, II. 240 et suiv.

ABGARE, roi d'Edesse sous Trajan, IV.

ABGARR, roi d'Edesse du temps de l'empereur Sévère, V. 163. Il peut être le même Abgare qui éprouva la perfidie de Caracalla, 252.

Ablava, préfet du prétoire, a grand crédit auprès de Constantin, VI. 427.

Aronomous, ville de Paphlagonie, où naquit le devin Alexandre, et où il établit son oracle, IV. 561, 563.

ABRAMAM. Révéré par Alexandre Sévère, V. 358. Honoré dans la vallée de Mambré par un concours de juifs, de chrétiens, et même de gentils, VI. 396.

ABUDIUS Ruso, délateur puni, I. 692. ACCLAMATIONS. L'usage des acclamations dans le sénat est interdit par l'empereur Claude, II. 123. Acclamations et applaudissemens donnés à Néron dans les théâtres et dans des pompes solennelles, 512, 559. Acclamations sincères et honorables de tout le sénat pour Trajan, IV. 261, 266. Autres exemples d'acclamations dans le sénat pour témoigner ou l'indignation ou la joie, V. 55, 386. VI. 9 et suiv.

Accusateurs. Protégés par Tibère, I. 574. Rage d'accuser, 582, 672. Les accusateurs les plus emportés trouvoient le plus d'appui, 582. Accusateurs poursuivis par le sénat, III. 337. Mis à couvert par Mucien, 347. Voyes délateurs.

ACREMONIA, amie d'Agrippine, est tuée dans le naufrage par lequel on vouloit faire périr cette princesse, II. 358.

ACHAÏE, province du département du sénat, I. 16. Devient province de l'empereur, 390. Est rendue au séunt par Claude, II. 174.

Achéménides, 11. 250.

Achille. Honoré par Caracalla, V. 249; par Alexandre Sévère, 358.

Achillés, parent de Zénobic, prend la pourpre à Palmyre, VI. 56.

Acentairs, tyran en Egypte sous Dio-

clétien, VI. 183. Cet empereur marche contre lui, l'assiège dans Alexandrie et le tue, 192.

Acevaon, château où mourut Constantin, VI. 425.

Acieus Aviola, lieutenant général en Gaule, I. 524.

ACILIUS Aviola. Périt sur le bûcher où il avoit été porté, parce qu'on le croyoit mort, 11. 278.

Actus Glabrio. Est mis à mort par Domitien, IV. 144.

Acilius Glabrio, le plus noble des patriciens, répond sagement à Pertinax qui l'invitoit à prendre l'empire, V. 62.

Acitius Strabo, II. 377.

Acincum, ville de Pannonie, VI.

Acra, colline dans Jérusalem, III.

ACRABATÈNE, canton de la Samarie, III. 507.

Acratus, affranchi de Néron, est envoyé en Asie pour piller la province et les temples, II. 475.

Acré, affranchic. Amour furtif de Néron pour elle, II. 297, 299. Voyez encore 356. Elle rend à Néron les derniers devoirs, 586.

Actes, ou Registres journaux que l'on tenoit de ce qui se passoit à Rome, II. 529. V. 45.

Actium, I. 469.

Acutia, veuve de P. Vitellius, est condamnée sous prétexte de crime de lèse-majesté, I. 713.

Aden, ville située près du détroit de Babelmandel, IV. 323.

ADGANDESTRIUS, prince des Cattes, offre à Tibère d'empoisonner Arminius, et est refusé, I. 460.

Adiabène, royaume voisin et ami des Parthes, II. 234, 436. Partie de l'Assyrie, IV. 319.

Adida, ville de Judée, III. 496.

Apiga (l'), rivière d'Italie, VI.

Adminius, prince dans la Grande-Bretagne, II. 62. Aponis. Son culte est établi par Adrien dans la grotte de Bethléem, IV. 402.

1

Adonis, fleuve non loin d'Aphaque en Phénicie, VI. 407.

Aportion des fils d'Agrippa par Auguste, I. 107. Adoptions frauduleuses réprimées par le sénat, II. 428.

Adoration, honneur que l'on rendoit aux empereurs, VI. 121.

Abonses, peuple, II. 249.

Adrama ( l'), rivière du pays des Cattes, aujourd'hui l'Eder, I. 395.

Admia, ville, aujourd'hui Atri, III.

Admians, ou Admianople. Neuf villes de ce nom, IV. 365.

ADRIANOTHERE, ville, IV. 365.

Adrien. Commencement de son élévation par son mariage avec Sabine, petite-nièce de Trajan, IV. 270. Il plaisoit peu à Trajan, et il dut son mariage à la faveur de Plotine, 271. Il est fait questeur de l'empereur, 272. Il cultive avec soin et avec succès l'éloquence latine, ibid. Il suit Trajan à la guerre contre les Daces, 273. Il est chargé du commandement de l'armée impériale en Syrie, 328. Ses projets et ses manœuvres pour se faire adopter par Trajan, 329. Celui-ci avoit de tout autres vues, et ne pensoit nullement à l'adopter, 331. Adries succède à Trajan en vertu d'usc adoption supposée, 532. Il affects de lui faire célébrer de magnifiques obsèques, 333. Il est proclame empereur en Syrie, et écrit au sécat pour demander la confirmation de ce qui avoit été fait par l'armét, 346. Usage qu'il fait du nom de Trajan, 350. Trait de bonté et d'esprit, 559 et suiv. Beau sentiment, 361 et suiv. Générosité et indulgence envers un insensé qui avoit cours sur lui l'épée à la main, 363. Modestie d'Adrien, 364. Il profite de

la remontrance hardie d'une vieille femme, 367. Réformes et établissemens faits avec intelligence, 571. Il détruit des abus qui énervoient la discipline militaire, 372. Trait de plaisanterie, 375. Il n'est guère croyable qu'il ait voulu bâtir des temples à Jésus-Christ, 376. Il composa des mémoires de sa vie, qu'il mit sous le nom de Phlégon son affranchi, 382. Vers qu'il fit étant près de mourir, 424. Temple bâti par Antonin en l'honneur d'Adrien, 445. Sur le reste de ce qui le regarde, voyez les sommaires de son regne, livre xix, S. 1, p. 579 et suiv.

ADAUMETTE, ville d'Afrique, II. 198. V. 121, 417.

ADVENTUS, préset du prétoire avec Macrin sous Caracalla, V. 259, 271. Il est nommé consul. Son incapacité en affaires, 273 et suiv.

A DULATEUR dont le lâche conseil est tourné contre lui-même, VI. 31.

Adultitae. Loi d'Auguste contre ce crime, I. 102. Comment puni chez les Germains, 154. Règlement contre les femmes adultères, 466. Contre celles qui s'abandonneroient à des esclaves, II. 268. Centurion cassé et banni pour ce crime, IV. 282. L'adultère punissable dans le mari comme dans la femme, 447. Voyez encore VI. 380.

ÆRTA, père de Médée, V. 520.

MLIANUS, un des chefs des Bagaudes, prend le titre d'Auguste, VI. 169. MLIUS Adrianus Afer, père de l'empereur Adrien, IV. 270.

ÆLIUS Césétianus, préset de Rome, VI. 84.

ABLIUS Gallus, I. 664.

ÆLIUS Gracilis, commandant de la Belgique, II. 346.

Azrivs, gendre de l'empereur Sévère, V. 120.

AFER Domitius, orateur célèbre, accuse Claudia Pulcra, I. 630. Plus estimé par son éloquence que par

HIST. DES EMP. TOM. VI.

sa probité, 631. Il ne sut pas se retirer à propos, et il décout de sa reputation, ibid. Il accuse Quintilius Varus, 635. Il échappe à la cruauté de Calus par un trait d'esprit, II. 44. Il est fait consul, 46. Sa mort. Trait de cet orateur, 377. APPRANCHIS. Leur crédit dans les affaires publiques fut une suite du changement de gouvernement, I. 111. La condition des affranchis ches les Germains étoit peu différente de celle des esclaves, 158. Règlement d'Auguste touchant les affranchissemens, 233, 300 et suiv. Les filles d'affranchis déclarées capables d'être choisies vestales, 238. Règlement de Claude par rapport aux affranchis, II. 157. Contestation dans le senat au sujet des affranchis. Leurs droits sont conservés, 313. Etonnement des Bretons sur le crédit de l'olyclète, affranchi de Néron, 399. Droits des patrons sur leurs affranchis, III, 174. Taxe sur les affranchis, 176. Loi de Constantin par laquelle sont envoyés au supplice les affranchis qui se rendront dénonciateurs contre leurs patrons, VI. 277.

Avaicain, surnom donné à Gordien le père, V. 424.

APRICAIN. Voyez Jule.

Apricanus (*Pactius*), accusateur des frères Scribonius, évite par adresse la punition de son crime, 111. 338.

Arrique, province du sénat, I. 16, 552. Le proconsul d'Afrique est privé par Caïus du commandement de la légion résidant dans le pays, et ce commandement est donné un lieutenant de l'empereur, II. 19. III. 346. Flotte d'Afrique. Voyez Careace.

Agactitus, affranchi de l'empereur Vérus, IV. 512.

Agens d'affaires, VI. 241.

Acéansus, affranchi d'Agrippine, est envoyé par cette princesse, après son naufrage, à Néron, II. 350. Pourberie dont use Néron à l'égard de cet affranchi pour colorer le parricide qu'il méditoit, 361, 365. Personne n'y est trompé, 366.

AGRESTIS (Julius), centurion sous Vitellius: son courage généreux, 111. 254.

AGRICOLA (Cnéus Julius). Est fait patricien par Vespasien, III, 405, et envoyé dans la Grande-Bretagne. pour y commander les armées romaines, 401. Il savoit choisir avec intelligence les situations les plus avantageuses pour construire des forts, IV. 97. Il s'abstient, par une politique modeste, de tirer au sort les proconsulats d'Asie et d'Afrique, 118. Par son testament il institue Domitien son héritier avec sa femme et sa fille, 121. Son fils étoit mort avant lui, ibid. Portrait de sa personne, 123. Sur le reste de ce qui le concerne, voyez le sommaire du livre xvıı. S. ın. 574 et suiv.

AGRIPPA (M. Vipsanius.) Conseille à Octavien de remettre l'autorité suprême au sénat et au peuple, I. 4. Octavien se l'associe pour faire la revue du sénat, 9. Il est fait consul pour la seconde sois, 11. Il est beaucoup élevé par Octavien, dont il épouse la nièce Marcella, ibid. Il est fait consul pour la troisième fois, 14. Sa sage conduite, 45. Il fait construire les parcs Jules, le Panthéon, des bains publics et un temple de Neptune, 46-47. Il dompte les Cantabres, 50. Préside en la place d'Auguste aux noces de Marcellus, 53. Recoit de cet empercur dangereusement malade sou anneau, 59. Son éloignement de la cour, 60. Il est rappelé et devient gendre d'Auguste, 79. Achève de réduire les Cantabres, 02. Refuse le triomphe, ibid. Recoit la puissance tribunitienne, 94. Est envoyé en Syrie, 109. Sa bonté et son équité à l'égard des Juiss, 118. Il sacrifie dans le temple de

Jérusalem, ibid. Il apaise les troubles du Bosphore, ibid. Il refuse le triomphe, 119. Sa mort, 126. Son éloge, ibid. Sa postérité, 128. Il est le second des Romains qui ait passé le Rhin avec une armée, 165. Agrippa regretté par Auguste, 199. Tous les enfans d'Agrippa, hors Vipsania, périrent d'une mort ou tragique, ou an moins prématurée, 508.

Agairra Posthume, né après la mort du grand Agrippa son père, I. 128. Adopté par Auguste, 230. Son mauvais caractère et son exil, 251, 286. On a dit qu'Auguste cut la pensée de le rappeler, et l'alla visiter dans son exil, 287. Il cet mis à mort par l'ordre de Tibère, 524. Un de ses esclaves entreprend de se faire passer pour lui, 434.

. Agrippa, petit-fils d'Hérode, roi des Juifs. Son histoire, II. 21. Il est insulté et outragé par les Alexandrins, 75. Tombe évanoui devant Carus, 84. Sa lettre à cet empereur en faveur des Juifs, ibid. Il encourage Claude à soutenir son droit a l'empire, 110. Il prend soin de faire enlever le corps de Caïus, 114. Il est comblé de bienfaits per Claude, 139. Trait de sa douceur à l'égard d'un Juif qui avoit invectivé contre lui dans une assemblée de sa nation, 251. Il est le premier persécuteur de l'Eglise, 252. Sa mort. ibid. Sa postérité, 253.

Acarra, second du nom, fils du precédent, ne succède point à son père, II. 253. Il appuie les Juis de son crédit auprès d'Agrippine, 255. Il est fait roi d'une partie de la Judée, 350. Il offre ses services à Vespasien, III. 196. Il tâche de calmer l'esprit des Juis irrités coutre Florus, III. 444. Il ne peut obtenir d'eux qu'ils se soumettent à Florus, 445. Les grands de la nation implorent son secours contre les séditieux, 446. Il accompagne Cestius au siége de Jérusalem, 452. Il envoie aux Juis des députés pour les engager à la paix, ibid. Il envoie des seçours à Vespasien contre les Juis, 460. Il reçoit ce général dans sa ville royale, 472. Il accompagne Tite au siége de Jérusalem, 512. Il mourut en possession de son royaume, 577. Josephe lui fit lire son histoire de la guerre des Juis avant que de la publier, 580.

Agrippa (M.), oncle de l'empereur Sévère, V. 103.

Agripping, fille du grand Agrippa, et épouse de Germanicus, I. 128. Digne sang d'Auguste et d'Agrippa. 312. Voy. encore, 315. Haïe de Livie, 558. Dans la sédition des légions de Germanie, elle est renvoyée du camp par Germanicus. 366. Douleur que cause son départ aux soldats, ibid. Elle empêche que, sur un faux bruit de la défaite des légions, on ne rompe le pont qui étoit sur le Rhin, 407. Tibère prend ombrage du courage de cette princesse, ibid. Ordres secrets donnés par Livie à Plancine de piquer et de mortifier Agrippine en toute occasion, 451. Germanicus mourant recommande à Agrippine d'adoucir sa fierté, 479. Elle part de Syrie emportant les cendres de son mari, 484. Son arrivée à Brindes, 489. Tibère est irrité des témoignages de l'affection publique envers cette princesse, 492. Séjan lui tend des piéges pour la perdre, 620. Elle se plaint à Tibère de l'accusation intentée contre Claudia Pulcra, 631. Elle lui demande la permission de se remarier, 632. Trompée par les émissaires de Séian, elle se persuade que Tibère veut l'empoisonner, ibid. On lui donne des gardes, 636. Tibère écrit au sénat contre elle et contre Néron son fils, 643. Elle est condammée à l'exil par le sénat, 646. Sa mort, 688. Tibère entreprend encore de la diffamer, ibid. Ses cendres sont portées dans le mausolée d'Auguste par l'empereur Caïus son fils, II. 11. Jeux du Cirque en son honneur, ibid.

Agrippine, fille de la précédente, et mère de Néron, épouse en première noces Cn. Domitius, I. 603. Elle avoit fait des mémoires de sa vie, 645. II. 364. Honneurs que lui fait rendre Casus son frère, 12. Il l'aime criminellement, 27 et suiv. Ses intrigues criminelles la rendent suspecte à Caïus son frère, qui la relegue, confisque et vend tous ses biens, 65 et suiv. Elle empoisonne Passienus, son second mari, 160. Elle est l'objet de la haine de Messaline , 190. Elle épouse Claude, 221-224. Caractère de sa domination, 224. Elle fait rappeler Sénèque d'exil, et le donne pour précepteur à son fils, 225. Elle fait arrêter le mariage de son fils avec Octavie, ibid. Elle fait périr Lollia Paulina, 226. Elle fait exiler Calpurnie, ibid. Fait adopter son fils par l'empereur, 228. Reçoit le nom d'Augusta, 229. Etablit une colonie dans la ville des Ubiens, et devient ainsi fondatrice de Cologne. 230. Elle écarte tous ceux qui étoient attachés à Britannicus, 231. Elle fait Burrhus préfet des cohortes prétoriennes, ibid. Prérogative d'honneur déférée à cette princesse, fille, sœur, femme et mère d'empereurs, 252. Elle partage avec Claude les honneurs de la puissance impériale, 263. Elle indispose l'empereur contre Narcisse au sujet de l'ouvrage du lac Fucin, 274. Ellefait accuser Statilius Taurus, 275. Claude commence à se défier d'elle. 278. Elle fait périr Domitia, 279. Elle empoisonne l'empereur son mari, 281. Elle cache la mort de Claude pendant quelque temps,,, 287. Déférence de Néron pour elle,

200. Elle est faite prêtresse de Claude, ibid. Blle fait empoisonner M. Silanus, proconsul d'Asie, ibid. Elle contraint Narcisse de se donner la mort, 291. Sa tyraunie est arrêtée par Sénèque et par Burrhus, ibid. Traits de son ambition immodérée, 294. Ses emportemens au sujet de l'amour de Néron pour Acté, 208. Sa fureur lorsqu'elle voit Pallas disgracié, 300. La mort de Britannicus la saisit d'effroi, 303. Elle est disgraciée, 305. Elle est accusée de crime d'état, 306. Se justific avec hauteur, 308. Obtient la punition de ses accusateurs et des récompenses pour ses amis, 309. Poppée aigrit l'esprit de Néron contre sa mère, 354 et suiv. Agrippine est soupçonnée d'avoir voulu recourir à l'inceste pour conserver son crédit, 355 et suiv. Néron pense à la faire périr, 356. Invention pour lui procurer un naufrage, ibid. Elle échappe à ce danger, 359. Sa mort et ses funérailles, 365. On assure qu'il lui avoit été prédit que son fils la tueroit, ibid. Après sa mort, Néron se livre avec encore moins de retenue à tous ses penchans, 370. Affront qu'elle s'étoit attiré en sollicitant Galba de l'épouser, 567.

Agrippirus (Paconius). Accusé, II. 554. Condamné à l'exil, 539. Sa constance et son sang-froid, 541.

AME (port d'), VI. 347.

Amaza que l'on faisoit partir du bûcher pour porter au ciel l'âme de l'empereur à qui on rendoit les derniers devoirs, I. 330, V. 119.

Aigues romaines, principales enseignes des légions, et honorées d'un culte religieux, J. 271. 365. H. 21.

Aiguillas empoisonnées. Assassinats commis par cette voie, IV. 81. V, 8, 48.

Amai, lieu près de Lyon, célèbre par un temple bâti à Auguste, I. 168. ALABARQUE, nom du chef des Juiss dans Alexandrie, II. 72.

ALAIRS (les), peuple scythe, courent la Médie et l'Armenie, III.
399. Ils veulent attaquer les Romains, et se retirent ensuite, IV.
396. Ils remportent un avantage sur Gordien in dans les plaines de Philippes, V. 469.

ALBA POMPAIA, ville de Ligurie, IV. 521.

ALBARIENS. Secourent Pharasmane, qui faisoit la guerre contre Artabane, roi des Parthes, I. 627. Projet chimérique de Néron d'aller faire la guerre aux Albaniens, II. 546, 573. Trajan leur donne un roi, IV. 316. Le roi d'Albanie cultive l'amitié d'Adrien, 396. Les Albaniens s'intéressent au sort malheureux de Valérien, V. 539.

Alss. Camp construit près de cette ville pour les prétoriens, V. 221.

Alsena, Albingaunum, III. 111.

VI. 122, 124.

Auna ( Decimus Clodius Albinus ). commandant des troupes romaines dans la Grande-Bretagne. Ses commencemens, V. 120. Sévère le leurre en le décorant du titre de César, 125. Rupture entre Sévère ct Albin, 145. Albin se fait proclamer Auguste , 147. Les armées des deux rivaux se rencontrent près de Lyon, 148. Alarme et diversité de sentimens dans Rome au sujet de cette guerre, 149. Premières opérations de la guerre moias importantes, 150. Bataille décisive près de Lyon, dans laquelle Albin est vaincu. Il se tue lui-même, 151. Remarques sur le caractère d'Albin, 153. Son corps est jeté dans le Rhône avec celui de sa femme et de ses enfans, 155.

Albinus, gouverneur de Judée avent Gessius Florus. Sa bonteuse avidité livre le pays aux fureurs des brigands, 111.434.

ALBINUS (Luceius), intendant de la Mauritanie, prend la pourpre

royale et le nom de Juba. Il est tué par ses propres soldats, III. 155. Albium Internelium, Vintimille, III. 111.

Alsociela. Est déférée comme coupable d'impiété envers l'empereur Tibère, 1. 713. Sa mort, 714.

ALBULL (fontaine d'), II. 467.

ALCARTARA. Pont de cette ville bâti sur le Tage par Trajan, IV. 258. ALCHIMIE, VI. 192.

ALEXANDRA, fille d'Avidius Cassius, IV. 536.

ALEXANDEE le grand. Blâmé par Auguste d'avoir craint l'inaction lorsqu'il n'auroit plus de peuples à vaincre, 1. 37. On lui compare Germanicus, 481. Cuirasse d'Alexandre, II. 56. Trajan envie sa gloire, IV. 323, et honore sa mémoire, 324. Sévère fait fermer son tombeau, V. 171. Passion folle de Casacalla pour la mémoire de ce conquérant, 242. Prétendu fantôme d'Alexandre qui parcourt la Mœsie et la Thrace, 316. Il étoit honoré singulièrement par l'empereur Alexandre Sévère, 358.

ALEXARDAR, fils de Tigrane, et gendre d'Antiochus de Comagène, est établi par Vespasien roi d'une partie de la Cilicie, 1II. 300.

ALEXARDAN (Jule). Tue ceux que l'empereur Commode avoit envoyés pour lui ôter la vie, et se tue ensuite, V. 39.

ALEXAMBRE (S.), évêque de Jérusalem, meurt en prison pour la foi, V. 495.

ALEXAEBER, fameux imposteur. Son histoire, IV. 561-572. Il est consulté par Sévérien sur la guerre d'Arménie, 475.

ALEXANDRE Sévère, nommé d'abord Alexien, fils de Mamée, et consingermain d'Héliogabale, V. 283, 289, 317. Son caractère aimable, ibid. Il est adopté par Héliogabale, 318, qui lui change son nom en celui d'Alexandre, 319. On lui donne

aussi le nom de Sévère, ibid. Son père adoptif veut le pervertir, mais il en est empêché par Mamée, 320. L'empereur le prend en haine, et veut d'abord s'en défaire par des embûches furtives, ibid. Il l'attaque ensuite ouvertement, 321. Il feint de se réconcilier avec lui, 322 et suiv. Il reprend ses premiers desseins, et, en voulant le faire périr, il périt lui-même, 325. Beau mot de ce jeune prince à sa mère, V. 341. Il goûtoit beaucoup la mazime des chrétiens, de ne point faire à autrui ce que nous ne voulous point que l'on nous fasse à nousmêmes, 342. Il se regardoit comme dispensateur, et non comme propriétaire des revenus de l'état . 350. Sa maxime sur la manière de soutenir son rang, 352. Sur l'usage des pierreries, ibid. Simplicité de ses amusemens, 359 et suiv. Caractère des amis d'Alexandre, 362. Soins qu'il prenoit des soldats, 372. Facon obligeante dont il accueille Maximin, 392. Ses sentimens généreux sur la mort, 395. Sur le reste de ce qui le regarde, voyez les sommaires de son règne, liv. xxiv. S. I. p. 592-594.

ALEXANDRE Péloplaton, sophiste, IV. 163.

ALEXAMBRE (Tibère), Juif apostat, neveu de Philon, est fait intendant de la Judée, II. 253. Intendant de l'armée de Corbulon, 455. Préfet d'Egypte, III. 30. Attaché aux intérêts de. Vespasien, 188. Il lui fait prêter serment par ses légions, 194. Il avoit un commandement important dans l'armée de Tite faisant la guevre aux Juifs, III. 512.

ALEXANDES, tyran en Afrique, est pris et étranglé, VI. 296.

ALEXANDRIR. Caligula pense à y transporter le siège de l'empire, II. 71. Violences exercées dans cotte ville contre les Juifs, 72. Vespasien s'y transporte pendant que la guerre so

faisoit par ses généraux et ses armées contre Vitellius, III. 197. Voyez encore 348, 350. Troubles qu'y excitent les Juis échappés de la Judée, 577. Autres troubles sous Trajan, IV. 327. Académie d'Alexandrie, 378. Caractère des babitans de cette ville, 393, V. 253. Flotte d'Alexandrie qui portoit à Rome les blés d'Egypte, 56. Sévère accorde aux Alexandrins l'établissement d'un conseil ou sénat, 172. Caracalla exerce dans Alexandrie un massacre horrible, 253. Il accorde l'entrée du sénat de Rome aux Alexandrins, 255. Bruchium, quartier d'Alexandrie, assiégé par Théodote, général de Galien, V. 55q. Charité ingénieuse des saints Anatole et Eusèbe. pendaut ce siége, ibid. Dépeuplement de cette grande ville, ibid. Elle est livrée et abandonnée au pillage par Dioclétien, après un siége de huit mois, VI. 102. Distribution abondante de blé établie à perpétuité par Dioclétien pour Alexandrie, 214. La flotte d'Alexandrie est déléguée par Constantin pour l'approvisionnement de Constantinople, VI. 363.

ALEXIEN. Voyez ALEXANDER Sévère.

Alexans, jurisconsulte. Sa fortune singulière, I. 221.

Auso, petite rivière qui se jette dans la Lippe, I. 171.

Auso, fort bâti sur la rivière de même nom, I. 272.

ALLECTUS. Ayant tué Carausius, s'arroge le nom et le pouvoir d'Auguste dans la Grande-Bretsgue, VI. 202.

Il est vaincu et tué par Constance Chlore, 202-206.

ALEMANS. Commencement et origine de ce peuple, V. 245. Perfidie
cruelle de Caracalla à leur égard, 246.
Courage des femmes altemandes,
247. Sortiléges que les Allemands
se vantent d'avoir employés, 250;
trois cent mille Allemands défaits
par Galien, selon le rapport de Zo-

nare, V. 518, 565. Les Allemands vaincus par Claude II, VI, 12; par Aurélien, 32, et suiv. Veyez encore 102; par Maximien Hercule, 173, par Constance Chlore, près de Langres, 225.

ALLIA. Journée d'Allia regardée encore au temps de Vitellius commune malheureuse, III. 172.

Austania, ferame de Gracehus, tuée par ordre de Tibère, I. 379.

ALMUS (M.). Reçoit de Tibère une gratification humiliante, I. 389.

Aless maritimes, cauton dont Embrun étoit la capitale, et auquel Néron donna le droit du Latium, W. 433. Voyéz encore III. 110, 248.

Alves cottiennes. Tirolest leur nom du roi Cottius, II. 175, III. 99. Après la mort de cè roi, elles deviennent province romaine, II. 435. Voyez encore III. 97.

ALPES pannoniques, III. 205, 211.

Alpes pénines, III. 97.

Alemánus Varus, prôfet du camp dans l'armée de Valens, imagine un expédient singulier pour apaiser une sédition, III. 122. Il a grande part dans la victoire remportée par l'armée de Vitellius sur celle d'Othon, 135. Il est nommé prôfet du prétoire par Vitellius, 243. Vayes encore 255, 263. Il est destitué de sa charge par les vainqueurs de Vitellius, 201.

Atrinus Montanus, officier dens les troupes romaines, Gaulois de naissance, se concerte avec Givilis pour soulever ses compatriotes, III. 242, 514 et suiv.

ALTIRUM, ville d'Italie, HIL 225, IV.

Anamous, l'un des chefs des Bagaudes, se fait proclamer Auguste, VI. 160.

AMASIS. Poyes bion.

Anazonne, nom dobné au mois de janvier par Commode, V. 47.

Ament. Pays où on le recueille. Sa mature, I. 148.

Аминотан (S.) I. 522.

Amazius, philosophe platonicien, VI.

Amiuns. Barbares transplantés sur le territoire de cette ville, VI. 197.

Amoneus, l'une des fles Sporades, I. 563.

Ampurmaran. Cinquante mille hommes tués ou blessés par la chute d'un amphithéâtre à Fidènes, 1. 599. Amphithéâtre de Vespasien et de Tite, III. 415, IV. 33.

Ampies Flavianus (T.), commandant de l'armée de Pannonie, III, 202. Sa conduite équivoque dans le mouvement en faveur de Vespasien contre Vitellius, 210. Il est chasse par les soldats, 218.

America, II. 379, V. 238.

AMYRTAS, roi des Galates, étant mort, Auguste réduit la Galatic en province romaine, I. 84.

Anairis, déesse. Fait enrieux sur le pillage de son temple, I. 317.

Ananias, grand-pontife des Juifs, et Ananus, son fils, sont envoyés à Rome chargés de chaînes, II. 255.

Ananus, grand-prêtre, est établi par les Juifs gouverneur de Jérusalem, III. 455. Le peuple le choisit pour son chef coutre les factieux, 480. Son discours au peuple coatre les zélateurs, 481. Il les bloque dans l'intérieur du temple, et leur envoie faire des propositions de paix, 483. Son député trahit, 484. Il est tué par les Iduméens, 480. Jugement sur ce pontife, ibid. Il avoit été l'auteur de la mort de l'apôtre St. Jacques le miseur, 490.

Anastasia, fille de Constance Chlore,

Anastasis, l'un des noms de l'église bâticsur le Saint-Sépulcre, par Constantin, VI. 392.

Anatole (S.). Sa charité ingénieuse pendant le siège this par Théodote devant le Bruchium, V. 559. Anaxagons. Blamé par Apollonius de Tyane, IV. 165.

Anchials, ville de Thrace, VI. 17. Ancôns (port d'). Bâti par Trajan, IV. 284.

ARCYRE (monument d'), I. 327.

Anditaium, ville des Dalmates, assicgée par Tibère, I. 260.

Annui, chef des Juis rebelles de Cyrène, IV. 326.

Andrinople, autrefois Oresta, reçoit d'Adrien son nouveau nom, IV. 566, 423. Bataille d'Andrinople entre Constantin et Licinius, VI. 34 et suiv.

Americans. Son aventure, son hon, II. 90:

Anduvins. Se révoltent, et sont bientôt réprimés, I. 524.

ARGLESET. Voyez MONA.

Arecois, peuple germain, I. 163.

Angrivaniens, peuple germain, I.
159, 419, 421.

Asicur, affranchi de Néron, fournit à ce prince un moyen de faire périr su mère, 1Y. 356. Il assassine cette princesse, 362. Par un nouveau étitue il autorise Méron à se défaire d'Octavie, 424. Il est exilé en Sardaigne, où il vit tranquille et opulent, 425.

Ancer, affranchi de Polémon, dernier roi du Pont, excite du trouble dans ce pays, et apres quelques succès, il est bientôt obligé de fuir, et livré aux Romains, III. 293 et suiv.

Anicius Cérialis. Se tue lui même par ordre de Néron, II. 523 et suiv.

Annius. Voyez Sinkqua.

Années Mella, père de Lucain, II. 502, est forcé par Néron de se donner la mort, 523 et suiv.

Annies Sérénus, ami de Sénèque, prête son nom aux amours de Néron pour Acté, II. 298.

Anna Cornificia, sœur de Marc Aurèle, IV. 419, 481.

Annia Faustina. Voyez Faustine. Annia Rufilla. Ayant insulté un sénateur qui l'avoit condamnée, est mise en prison, I. 517.

Annibalien, consul, VI. 158.

Annibalien, fils de Constance Chlore, VI. 251, 394. Il est décoré par Constantin son frère du titre de nobilissime, 395.

Annibalian, fils de Jule Dalmace, est nommé par Constantin son oncle roi du Pont, de la Cappadoce, et de la petite Arménie, VI. 395.

Annius Bassus, III. 251.

Annius Faustus, chevalier romain, dangereux délateur, est condamné par le sénat, III. 146.

Annus Gallus. l'un des généraux de l'armée d'Othon, III. 105, 109. 117 et suiv. Il n'étoit point d'avis qu'Othon livrât la bataille contre l'armée de Vitellius, 127. Seul après la défaite, il conserve quelque autorité sur les soldats, 136. Il conclut l'accord avec les vainqueurs, 137.

Annus Libo, parent de Marc Aurèle, IV. 511.

Annius Pollio. Accusé pour cause de lèse-majesté, I. 676.

Annus Pollio. Exilé, comme ayant eu part à la conjuration de Pison contre Néron, II. 537.

Annus Sévérus, beau-père de Gordien l'ancien, V. 418.

Annius Vérus, bisaïeul de Marc Aurèle, IV. 415.

Annius Vérus, aïeul de Marc Aurèle, fait praticien par Vespasien, III. 405, IV. 415.

Annius Vérus, père de Marc Aurèle, IV. 415.

Annus Vinicianus. Accusé avec son père Annius Pollio, I. 676. Il prend part à la conjuration contre Caligula, II. 93. Il est mis sur les rangs pour être élevé à l'empire, 112. Douceur et équité de Claude à son égard, 122. Ayant conspiré contre Claude avec Camillus Scribonianus, il se tue lui-même, 146 et suiv.

Ansibanzs. Viennent s'emparer du

pays dont les Romains avoient chassés les Frisons, et ils en sont chassés eux-mêmes, II. 348. Ils sont exterminés, 349. Leur nom ne périt pas, et il reparoît parmi les peuples qui composèrent la ligue des Francs, ibid.

Antria, veuve d'Helvidius, IV. 219.
Antria, sénateur, est tué par les
Germains de la garde de l'empereur
Catus, qui venoit d'être massacré,
II. 105.

Amusius (P.). Protégé par Agrippine, I. 310. Accusé par Antistius, il est forcé de se donner la mort, 521 et suiv.

ANTICYRE, île, II. 51.

Autumaque, préséré à Homère par .Adrien, IV. 382.

ANTINOUS. Aimé criminellement, mis a mort, et divinisé par Adrica, IV. 386.

Antinopus, nom donné à la ville de Bésa par Adrien, en l'honneur d'Antinous, IV. 387.

Antiocus. Haine des Syriens de cette ville contre les Juifs qui habitoient avec eux, III. 566. Furieux tremblement de terre qui renverse une partie d'Antioche, et dans lequel Trajan pensa être écrasé, IV. 317. Antioche ville de délices, 477. Punie, et ensuite reçue en grâce par Marc Aurèle, 542. Elle est maltraitée par Sévère, vainqueur de Niger, V. 136; puis rétablie dans sès anciens droits, 141. Elle est prise et saccagée par les Perses, 524. Caractère de ses habitans, ibid. Valérien la rétablit, 525. Nouvelle Antioche, VI. 122. Cruanté de Dioclétien à l'égard des principaux chess du conseil d'Antioche,

Antiochianus, préset du prétoire sous Héliogabale, V. 322.

Antiocaus, roi de Comagène, est mandé à Rome, et condamné au supplice, I. 11. Антюсния, roi de Comagène. Sa mort, 1. 450.

Antiocurs, fils du précédent, est remis en possession du royaume de Comagène, Il. 21. Il est soupconné d'avoir donné des leçons de tyrannie à l'empereur Caïus, 22. Claude lui rend les états que Casus lui avoit donnés et ensuite ôtés, 138. Par ordre de Corbulon, il infeste les régions voisines de ses états. 336. Il est récompensé par les Romains, 345. Il se déclare pour Vespasien, III. 196. Il envoie des secours aux Romains pour la guerre contre les Juifs, 451, 460, 512, 530. Il est détrôné par les Romains, et réduit à venir vivre à Rome avec ses fils dans la condition privée, 308.

Antiocues. Appelé par d'autres Achillée, prend la pourpre à Palmyre,

V1. 56.

Antiocaus, philosophe cynique, V. 251.
Antipas (Hérode), fils d'Hérode le grand, succède à une partie des états de son père, I. 211. Il fonda la ville de Tibériade, II. 82.

Antipatris, ville de Judée, III. 454. Antipatris, sophiste du temps de Sévère et de ses fils, V. 205.

ARTISTIA, veuve de Plautus, et fille de Vétus. Attachement tendre et généreux de cette dame pour la mémoire de son mari, II. 517. Elle fait des efforts auprès de Néron pour sauver la vie à son père, ibid. Elle se fait ouvrir les veines et meurt avec son père et sa grand'mère, 519. ARTISTICS. Est employé par Auguste dans la guerre contre les Gantabres, I. 49.

Antistius (C.) consul, I. 558.

ARTISTIUS Vétus (L.), consul, II. 295. Commandant les légions de la haute Germanie, il forme le dessein de joindre la Saône à la Moselle, 345. Il écrit à Plautus son gendre pour l'engager à se soustraire eux assassins que Néron envoyoit pour le faire périr, 419. Sa mort, celle

de sa belle-mère et de sa fille, 527.
ARTISTIOS Sosianus, tribun du peuple, donne lieu à un règlement du sénat pour modérer le pouvoir des tribuns, II. 314. Il est accusé pour des vers satiriques contre l'empereur, 406. Il en est quitte pour être confiné dans une île, 407. Sa perfidie à l'égard d'Anteïus et d'Ostorius Scapula, 521. Il est renvoyé en exil par Mucien, III. 341.

Antierius Burrus, beau-frère de Commode, est mis à mort par cet em-

pereur, V. 33.

Antium. Caligula pense à y établir son séjour, II. 71. Voyez encore 357, 384, 452.

Automa le triumvir. Ses lettres remplies d'opprobes contre Octavien,

I. 579

Astrona (Jule), fils du triumvir, consul, I. 172. Gendre d'Octavie, 80, 198. Il a part aux débauches de Julie, et est mis à mort par Auguste, 216 et suiv.

ANTOIRE, Centurion, tue Avidius Cassius, IV. 535.

ARTOURS (S.), V. 496. Constantin, plein de vénération pour ce saint solitaire, lui écrit et lui fait écrire par les princes ses fils, VI. 414. Le saint est peu touché de cet honneur, ibid. Réponse qu'il leur fait, 415.

Antonia, fille aînée d'Antoine et d'Octavie, mariée à L. Domitius, et mère de Gnéus, père de Néron, I. 587.

ARTONIA, sœur de la précédente, épouse de Drusus, et mère de Germanicus, I. 177, 491. Elle informe Tibère de la conspiration de Séjan, 648. Dion rapporte qu'elle fit mourir de faim la criminelle Liville sa fille, 659. Elle est comblée d'honneurs par Caïus son petit-fils, II. 12; et crisuite traitée indignement, 25. Sa mort, 26. Ses duretés pour Claude, son second fils, 117.

ANTONIA, fille de Claude, épouse Cn. Pompeius, II. 12; et ensuite Faustua Cornélius Sylla, 219. On a dit, mais à tort, selon le jugement de Tacite, qu'elle entra dans la conjuration de Néron, 485. Elle est mise à mort par ordre de Néron, pour avoir refusé de l'épouser, 547.

Antonia Flaccilla. Suit son mari en exil. II. 504.

Antonia, forteresse ou tour bâtie par Hérode pour tenir en respect Jérusalem et le temple, III: 442 et suiv. 448 et suiv. Elle est prise par Tite, 540-544.

- Antonin ( Tite ). Est adopté par Adrien. Histoire d'Antonin jusqu'à son adoption, IV. 409-414. Il étoit originaire des Gaules et de la ville de Nimes, 410. Antonia empêche Adrien de s'ôter la vie. 422. Imagine d'artificieux expédiens pour le tranquilliser, ibid. Il sauve plusieurs sénateurs qu'Adrien vouloit faire mourir, 423. Adrien meurt entre ses bras, 424. Antonin obtient du sénat, avec bien de la peine, que son père adoptif soit mis au rang des dieux, ibid. On lui donne le surnom de Pius, 425. Il bâtit un temple à Adrien, ibid. Voy, le sommaire de son règne, liv. x12. S. 17. p. 580 et suiv. Il a été comparé à Numa, 449. Vénération pour le nom d'Antonin, 447, 456, 556. Ge nom 4 profané par Héliogabale, n'a plus été porté par aucun empereur, V. 335. Antonin, neveu de Commode, mis à

mort per son oncle, V. 39.

Antonin, tyran sous Alexandre Sévère. V. 374.

Antoniniade, poëme de Gordien l'ancien, comprenant l'histoire de Tite Antonin et de Marc Aurèle, V.

Antoninus (Arrius), aïeul maternel de Tite Antonin, consul l'an de J. C. 69, III. 71. Créé praticien par Vespasien, 405. Dignité et sagesse du compliment qu'il fit à Nerva devenu empereur, IV. 216.

Bloge d'Arrius Autoniaus par Pline le jeune, 410.

ANTONINUS (Arrius). Mis à mort par Commode, V. 33.

Antoninus Géminus, frère jumeau de Commode, IV. 474.

ARTORIUS (L.), fils de Jule Antoine, meurt en exil à Marseille, I. 587.

Antonius (L.) Se révolte contre Domitien dans la Germanie, IV. 126. Il est défait et tué, ibid. La nouvelle s'en répand à Rome le même four, ibid. Son vainqueur brûle tous ses papiers, 127.

Antonius Flamma, proconsul de Crète et de Cyrène, est condamné pour crime de concussion, III.342.

Antonius Honoratus, tribun, anime ses soldats contre Nymphidius, III.

Antonius Primus. Voyez Paimus.

ARTES. Servent d'habitations aux Germains, I. 151.

Anusis, dieu des Egyptiens, I. 466. Honoré par Commode, V. 143. Anulin, général et ami de l'empereur

Sévère, V. 130, 203. Anulin, préfet du prétoire de Maxi-

min, et tué avec lui, V. 451. Anulinus, sénateur, dont on assure que Dioclétien avoit été affranchi,

VI. 166. Aoûr (mois d'). Origine de ce nom, I. 40, 205.

Aousts. Fondation de cette ville, I.

Apamán, ville , II. 275. VI. 47. Château d'Apamée, 122.

APELLE, chanteur favori de Caius, est tourmenté cruellement par ordre de cet empereur, II. 50. Il étoit ennemi des Juifs, 79.

Arra (Arrius), préfet du prétoire sous Carus, fait périr cet empereur VI. 140. Il fait ensuite périr Numérien, qui étoit son gendre, 143. Il est arrêté, ibid.; puis tué de la main de Dioclétien, 144. Prédiction qui jouoit sur l'équivoque du nom d'Aper, 145.

APPAQUE. Temple de Vénus Uranie dans cette ville. Désordres qui s'y commettoient. Prétendue merveille dans un lac voisin. Ce temple est détruit par Constantin, VI. 406.

APHABBAN, ambassadeur de Narses, vient demander humblement la paix à Galérius, VI. 212.

Armiomraz, sorte de mitre différent du môtre, V.542.

APICATA, femme de Séjan, I. 614.
Elle révèle en mourant la noire
intrigue de l'empoisonnement de
Drusses, fils de Tibère, 658.

Ariesse, fameus gourmand. Traits qui le concernent, I.536. Bruits sur le compte de Sójan en sujet d'Apicius, 611.

Armius Mérala. Effacé par Tibère du tableau des sénateurs, I. 586.

APERIOS Tiro, III. 258, 278.

Arion, grammairies, violent ennemi des Juifs, II. 78, 89. Témoin oculaire de l'aventure d'Andrechas, ibid. 92. Ouvrage de Joseph contre Apion, III. 577.

Aris. Troubles au sujet de cet objet ridicule du culte égyptien, IV. 300.

Apollimatra d'Hiéraple, IV. 519.

Apollopora, fameux architecte, est exilé et ensuite mis à mort par Adrien, jeloux de son habileté, et piqué de sa franchise, IV. 380.

Arosson de Claros. Rit particulier de son oracle, I. 470.

APOLLON Palatin, I. 13, 188, II. 560. APOLLON le bourreau, I. 309.

Arouson. Consulté par Néron à Delphes, II. 560. Il refuse de rendre ses oracles en présence des chrétiens, VI. 219.

Arollomos de Chalcis (en Syrie), fameux philosophe, est appelé per Antonia pour être le maître de Marc Aurèle, IV. 452. Morgue pédantesque de oc philosophe, ibid. Arollomos de Trane. Exhortoit, sui-

Aronomius de Tyane. Exhortoit, sui-- sant le repport de Philostrate, plusieure illustres Romaine à compirer contre Domitien, IV. 145. On dit qu'étant à Ephèse, iléconnut dans le mement le mort de Domitien tué à Rome, 153. Son histoire détaillée, 159-213. Voyez le sommaire du livre xv11, \$. v, p. 575 et suiv. Il étoit honore par Alexandre Sévère, V. 358. Sa prétendue apparition à Aurétien, VI. 45.

Aromus, délateur, périt écrasé sous une charrette chargée de pierres, III. 12.

Aromos Saturninus, ancien préteur, est ruine par un jeu extravagant de Calus, II. 39.

Aromus (M.), gouverneur de la Mœsie, récompensé par Othon d'une statue triomphale pour avoir défait une bande de Rhoxolans, III. 74. Il entre avec quelque peine dans le parti de Vespasien, 202. Il veut faire tuer Tertius Julianus, ibid. Il est invité à venir joindre l'armée où étoit Antonius Primus, 214. Il vient, 216. Il est dépouillé du commandement par une sédition que parett avoir excitée sous main Antonias Primus, 218-221.

Arôress. Eglise bâtie en leur honneur par Constantin à Constantinople, VI. 364.

Appien , historien , IV. 461.

Arrus Norbanus, vainqueur de L. Antonius, IV. 126. Il brûle tous les papiers du rebelle, 127.

Arnonia. Précipitée de la fenêtre de sa maison par son mari, I. 571.

Apponianus, gouverneur de Cilicie, père de l'historien Dion, IV. 332, V. 599.

Aproπianus, proconsul d'Asie, est condamné à mort sous Sévère pour prétendu crime de lèse-majesté, V. 187.

Αρποκιυs (L.), chevalier romain, deputé à Rome par l'armée de Pannonie, I. 353.

Arnomos (L.), lieutenant de Germanicus, I. 396. Décoré des ornemens du triemphe, 410. Proconsul d'A- frique, il fait décimer une cohorte coupable de lâcheté, 531. Il poursuit la vengeauce de la mort de sa fille, 571. Commandant de la basse Germanie, il fait la guerre avec peu d'habileté et de succès aux Frisons révoltés, 603 et suiv. Voyes encore 692.

Arsán. Fait révolter les Palmyréniens, VI. 55.

Apulan, écrivain, IV. 559.

Arutaïa Varilia, petite-nièce d'Auguste, poursuivie pour crime de lèse-majesté et d'adultère, I. 455.

Apuzzīos, parent d'Auguste, I. 124. Apuzzīos (Sextus), consul, 1. 285, 322.

Aquestic. Commencé par Calus, et achevé par Claude, II. 144. Intendans des aqueducs de Rome, Messala sous Auguste, I. 189; Frontin sous Nerva, IV. 276.

Aquilla, ville, III. 215, IV. 510.

Les Marcomans vainqueurs pénètrent jusqu'à Aquilée, et peu s'en faut qu'ils ne la prennent, 514.

Siége d'Aquilée par Maximin, V.

447-450. Fin du siége, 455 et suiv.

Aquilla Sévéra, vestale, enlevée et épousée par Héliogabale, V. 309.

Aquillus, centurion, envoyé par Didius pour tuer Sévère, V. 109.

Aquinus Régulus. Voyez Réquius. Aquinum, ville, III. 105.

AQUITAINE. Ses anciennes bornes. Elle est augmentée par Auguste, et portée jusqu'à la Loire, 1. 42. Elle fut pacifiée par Messala, ibid. 295. Agricola, gouverneur d'Aquitaine sous Vespasien, IV. 88.

ARABES, ARABIE. Expédition malbeureuse d'Elius Gallus en Arabie, I. 54. Les Arabes, au dire d'Apollonius de Tyane, entendoient et interprétoient le langage des animaux. IV. 171. L'Arabie Pétrée est réduite en province romaine par Trajan, 309, 315. Ce prince ravage les côtes de l'Arabie Heureuse, 323. Expédition de Sévère en Arabie,

V. 168. Les Arabes fatiguent Parmée d'Aurélien par leurs courses, VI. 50.

Asamon. Tué dans un combat singulier par Probus, VI. 106.

ARAZE, fleuve, II. 339.

Annance, filed'Abgare, roid'Edesse, IV. 314.

Annica, ville d'Assyrie, II. 241. Priss par Trajan, IV. 320; par Garacalla, V. 257

Annonius (*Æmilius*), célèbre professeur de rhétorique à Toutouse, est mandé à Constantinople pour instruire l'un des princes enfans de Constantin, VI. 286.

Anc de triomphe et trophées érigés sur les Alpes en l'honneur d'Auguste, I. 48. Nombre prodigieux d'arcs de triomphe que Domtien se fait ériger dans Rome, IV. 48. Are triomphal de Sévère, V. 172. Are de Gallien, 580. Arc de Constantin, VI. 520.

Ascé, ville de Phénicie, lieu de la naissance de l'empereur Alexandre Sévère, V. 517.

Ancuella ville de Cappadoce, V.

Agentiatis, fils d'Hérode, succède à son père dans la possession de la Judée avec le titre d'ethnarque, I. 211. Il est dépossédé, 247. Son caractère violent, 248. Il est amené à Rome par ordre d'Auguste, et exilé à Vienne en Dauphiné, ibid. Arentiatis, roi de Cappadoce; son histoire et sa mort, I. 448. Voyez

Ancuerals, roi des Clites, nation cappadocienne, I. 703.

aussi 226.

Anceiper. Nouvelle ile née dans cette mer, I. 467.

Anchitactus récompensés par Alexandre Sévère, V. 361. Vayes encore I. 719 et suiv. II. 469.

ABCHITECTURE. Loi de Constantin pour animer l'étude de cet art, VI. 587. ABCHORTE. Adrien fut deux fois archonte d'Athènes, IV. 361. ARDENNES (les), I. 524.

Annua, ville des Dalmates, assiégée par Germanicus, I. 260. Fureur et désespoir des femmes de cette ville, 261.

Animacum, poste dans l'île des Bataves, III. 392.

Anèmas de Nimes, IV. 445.

Arforage, I. 471.

Antre philosophe console Linia d

Antos, philosophe, console Livie de la perte de son fils Drusus par de sages entretiens, I. 198.

Ascus, esclave de Galba, lui donne la sépulture, III. 61.

Anguntais, roi des Scythes, fait des courses sur les terres des Romains, V. 476.

Angyanspieus, corps de vieux soldats dans l'armée d'Alexandre Sévère, V. 380.

ARIARIC, roi des Goths, VI. 422.

ARICINE (Diane). Singularité du rit de son temple, II. 48. Gaïus en fait tuer le prêtre, ibid.

Anzens, nation asiatique, II. 237.

ARIOBARZARE, Mède d'origine, est établi roi d'Arménie par Caïus César, petit-fils d'Auguste, I. 222. Sa postérité ne lui succède point, 448.

Aniocase, roi des Quades. Clémence de Marc Aurèle à son égard, IV. 492.

ARIOVISTE, I. 165.

Ansstrez (S.), apologiste de la religion chrétienne, IV. 377.

Azistoaula, fils d'Hérode le grand, et père du roi Agrippa, II 21.

Anistonum, frère du roi Agrippa, II. 83.

Anistonula, fils d'Hérode, roi de Chalcide, II. 331, 345.

ARISTOSUER, préfet du prétoire sous Carin, et consul, jouit des mêmes honneurs sous Dioclétien, VI. 168. ARISTOMACHUS, tribun des prétoriens,

V. 322.
ABISTON (Claudius). Accusé devant
Trajan, et absous, IV. 282.

Anistors, et ses disciples, haïs de Caracalla, V. 243.

Anivs (T.). Fait le procès à son fils, ayant Auguste pour assesseur, I. 191.

Anius, hérésiarque, VJ. 398.

Aniss. Concile tenu dans cette ville par ordre de Constantin, VI. 338.

Anninis. Tigrane en est établi roi par Auguste, I. 84. Troubles dans ce royaume, 208, 218. Galus César, petit-fils d'Auguste, est envoyé pour les pacifier, 219. Les Parthes, qui protégeoient l'Arménie, font leur paix evec les Romains, ibid. Le roi choisi par les Arméniens est vaincu et détrôné par Casus César, qui met en sa place Ariobarzane, 222. Nouveaux troubles en Arménie, 448. Germanicus donne un roi à l'Arménie, 472. Ce roi étant mort, Artabane, roi des Parthes, place sur le trône d'Arménie Arsace, son fils afné , 694. Mithridate , frère de Pharasmane, roi d'Ibérie, fait péris Arsace, et s'établit roi d'Arménie avec la protection des Romains, 697 et suiv. Prisonnier à Rome sous Caïus, il est renvoyé en Orient par Claude, II. 138. Il chasse les Parthes qui avoient envahi l'Arménie, et se remet en possession de son royaume, 235 et suiv. Il est détrôné et mis à mort par Rhadamiste, 242. Vologèse, roi des Parthes, chasse Rhadamiste, et fait roi d'Arménie Tiridate son frère, 247. Rhadamiste revient à la charge. Guerre continuelle entre lui et Tiridate, avec alternative de bons et mauvais succès, 248 et suiv. Rhadamiste ayant été mis à mort par son père, Tiridate demeure en possession de l'Arménie, soutenu par son frère Vologèse, 249, 328. Corbulon est envoyé en Orient pour revendiquer par les armes les droits des Romains sur l'Arménie, 330. Evénemons de cette guerre, ibid. et suiv. La ville d'Artaxate brûlée et rasée, 340.

Prise de Tigranocerte, 341. L'Arménie est entièrement soumise aux Romains, 344. Elle est donnée à Tigrane par Néron, ibid. Vologèse veut rétablir son frère dans ce royaume, qui étoit regardé par les rois parthes comme un partage de cadet, 435-457. Il assiège Tigranocerte inutilement, 438. Les Romains et les Parthes conviennent de vider l'Arménie, 439. Gésennius Pétus est chargé des affaires de l'Arménie. Vologèse reprend les armes, 440 et suiv. Pétus remporte quelques légers avantages, 441. Les Parthes rentrent en Arménie, 442. Ils forcent Pétus à faire un traité trèshonteux, 445; mais, par un accord avec Corbulon, ils conviennent d'évacuer l'Arménie, 450. Négociations et mouvemens de guerre, dont l'issue est que Tiridate vient à Rome recevoir de Néron la couronne d'Arménie, 450, 457. Cérémonie du couronnement de Tiridate, 542. Trajan se propose de réduire ce royaume sous ses lois, IV. 310. Il en fait la conquête, et le réduit en province romaine, 312. L'Arménie retourne sous la domination de ses anciens maîtres, 328, 349. Elle redevient un sujet de guerre entre les Parthes et les Romains sur la fin du règne de Tite-Antonin et sous Marc Aurèle, 475. Soème est remis en possession de ce royaume par les Romains, 479. Sévère se prépare à entrer dans ce royaume; mais Vologèse, roi d'Arménie, fait la paix avec lui . V. 165. Garacalla se rend maître par perfidie de la personne du roi d'Arménie, et le fait prisonnier. Les Arméniens prennent les armes, et battent l'armée romaine, 252. Macrin fait la paix avec les Arméniens , 280. L'Arménie , pays adjié des Romains sous Alexandre Sévère, 383. Dioclétien réunit l'Arménie à l'empire romain par le traité conclu avec Narsès, roi des

Perses, VI. 213. Guerre déclarée par Maximin Daza aux Arméniens, en haine de la religion chrétienne qui florissoit parmi eux. 351. Montagnes d'Arménie, II. 240.

Azurs. Applaudir avec les ermes, usage des Germains, I. 145. Désavantage des armes des Germains, 416, 420. Les soldats romains ne se revêtoient de leurs armes que pour le combat, III, note sur la page 55, V. 114.

Anninios, chef de la révolte des Germains, I. 266. Son caractere, ibid. li trompe Varus, 267. Il l'attaque, le défait, et extermine ses trois légions, 269. Son insolence et sa cruauté après la victoire, 270. Il tient une conduite prudente vis-àvis de Tibère, 275. Division entre lui et Ségeste, dont il avoit enlevé la fille pour en faire sa femme, 395. Fierté de cette dame, devenue prisonnière des Romains, 307. Armipius anime les Chérusques et les peuples voisins à la guerre, 399. Il attaque les Romains avec avantage, 401-404. Un combat engagé contre son avis réussit mal aux Germains. 406. Son entretien avec son frère Flavius, qui servoit dans l'armée romaine, 412. Son discours à ses soldats, 417. Combat où il signale son courage et sa bravoure, et d'où il se sauve avec peine, 418. Autre combat., 420. Il fait la guerre à Maroboduus, 456. Il veut opprimer la liberté de ses compatriotes, 460. Sa mort et son éloge, 462. Fils d'Arminius, 398, 445.

ARKUPHIS, magicien, IV. 518.

ARRAS , V. 542.

Annitinus Clémens. Nommé préfet du prétoire par Mucien, III. 371. Min. à mort par Domitien, IV. 59.

Anna, femme de Pétus. Son histoire et sa mort, II. 149 et suiv.

Anna, fille de la précédente, et éponse de Thraséa, II. 140. Elle veut mourir avec son mari, qui l'en

dissuade, 540. Elle est condamnée à l'exil sous Domitien, IV. 133; et rappelée sous Nerva, 217. Voyez encore 219.

ARRIA, semme savante en philosophie, louée par Galien, V. 206.

Annia Galla, femme de ce Pison qui conjura contre Néron, II. 492.

Arricibia Tertulla, première femme de Tite, IV. 36.

ARRIEN, philosophe, disciple d'Epictète, historien. Ses emplois. Ses ouvrages, IV. 596, 427.

Annus Varus, prefet d'une cohorte, II. 332. Pris pour compagnon par Antonius Primus; il partage avec lui la gloire des premiers succès du parti de Vespasien en Italie, III. 214 et suiv. Trait de sa bravoure inconsidérée, 224. Il enlève un corps de quatre cents chevaux ennemis dans Intéramna, 263. Il reçoit les ornemens de la préture, 326. Il s'empare de la charge de préfet du prétoire, 332. Mucien le craint, 334, et lui ôte sa charge, en lui donnant celle de surintendant des vivres, 371.

ARRUNTIUS, consul, I. 66.

ARRUNTIUS (L.), consul, I. 253. Il offense Tibère, 334. Il avoit été jugé par Auguste capable d'aspirer à l'empire, ibid. V'oyex encore 669 et suiv., 690. Généreux discours qu'il tient à ses amis étant accusé, 713. Sa mort, 714. Il est cité comme modèle d'éloquence et de probité, II. 188.

ARRUNTIUS (Paulus), II. 99.

Annuntius Stella, protégé par Agrippine, II. 310.

Ansacz, fondateur de l'empire des Parthes, V. 376.

Absace, fils d'Artabane. Voyez Arta-

Ansacides. Durée de leur empire, V. 377.

Ansamárks, fleuve d'Arménie, II.

ARSAHOSATA, ville d'Arménie, 11. 443.

Ansanias, sleuve, II. 447, note. Antanans, roi de Médie, fait la guerre

à Vonone, et devient roi des Parthes, I. 448. Il envoie une ambassade à Germanicus, 474. Il rompt alliance avec les Romains, s'empare du trône d'Arménie, et le donne à Arsace, son fils, 694. Conspiration contre lui, 695. Son fils perd la couronne et la vie en Arménie, et luignême est chassé de son trône, 69 699. Il est rétabli, 702. Il conclut un traité avec Vitellius, II. 22. Il fut toujours chancelant sur le trône, 254.

ARTABANE, fils du précédent, est tué par Gotarze son frère, II. 234.

ARTABARE, roi des Parthes du temps de l'empereur Tite, IV. 58, 311.
ARTABARE, dernier roi des Parthes, monte sur le trône, V. 252. Il rend à Caracalla deux transfuges que cet empereur lui redemandoit, ibid.
Caracalla renouvelle la guerre contre Artabane, 255. Macrin, deux fois battu par Artabane, achète de lui la paix, 279. Voyez encore 291. Il est détrôné par Artaxerxès, roi des

Perses, 377.

ARTABAZE. Est établi roi d'Arménie par les Romains, et détrôné par ses sujets, I. 218.

ARTAXATE, capitale de l'Arménie, I. 472, 697, II. 247. Cette ville est prise et rasée par Corbulon, 340. Rebâtie par Tiridate sous le nom de Neronia, 545. Prise par Statius Priscus, IV. 479.

ARTARRARS, roi des Perses, se révolte contre Artabane, roi des Parthes, et transfère l'empire à sa nation, V. 377. Il se prépare à faire la guerre aux Romains, ibid. Il ne fait aucun cas des représentations qu'Alexandre Sévère lui fait faire pour le porter à garder la paix avec les Romains, et il commence les hostilités, 378. Cet empereur arrivé à Antioche lui envoie une seconde ambassade, 381, Réponse arrogante d'Artaxer-

nès, ibid. Evénemens de la guerre différemment rapportés par Hérodien et par Lampride, 383-385. Il meurt laissant pour fils et successeur Sapor, 469.

ARTAKIAS, roi d'Arménie, fils d'Artabaze détrôné par Antoine, est tué. Tigrane son frère lui succède, I. 84.

ARTAKIAS, qui se nommoit précédemment Zénon, est établi roi d'Arménie par Germanicus, I. 472. Sa mort, 694.

Antimona, philosophe, est obligé d'abandonner Rome, IV. 137.

Artánisius, nom de mois, III. 441. Articulatus Pétus, IV. 272.

Antonius. Aventure singulière de ce soldat, III. 550.

ARIS. Voyez LETTRES.

A αυτέπυς Rusticus, tribun du peuple, témoigne un grand zèle pour Thraséa, II. 532. Préteur, il court un extrême danger dans une députation dont l'avoit chargé Viellius, III. 282. Il est condamé sous Domitien, et mis à mort pour un éloge de Thraséa qu'il avoit composé, IV. 133 et suiv. Trait de sa gravité, 134. Voyez encore 290.

Anverices. Consultés sur la reconstruction du Capitole, III. 352.

Anzazhuz, province sur le Tigre, VI.

Asampas, roi du Bosphore, gendre de Pharnace, se voyant attaqué à l'âge de plus de quatre-vingt-dix ans, se donne la mort, I. 119.

Ascanic, roi des Francs, est pris et exposé aux bêtes par Constantin, VI. 275.

Ascráranow, astrologue, est condamné par Domitien à être brûlé, et il est, suivant sa prédiction, dévoré par les chiens, IV. 151.

Ascláriosoros (Cassius). Sentimens généreux de ce Bithynien à l'égard de Soranus son ami dans la disgrâce, II. 538.

Ascláriopora, consul, VI. 158. Préfet du prétoire, il est fait commandant d'une flotte pour aider Constance à reconquérir la Grande-Bretagne sur le tyran Allectus, 203. Il remporte la victoire sur Allectus, 204. Ascontos Labéo, tuteur de Néson, II. 205.

Asianicus (Valérius), consul et puissamment riche. Entre dans la conspiration contre l'empereur Caïus,
II. 93. Mot hardi de ce sénateur
après la mort de Caïus, 106. Il
n'étoit pas indigue de l'empire, et
assez ambitieux pour y aspirer, 112.
Consul pour la seconde fois, 178.
Sa condamnation et sa mort, 182. Il
étoit né à Vienne dans les Gaules, 183.
Asianicus (Valérius), qui commandoit dans la Belgique, se déclare

pour Vitellius, III. 95.
Asianicus, affranchi de Vitellius, reçoit de lui l'anneau d'or, III. 154. Il
fait une fortune immense en quatre
mois, 177. Il subit le supplice des
esclaves, 291.

Assa mineure, province du peuple, I. 16, 81. Elle est affligée d'un tremblement de terre, 190 et suiv. Soulagement que lui procure Auguste, 191. Autre affreux tremblement de terre, 452 et suiv. Le proconsulat de cette province faisoit, avec celui d'Afrique, l'objet da l'ambition des consulaires, 545. IV. 118. Elle est ravagée à diverses reprises par des courses de nations scythiques, V. 519.

Asile. Droits d'asile discutés par-devant le sénat, et modérés, I. 546. Asile de Romulus, III. 273.

Asimus (C), consul, II. 558.

ASIRIUS Gallus, consul, I. 178. Fils de Pollion, 245. Il épouse Vipsanis, répudiée par Tibère, ibid. Il offense Tibère, 355. Il avoit été jugé par Auguste assez ambitieux pour aspirer à l'empire, quoique peu capable d'en soutenir le poids, 334. Voy. encore 390, 437, 439, 440, 574, 624, 641. Il est condamné par le sénat, et détenu long-temps pri-

sonnier par ordre de Tibère, 646. Sa mort, 685. Soupçon injuste que veut jeter Tibère sur Agrippine à l'occasion d'Asinius Gallus. 688.

Asimits Gallus, fils du précédent, trame une conspiration contre Claude, et est envoyé en exil, II. 178.

Asimius (L.), consul, IV. 405.

Asimius (M.), consul, II. 278.

Asinius Marcellus. Prend part à un crime de faux, et échappe à la peine par la considération de ses ancêtres, II. 400.

Asinius Pollion. Voyez Pollion.

ASPENDUS, ville de Pamphylie, IV.

Aspen (Julianus). Outragé et relégué par Garacalla, V. 226. Ses deux fils consuls, ibid.

Asran (Sulpicius). Entre dans la conjuration formée contre Néron, II. 480. Sa mort, 500.

ASPHALTITE (lac), III. 495.

Aspanas (Nonius) est accasé de poison, I. 71 et suiv. 282. Son fils blessé au jeu de Troie, 105.

Aspaánas, neveu et lieutenant de Varus, sauve deux légions du désastre de cegénéral, I. 270. Sa lâche avarice, ibid.

Aspainas (L.), proconsul d'Afrique, 1. 380.

Aspainas (P. Nonius), consul, II. 25. Il étoit instruit de la conjuration contre Caius, 99, Il est tué, 105.

Assassins, faction née des sectateurs de Judas le galiléen, III. 433, 571 et suiv. Voyez Judas le Galiléen, et Eléazar. Troubles qu'ils excitent à Alexandrie après avoir échappé aux Romains dans la réduction de Masada, 577. Plusieurs sont arrêtés et mis à mort, 578. Leur indomptable opiniâtreté, ibid.

Assesseurs des proconsuls, I. 30.
Règlemens projetés par Niger sur
ce qui regardoit les assesseurs, V.
101. Alexandre Sévère leur assigne
des gages, 356.

HIST. DES EMP. TOM. VI.

Assunius Curianus. Trait singulier entre lui et Pline le jeune, IV. 290.
Assunia. Conquise par Trajan, IV. 520. Abandonnée par Adrien, 349.

Assyntan, nom donné par mépris à à Héliogabale, V. 326.

Astantá, décise honorée en Phénicie, V. 308.

Askologues. Anciennes ordonnances renouvelées contre eux, I. 281, 433. Ce que l'on doit penser de leurs prédictions vérifiées par l'événement, 681. Décret du sénat pour les chasser de l'Italie, II. 268. Jugement que Tacite portoit d'eux, III. 41. Ordonnance de Vitellius contre eux, 168. Leur insolence, et futilité de leur art, ibid. IV. 554. Voyez encore III. 410. IV. 51. Favorin les combat, 379.

Astunes. Domptés par Auguste, I.! 49 et suiv. Mines dans leur pays, 50.

ATAKIUS Secundus, chesalier romain, mal psyé de son zèle flatteur pour Caius. II. 17.

ATRON, roi des Francs, fait des sons missions à Maximien Hercule, VI. 176.

Araīvs Capito, rival de Labéon en jurisprudence, et plus somple que lui, 1.97. Sa basse flatterie envers Tibère, 553. Sa mort, 554. Détails sur ce qui le concerne, ibid. Voyencore 722.

Arnstá, ville d'Italie, III. 215.

ATRANASE (S.). Est exi'é par Constantin, à l'instigation d'Eusèbe de Nicomédie, VI. 420.

Atuánás, philosophe. Equité d'Auguste à son égard, I. 77. Atuánás, grammairien, écrivoit sous

Commode, V. 57.

ATRENÉS, ingénieur, V. 583.

Armánán, école construite à Rome par Adrien, 1V. 365.

ATRÈRES, ATRÉRIERS. Les Athéniens sont punis de leur basse flatterie pour Antoine et Cléopâtre, I. 80.; Ils s'efforcent de rendre à Germa-

nicus les honneurs les plus recherchés, 460. Colère de Pison contre eux à ce sujet, 470. Ils se sont nui en se rendant trop jaloux du droit de citovens d'Athènes . II. 202. La ville d'Athènes est comblée des faveurs d'Adrien, et lui en témoigne sa reconnoissance par toutes sortes d'honneurs, IV. 361, 363, 394. Nouvelle Athènes d'Adrien dans l'île de Bélos, 305. Cet empereur dresse pour Athènes un nouveau · code, ibid. Marc Aurèle y fonde des chaires de professeurs de toutes les belles connoissances, 546. Sévère prive Athènes d'une partie de ses priviléges par une basse vengeance, V. 104. Murs d'Athènes · rebâtis, 563. Cette ville est préservée des ravages des Hérules par la valeur de Dexippe, 566. Assiégée et prise par les Goths, elle est recouvrée par Cléodème, qui taille en pièces ces barbares, VI. 14.

ATRÉSODORE de Tarse. Sages avis de ce philosophe à Auguste, I. 123, 308. ATRESTES. Leurs combats interdits aux

ferames par Auguste , I. 108.

ATIBIOS Cornélianus, gouverneur de Syrie, mis en fuite par Vologèse, 1V. 476.

ATITIA ou ATILIA, mère du poëte Lucain, II. 489, 505.

Attairs, affronohi, cause un très-grand malheur par des jeux qu'il donne à Fidenes, et en est puni par l'exil, I. 500 et suiv.

ATILIOS Sévérus. Railé par Commode pendant qu'il étoit actuellement consul, V. 23.

ATILIUS Vérus. Sauve par sa bravoure l'aigle de sa légion, III. 230.

ATIMÉTUS, affranchi de Domitia, tante de Néron, entre dans une intrigue de cour contre Agrippine, 11. 307. Il en est puni par la mort, 310.

ATLAS (mont). Passé pour la première fois par les Romains, II. 137.

ATRA. Assiégée par Trajan sans succès, IV. 325. Le roi d'Atra donne du secours à Niger, V. 126, 165. Sévère met deux fois le siége devant la même place, et le lève deux fois, 165. Artaxerxès tente la même entreprise, et n'y réussit pas mieux, 377.

Arnés, sujet d'une tragédie qui attira la mort à son auteur, I. 676.

ATROPATÈNE. Voyez MEDIE.

ATTA Clausus, tige de la maison des Claudes, II. 201.

ATTALE, philosophe, maître de Sénèque, II. 129.

ATTALE, roi des Marcomans, V. 541.
ATTÁLIUS Hister (P.), gouverneur de la Pannonie, 11. 258.

Attıca, fille du célèbre Atticus, épouse d'Agrippa, I. 12.

ATTICINUS (Montanus). Perfide ami, est condamné à l'exil, IV. 281.

ATTICUS, père d'HérodeAtticus, trouve un trésor, dont la jouissance lui est laissée par Nerva, IV. 461.

Arricos (Hérode), orateur illustre, qui donna des leçons d'éloquence grecque à Marc Aurèle, IV. 418. Voyez encore 461, 463.

ATTICOS (Numérius), ancien préteur, jure qu'il a vu l'âme d'Auguste s'envoler au ciel, et en est récompensé par Livie, I. 330.

ATTIOUS (Quintius), consul, est pris dans le Capitole avec Flavius Sabinus, III. 275. Il est sauvé par Vitellius, 276 et suiv.

ATTILIUS. Conspire contre Tite Antonin, IV. 436.

ATTUARIENS, peuple de Germanie, I. 252.

Avencue, capitale des Helvétiens, III.

Avenne (lac). Projet d'un canal depuis le lac Averne jusqu'à l'embouchure du Tibre, II. 469.

Auridianus Rufus, officier maltraite par des soldats séditieux, I. 345.

Aurinius Bassus, historien, IV. 29. Augunt desalut. Renouvelé par Claude,

Il. 227. Auguns (collège des). Les empereurs se mirent à la tête de ce collège, I. 23. Pline le jeune acquiert la dignité d'augure, IV. 277.

Augusta, nom donné à Livie par le testament d'Auguste, I. 325. Ce nom fut porté dans la suite comme un titre d'honneur par plusieurs princesses : par Antonia, aïcule de l'empereur Caius, II. 12; par Agrippine, épouse de Claude, 229; par Poppéa, épouse de Néron, et par leur fille, 432; par Sextilia, mère de Vitellius, III. 171; par Domimitia, épouse de Domitien, IV. 140: par Faustine, épouse de Tite Antonin, 436; per Lucille, sœur de Commode, V. 20; par Manlia Scantilla, et par Didia Clara, l'une épouse, l'autre fille de Didius Julianus, 85; par Nonia Celsa, épouse de Macrin, 293; par Mæsa et par Soemis, aïcule et mère d'Héliogabale, 300; par Mamée, mère d'Alexandre Sévère, 334. Pertinax refusa ce titre pour sa femme, 65.

Augusta Vindelicorum, Ausbourg, I. 115.

Augustal (collège), peêtres institués pour homorer la mémoire d'Auguste, I. 193, 331, 393.

Assustatus, fêtes en l'honneur d'Auguste, I. 193, 331, 393.

Augustant, compagnie formée par Néron pour lui applaudir sur le théâtre, II. 373.

Auguste est donné à Octavien; ce que significit ce nom, I. 17. Quoi qu'il ait passé à tous ses successeurs, il est demeuré propre à celui qui l'a porté le premier, 18. Auguste témoigna toujours de l'horreur pour le nom de roi et pour celui de dictateur, 19. Mot d'Auguste sur Alexandre, 57. Il négligé l'bonneur du triomphe, 51. Mots de lui pleins desens et de douceur; 74 et suiv. A quoi il s'attachoit principalement dans ses lectures, 109. Il

reconstruit le portique de Paulus, et lai conserve son ancien nom, 117. Il conserve la statue de Pompée. 122. Il fait l'éloge funèbre de Dausus, 176. Il refuse le triomphe pour les victoires que Tibère avoit remportées sur les Germains, et il se contente de porter une couronne de laurier au temple de Jupiter Férétrien, 180. Commerce de hbéralités entre Auguste et tous les citoyens, 189. Souhait d'Auguste pour son petit-fils Caius César, qui partoit pour l'Orient, 219. Soins qu'il avoit pris de l'éducation de ses petits-fils, 223. Mot d'Auguste sur Tibère, 220; sur les deux Julies. et Agrippa Posthume, 232. Il fut malheureux dans son domestique . 213, 231. Acclamations douces et méritées dont il est charmé, 289. Il conseille à ses successeurs de ne point chercher à étendre l'empire. 295. Epigramme sur le goût qu'il avoit pour le jeu, 310. Testament d'Auguste, 326. Memoires qu'il avoit joints à son testament, 327. Ses obsèques, 329. On lui décerne un temple dans Rome, et les honneurs divins, 350 et auiv. Trait de sa fermeté à l'égard des légions victorieuses à Actium, 368. Il se faisoit une gloire d'empêcher de périr les anciennes familles, 441. Il donne Vonone pour roi aux Parthes , 446. Temple en son homneur bâti par Tibère, et dédié par Caius, II. 15. Il est décrié et diffamé par le même Carus, 26. Ses bontés pour Claude enfant, 118. Sa famille s'éteignit en Néron, 586. Vitellius ne prit le titre d'Augusts qu'après quelques délais, III. 94, 171. Sur le reste de ce qui concerne Auguste, voyes les sommaires de son règne, 723-

Assessa (Histoire). Collection de vies d'empereurs par différens écrivains, VI- 426.

AUGUSTODURUM. Autun. Voyez Autun.

Avidius Cassius. Se signale dans le commandement des armées, fai sant la guerre contre les Parthes. sous les ordres de l'empereur L. Vérus, IV. 477-479. Il se révolte con-. tre Marc-Aurèle, 522. Son caractère, ibid. Il se donne pour un nouveau Catilina, 527. Il avoit toujours nourri dans son cœur l'ambition de régner, ibid. Il se fait proclamer empereur, 529. Il est tué au bout de trois mois par deux officiers de son armée, 534. Ses enfans et descendans, épargnés par Marc-Aurèle, sont brûlés vifs par Commode, V. δq.

Avidus Sévérus, père, selon quelques-uns, d'Avidius Cassius, 1V. 523.

Avilius Flaccus (C.), préfet d'Egypte, persécute les Juiss d'Alexandrie, II. 73-78.

Aviola. Foyez Acilius.

Avirus (Julius), personnage consulaire, aïcul d'Héliogabale, V. 283. Avirus (Lollianus), premier auteur de la fortune de Pertinax, et toujours respecté par lui, IV. 522, V. 59.

Aulugalla, grammairien, écrivoit sous Marc Aurèle, IV. 560. Il a été la dupe de Pérégrin, 497.

Avocars. Loi d'Auguste qui leur défend de rien recevoir de leurs parties . I. 106. Plaintes contre eux . et règlement qui fixe leur salaire, II. 187. Renouvellement des anciennes ordonnances qui leur défendoient de rien recevoir, 293, IV. 280. Manœuvre de certains avocats pour s'attirer des auditeurs et des applaudissemens, 11. 377. Sénatus-consulte contre les avocats prévaricateurs, 400. Mot de Thraséa sur la nature des causes dont les avocats doivent se charger par préférence, 541. Alexandre Sévère accorde des gratifications à ceux qui plaidoient gratuitement, V. 36. Loi de Constantin pour réprimer leur avidité, VI. 372.

Avocars du fisc, V. 103, 224; 258, VI. 374.

Aunèle (Marc). Est adopté par Antonin, IV. 414. Son histoire jusqu'à son adoption, 415-421. Antonin le distingue beaucoup de son frère. 440. Il le fait son gendre et le nomme César, 451. Son élévation ne le détourne point de ses exercices et de ses études philosophiques, ibid. Son bon cœur, 452. Il est associé à la puissance du tribunat, ibid. Sa soumission et son respect pour Antonin, 453. Il gouverne avec lui, ibid. Après la mort d'Astonin, il est reconnu empereur, 470. Il continue d'aller prendre les lecons de Sextus de Chéronée, philosophe, et d'Hermogène, rhéteur, 474. Il étoit jaloux de sa réputation à l'excès, 481. Il essaie d'instruire Vérus par son exemple, 484. Mots remarquables de Marc Aurèle, 486, 488. Sa conduite privée, 497. Sa philosophie le laissa engagé dans toutes les superstitions du culte idolatrique, 509. Sa lettre à Vérus sur Avidius Cassius contient des traits d'un héroïsme outré, 528. Il croyoit que la vertu étoit une sauvegarde contre les disgrâces, 536. Parmi les titres dont le décoroit l'affection du sénat se trouve celui de philosophe. 539. Quelque chose d'outré dans la déclaration de ses sentimens de clémence à l'égard des complices de la rébellion d'Avidius, ibid. Sa bonté, source de sa gloire, 556. Sur le reste de ce qui le regarde, voyez les sommaires de son règne, liv. xx, S. 1, p. 581 et suiv.

Avaius. Regulus contraint en quelque façon cette dame de lui léguer les beaux habits qu'elle portoit IV.

Avasua Sévéra, vestale, enterrée vive par ordre de Caracalla, V. 237.

Aunturs. Sa naissance et ses premiers emplois, VI. 27-30. Sa vénération pour le soleil, 28. Sa sévérité à main-

tenir la discipline militaire, 29. Tribun légiognaire, il combat avec avantage contre les Francs, V. 476. VI. 28. Valérien craint sa sévérité pour Gallien, et ne lui donne pas. par cette raison, pour modérateur, V. 517. Commandant sous Valérien un corps de troupes romaines en Illyrie, il remporte une grande viotoire sur les Goths, 518. Il est élevé au consulat par Valérien, 528. Sa pauvreté glorieuse, ibid. De nouveau employé par Chaude dans la guerre contre les Goths, il s'y acquiert beaucoup d'honneur, VI. 18. Il est élu empereur, 26. Il vient se faire reconnoître à Rome, 31. Sur le reste de ce qui le concerne, voyez le sommaire de son règne, liv. xxvii, S. 11. Sa mort est suivie d'un interrègne de six mois, 78-84. Ses meurtriers punis par Tacite, 93; et par Probus, 100.

Auntium, petit-fils de l'empereur de même nom, VI. 76.

Aunilius, sénateur dont les terres étoient cultivées par le père de l'empereur Aurélien, VI. 28.

Auntitus Eubulus, surintendant des finances de l'empereur Héliogabale, est déchiré et mis en pièces par le peuple et par les soldats, V. 326.

Aussilus Fuscus, proconsul d'Asie, VI. 80.

Avaguos Pius, sénateur, demande un dédommagement dans le sénat, et l'obtient de Tibère, I. 588.

Aumore, commandant en Illyrie pour Gallien, mais, affectant l'indépendance, défait Macrien, V. 553. voyez encore 563. It manque d'achever la victoire que Gallien avoit remportée sur Postume, 572. Il se fait proclamer empereur, 576. Il est assiégé par Gallien dans Milan, 577. Il est vaincu et tué par Claude, VI. 11. Son tombeau, ibid.

Ausrex (Julius), Rémois, exhorte les députés de la Gaule à demeurex soumis aux Romains, III. 373. die de Rome sous Néron, II. 465. Auron. École de belles lettres et d'éloquence établie ou renouvelée par Auguste dans cette ville, I. 15. Florissante sous Tibère, 525. On fait remonter l'antiquité de cette école, comme tenue par les druïdes, jusqu'aux temps qui ont précédé César, VI. 198. Elle est remise en honneur par Constance Chlore, 199. Bontés de Constantin pour la

AUTEL d'Hercule. Brûlé dans l'incen-

Rousses.
Assurras. Paroissent par leurs ambassadeurs autriomphe d'Aurélien, VI 64.

ville d'Autun, qui, en conséquence,

prend le nom de Flavia, 303. Voy.

Avzawa, forteresse en Afrique, I. 567.

Azor, ville de Palestine', VI. 493.

B.

BANTLAS (S.), évêque d'Antioche.

Ce que l'on doit penser du fait de
la pénitence imposée par lui à l'empereur Philippe, V. 483. Il meurt
en prison pour la foi, 487.

Bastions, IV. 170 et suiv. 320. Trajan men visite les ruines, 324. Voyez encore 479. V. 163.

Basrcous d'Egypte, VI. 42.

BACCHUS. Fable ridicule touchant son expédition dans les Indes, IV.

BACTRIENS , IV. 396 , 448.

BAGAUDES (les), troupe rustique de rebelles Gaulois, VI. 169. Ils portent la désolation dans la Gaule, assiégent la ville d'Autun, et la prennent après sept mois de siége, 18. Ils font de nouveaux mouvemens sous Carin, 169. Château des Bagaudes, où a été depuis l'abbaye de 8. Maur-des-Fossés, 169. Ils sont défaits par Maximien, ibid.

Baiss. Pont construit par Caïus sur la mer de Baies à Pouzzol, II. 55. Foyes encore 357, 1V. 425. Baiss froids. Tirent Auguste d'une grande maladie, I. 59; ne réussissent point à Marcellus, 61. Bains chauds en usage chez les Suèves, 149. Introduits à Rome par Mécène, 302.

Bains publics bâtis par Agrippa, I. 47, 127; reconstruits par Adrien, IV. 364. Voyez THERMES. Bains communs aux hommes et aux femmes interdits par Adrien, 369; par Marc-Aurèle, ibid, 488. V. 343. Cet abus, renouvelé sous Héliogabale, est encore proscrit par Alexandre Sévère, ibid. Ordonnance d'Adrien pour défendre que les baios publics soient ouverts avant la huitième heure du jour, IV. 300. L'empereur Taoite ordonne que les bains publics soient fermés au coucher du soleil, VI. 90, BALBILLUS (C.), préfet d'Egypte, II. 310.

Balbin (Cælius). Est élu empereur par le sépat avec Maxime, V. 455; 437. Son histoire jusqu'à son election, 436. Sa conduite molle dans une sédition furicuse, 443. Ses efforts instiles pour l'apaiser, 444. Son caractère timide, 456. Sa postérité, 461. Sa mort ne, fut point vengée, 465. Sur le reste de ce qui le regarde, voyez le sommaire du livre xxv. S. 111, p. 595.

Balbinus (Cælius), consul sous Adrien, et fait patricien par cet empereur, V. 437.

BALBUN le jeune. Réduit les Garamantes. Sou triomphe, I. 95, Il fait bâtir un théâtre, et la nouvelle ville de Cadix, 125.

ville de Cadix, 125.

Balbus (D. Ladius), Consul, I. 206.

Balbus Cornélius Théophane, personnage chimérique, et forméde deux hommes célèbres confondus en un, V. 437.

BALEARES (iles). Suilius y est exilé, II. 522.

Baliste, général romain, chasse Sapor de la Syrie, et le poursuit jusqu'à l'Euphrate, V. 544. Il se concerte avec Macrien pour le faire élire empereur, 547. Il trahit le fils de Macrien, se fait lui-même empereur, et périt au bout de trois ans, 543 et suiv.

Banquenourisas. Soumis per Adrien à la peine du fouet, IV. 570.

BARRARS. Leur opinistreté infatigable à attaquer l'empire romain a enfin réussi à le détruire, V. 520.

Banse. Cérémonie de la première barbe, II. 372.

BARRIUS Proculus, soldat, entreprend, avec Véturius son camarade, de détrôner Galba, et de lui substituer Othon, III. 43.

BARCOCHÉBAS, chef des Juiss révoltés sous Adrica, IV. 398. Il périt, 400. BARDANE, fils d'Artabane, roi des Parthes, fait la guerre à Gotarie son frère, II. 254. Ils font la paix ensemble, 235. Son frère reprend les armes contre lui, 256. Bardane est tué, 237. Séjour. d'Apollonius de Tyane à la cour de Bardane, IV.

Bania Soranus. Flatterie de ce grave sénateur à l'égard de Pallas, affranchi de Claude, II. 268. Il est accusé et condamné à mort avec sa fille sous Réren, 527, 530, 536.

Bant, ville, II. 516.

Banques d'une construction singulière, III. 294. ....

Bassanius, roi d'Atra, V. 126, 165.
Bassus (Rufus). Né pauvre paysan,
s'élève jusqu'à la dignité de préfet
du prétoire, IV. 520.

Basilion, prêtre de l'oracle du mont Carmel, III. 194.

BASILIDE, l'un des premiers de l'Egypte. Prétendue merveille à son sujet, III. 352.

Bastaque de Paulus. Reconstruite per Lépidus, I. 555.

Bassianus, premier nom du prince appelé depuis Caracalla, V. 147, 213.

Bassianus, prêtre du soleil à Emèse,

père de Julie, femme de Sévère, et de Mæsa, V. 213, 283.

Bassianus, premier nom d'Héliogabale, V. 283.

Bassus, ami de l'empereur Sévère, V. 203.

Bassos (Béliénus). Traité inhumainement et mis à mort par l'ordre de l'empereur Caius, II. 51.

Bassus (C. Lócanius), consul, II. 458.

Bassus (Césellius), Carthaginois d'origine, flatte Néron de l'espérance de lui faire découvrir un trésor, II. 508. Mauvais succès de cette entveprise chimérique, 510.

Bassus (Lucilius), préfet des flottes de Ravenne et de Misène, se concerte avec Cécina pour trahir Vitellius, III. 207. Il fait passer la flotte de Ravenne dans le parti de Vespasien, 221. Il perd son commandement et est jeté dans les chaines, dont il est bientôt délivré, ibid. Il est envoyé en Campanie pour pacifier ce pays, 324. Il va soumettre le reste des Juis cantonnés dans la Judée, 568. Sa mort, 571.

BASSUS (Saleius), Voyez SALETUS.

Bastannes, L. 463, Probus en transplante cont mille en Thrace, VI.

BATAVES, nation germanique établie en-deça du Rhin, L 16. UI, 295. Cavalerie batave, I. 240. Ile des Bataves, 411, III. 295, 585, 391. : Troupes batages dans l'armée romaine, L 414. Huit cohortes bataves se distinguent par leur valeur . et par leur mutinerie, III, 98, 121, 162, La nation des Bataves se révolte contre les Romains sous les ordres de Civilis, 295. Les huit cohartes dont il vient d'être parlé se joignent à lui , 298 , 303. Koy . Civilis. Les Bataves, mates par les disgrâces, songent à la paix et au parti de la soumission, 394. Un corps de troupes bataves passe le Danube à la nage, IV. 352. Description du pays des Bataves, VI.

Batavonumum, poste dans l'île des Bataves, III. 392.

Ватичев, pontomime, I. 104, 392. Ватичнов, fleuve, I. 260.

BATRÉ, ville de Mésopotamie, IV. 314.

Baton, chef des Dalmates révoltés, I. 256. Se rend a Tibère. Sage réponse qu'il fait à ce prince, 261.

Baton, chef des Pannoniens révoltés, I. 256. Il est fuit prisonnier par Tibère, 260.

Baton, gladiateur, V. 229.

Baues, maison de plaisance près de Baies, II. 357.

BAUME (plante du). Portée en triomphe par Vespasieu, III. 568.

Brauvais. Barbares transplantés par Gonstance Chlore dans le territoire de cette ville. VI. 197.

Bénius Macer. Déféré à Adrien comme suspect de mauvais desseins, et épargné, IV. 353.

Bésius Marcellinus. Cruellement mis à mort sous Sévère, V. 188.

Bénus Massa. Conduit des soldats, pour tuer Pison, proconsul d'Afrique, 111. 347. Fameux délateur, IV. 131, 139. Il est condamné comme concussionnaire, à la poursuite des peuples de la Bétique, 131.

Bábaiag, village entre Crémone et . Vérone, III. 117, 151. Bataille de Bédriac entre les armées d'Othon et de Vitellius, 152. Voyez encore 165. Autonius Primus arrive à Bédriac; et c'est de ce poste qu'il partipit lorsque s'engagea la bataille dans laquelle il défit les armées de Vitellius, 224.

Bárraus, nom d'Apollon chez les Gaulois, V. 449.

Brices, I. 357, 523. Les côtes de la Grande-Bretagne voisines de la Gaule peuplées de Belges transplantés, II. 164.

Велечин , 11. 459.

Bénérica, mère d'Agrippa roi des Juifs, II. 21.

Bénévice, fille du même Agrippa, II.

252. Elle est aimée de Tite, III.

184. Elle embrasse le parti de Vespasien, 196. Elle emploie sa médiation pour calmer la colère de Florus contre les Juifs, 440.

Il n'a aucun égard à ses prières, 441. Elle écrit contre lui à Cestius, 443. Elle tâche de porter les Juifs à ne point se révolter contre les Romains, 445. Elle est renvoyée par Tite, IV. 15.

BÉRYER, ville rivale de Tyr, V. 136.

BÉSA, ville dont le nom fut changé
par Adrien en celui d'Antinople,
IV. 387.

BRSANÇON. Vindex est défait et tué près de cette ville, II. 576.

Bárasiens, peuple voisin des Nerviens, III. 359, 370.

BETAW OU BÉTUE, partie de l'ancienne île des Bataves, I. 164, à la note. III, 295.

Bérnennabais, bourgade en Judée, III. 495.

Bétaliam. Adrien y établit le culte d'Adonis dans la grotte où J. C. est né, IV. 402. Sainte Hélène y construit une église, VI. 592.

Bériour, province du peuple, I. 16.
Othon attribue à cette province
plusieurs villes et territoires de
Mauritanie, III. 72 et suiv.

Bézérna, quartier de Jérusalem, III. 442, 453, 501.

Bishormaque d'Apollon Palatin, I. 13; d'Octavie, IV. 32. Domitien répare les bibliothèques consumées par différens incendies, 156. Trajan établit des bibliothèques, 256. Adrien construit une bibliothèque dans Athènes, 364. Bibliothèque de soizante-deux mille volumes formée par Sammonicus, V. 228. Elle est donnée à Gordien le jeune, et lui fait un honneur infini, 422. Bibliothèques dans les Thermes, VI. 191. Dioclétien fit transporter dans

les siennes la bibliothèque Ulpienne, ibid.

Binouve, édile, porte au sénat des plaintes contre le luxe, I. 537.

Bikas, boisson ordinaire des Germains, I. 149.

Bilbilis, ville d'Espagne, patrie du poëte Martial, IV. 296.

BINGEN, ville près du Rhin, III. 374. BISSERTILE (année), I 204.

BITHTHIE, province du peuple, I. 16, 81, Gouverneurs qui avoient pillé la Bithynie condamnés en différens temps, II. 227, 404. IV. 285. Pline le jeune est envoyé par Trajan pour le gouverner, ibid.

BITTERA, ville de Judée, dernière ressource des Juifs révoltés. Siège et prise de cette place, IV. 400.

Biruns. Source de bitume dans le pays de Babylone, IV. 321.

BLEMMYRS, peuple qui habitoit sur la frontière de l'Égypte au midi, VI. 57. Ambassadeurs des Blemmyes au triomphe d'Aurélien, 64. Ils font des courses en Égypte sous Probus, qui les subjugue par un de ses lieutenans, 117. Conte ridicule sur leur figure, ibid. Probus triomphe des Blemmyes, 126. Ambassadeurs blemmyes à la cour de Constantin, 423.

Bussus (Junius), commandant des légions en Pannonie, I. 340. Ses remontrances aux séditieux, 543. Son fils est député par l'armée à Rome, 344. Renouvellement de la sédition. Danger de Blésus, 344-548. Il va commander en Afrique 532. H remporte de grands avantages sur Tacfarinas, mais ne termine point la guerre, ibid. Reçoit les ornemens du triomphe avec le titre d'imperator, 534. Il est enveloppé dans le désastre de Séjan, qui étoit son neveu, 663.

Brisus (Junius), gouverneur de la province Lyonnoise, se déclare pour Vitellius, III. 95. Il lui donne un cortége digue de son rang, ce qui attire à Blésus la haine de ce cœur bas et envieux, 155. Vitellius le fait empoisonner, 244.

Bussus (Pédius). Est chassé du sénat pour ses vols et concussions dans le gouvernement de Cyrène, II. 376. Bodotaia , gelfe de la grande Bre-

tagne, IV. 98,100. V.197.

Bonèms. Maroboduus vient s'y établir avec les Marcomans et autres peuples suèves , I. 170 et suiv. 253, 255, 458.

Boîsas, peuple gaulois, III. 157. Bosocarus, chef des Ansibares, de-

mande aux Romains pour sa nation des terres abandonnées, II. 348. Belle et génereuse réponse de ce Germain, 349.

Bors chaste, nom d'un bois sacré en

Germanie, I. 163,

BOLANDS ( Vectius ). Va commander les légions de la Grande-Bretagne, III. 162. Son caractère doux et foible, ibid. , IV. 88, g1.

BONDUICA. Voy. BOUDICÉA.

Bonn, ville sur le Rhin, III. 304. 366, 393.

Bonoma, ville dans la Pannonie, VI.

Bonose , tyran sous Probus , VI. 124. Il buvoit avec exces sans jamais perdre l'a têté, ibid. Il est battu, et se pend de désespoir, 125. ·

Bonté. Éragée en divinité par Marc

Aurèle, IV. 491.

BORANS, peuple scythique, font tles courses dans l'Asie mineure, V. 504, 519. Font le siège de Pityonte, et sont battus, 520. Ils reviennent de nouveau, et prennent cette ville, qu'ils pillent, ibid. Ils prennent ensuite et pillent Trébizonde, 521.

Bonvarname, nom d'un cheval d'A-

drien, IV. 387.

Bosphone Cimmérien. Troubles dans oe pays apaisés par Agrippa, I. 119. Claude en établit roi un Mithridate, descendant du grand Mithridate, II. 138. Voy. encore 249. Rois héreditaires du Bosphore amis des Romains, V. 519. La famille de ces rois s'étant éteinte, leur sceptre tombe en des mains indignes, ibid.

Bostna (dans la Trachonite), patrie de l'empereur Philippe, V. 471.

Bouchesa. C'étoit une honte chez les Germains que de laisser son bouclier au pouvoir de l'ennemi, I. 140.

Bouglier de Numa, V. 306.

Bosnicéa, veuve de Prasutagus, roi des Icéniens dans la Grande-Bretagne, est maltraitée, ainsi que ses filles, par les Romains, II. 389. Elle se met à la tête des Bretons, et les anime à combattre contre les Romains, 305. Sa mort, 397.

Bovilles. Courses du Cirque à Bovilles en l'honneur de la maison des Jules,

II. 433.

Boulogne (en Italie). Ravagée par un grand incendie, obtient une gratification de Claude, par la médiation de Néron, II. 275. Voy. encore III. 151, 162, 167.

Boulogne (en Gaule). Assiégée et prise par Constance Chlore, VI.

Bounceoisis romaine. Auguste fut trèsréservé à en accorder le droit, I. 300. Messaline et les affranchis de Claude vendent ce droit à tout vepant, contre l'intention du prince. II, 155. Le plein droit de bourgeoisie romaine est communiqué par Claude aux Gaulois, 200-204. Ré-· flexion sur cet établissement, 204. Caracalla accorde ce droit à toutes les personnes de condition libre dans l'empire, V. 239-242.

Bounguronous, peuple germain, font des courses dans les Gaules, VI.

110, 173.

Bourtano (étangs de ), I. 405.

BRACHMANES, philosophes indiens. Entretiens d'Apollonius de Tyane avec eux, IV. 178.

Bagnan, ville d'Allemagne, I. 418. Bassss, ville d'Italie, VI. 310.

BRETAGNE ( Grande- ). Auguste cut par

deux fois ou témoigna avoir le dessein d'y passer, I. 43, 47. II. 168. Ridicule expédition de Caligula vis-à-vis de cette île, 62. Description de l'île, mœurs, commerce, gouvernement, manière de faire la guerre de ses babitans, 163 et suiv. Foy. encore, V. 194 et suiv. Attaqués sans fruit par César, ils ne voient plus d'armées romaines dans leur île iusqu'au règne de Claude, II. 168. La Grande-Bretagne étoit alors une méprisable conquête, 169. Claude y fait passer une armée, ibid. Partie de cette île réduite en province romaine, 174. Nouveaux exploits des Romains commandés par Ostorius dans cette province, 250. Ge général défait entièrement les Silures, et prend prisonnier Caractacus leur chef. 262. Les Silures continuent la guerre, 264. Battent une légion romaine commandée par Maulius Valens, 365. La tyrannie des gouverneurs romains porte les peuples de cette tle à former une ligue pour recouvrer leur liberté, 388 et suiv. Sénèque est accusé d'avoir contribué à cette révolte par ses usures, 300. Les Bretons profitent de l'éloignement du général romain Suctonius Paulinus pour preadre les armes, ibid. Trois villes sont saccagées par les rebelles, où il périt soixante-dix mille hommes, 391-394. Ils sont défaits par Suctouius, 394. Intrigues qui empêchent Suétonius de tirer un grand fruit de sa victoire, 397-399, Récit de ce qui se passa dans cette ile depuis que Suctonius Paulinus en fut sorti jusqu'au temps où Agricola y vint prendre le commandement de l'armée, IV. 90. Exploits d'Agricola. Voy. le sommaire du livrexvn. S. m., p. 574. Bivalité nationale entre les Bretons et les Gaulois, 96. La flotte d'Agricola fait le tour de la Grande-Bretagne; ce qui fait connoître avec certitude aux llomains que cette région est véri-

tablement une ilc, 114. Mur d'Adrien. Bretagne romaine, Bretagne barbare , 390. Mur d'Antonin , 438. Guerres et séditions dans la Grande-Bretagne sous le règne de Commode, V. 29. Sévère divise la Bretagne romaine en deux gouvernemens, 157. Expédition de Sevère dans cette île , 186, 194. Mur de Sévere, 197. Nouvelle révolte des Bretons, 200. Après la mort de Sévère, Caracalla fait la paix pour revenir promptement à Rome, 216. Cette île est possédée successivement par deux tyrans, Carausius et Allectus, l'espace de dix ans, VI. 175, 177 et suiv., 188, 202. Elle est réunic à l'empire par Constance Chlore, 203. Constance passe dans la Grande-Bretagne pour faire la guerre aux Pictes, et meurt à Yorck, 251. Constantin v est proclamé empercur, ibid.

BRIGANTAS, peuple de la Grande-Bretagne, II. 261, IV. 91, 437.

Busus, Loi contre cet abus, I. 99. Expédient mis en œuvre pour l'abolir, 187. La brigue réprimée par Trajan, IV. 270.

BRITHO, Est élu chel des Caninélates, III., 218. Il enlève le camp des Romains établi dans l'île des Bataves,

Barrannicus, fils de Claude. Sa naissance, II. 140. Il reçoit le nom de Britannicus, 172. Il paroit aux jeux séculaires, 190. Bon tristesort après l'éléxation du fils d'Agrippine, 225, 229χ 250 etsniv. Claude son pèrelui doupe des marques de tendresse, 281. Occasion de la mort de Britannicus, I. 297. Trait de son esprit, 300. Sa mort, 303. Ses funérailles, ibid. En lui s'éteignit la maison des Claudes, 304. Tite, qui lui avoit été attaché, honore sa mémoire, IV. 11.

BRITELLUM, ville d'Italie, III, 129. BROCCHUS. Lettre de Claude à Brocchus, VI. 17.

Barcaira , quartier d'Alexandrie , 25-

siègé sous Gallien, V. 559. Ruiné sous Aurélien, VI. 58.

Brucriaus, peuple de Germanie, I.

159. Sont vaincus dans un combat
naval. 169. Voyez encore 25s. Ils
attaquent Germanicus, 375. Sont
battus par Stertinius, lieutenant de
Germanicus, 40o. Ils veulent soutenir les Ansibares, II.349. Sont
exterminés par leurs voisins, I.

159. Leur pays ravagé par Constantin, VI. 275.

Bautidus Niger. Accuse Silanus, I. 549. Son caractère et ses vues, ibid. Bautus. Attachement de Sestius pour sa mémoire récompensé par Auguste, I. 65. Statue de Brutus dans Milan, 74. Sous Tibère, les images de Brutus ne paroissoient plus, et c'étoit un crime de le louer, 556, 578. Harangues de Brutus remplies d'invectives contre César et contre Octavien, 580.

Buchen. Structure et forme du bûcher sur lequel on brûloit les corps des empereurs, V. 216.

Buchsaius, auteur d'un ouvrage plein d'érudition, I. 165.

Bucouss, rebelles d'Egypte, reprimes par Avidius Cassius, IV. 529.

Budalis, bourgade de Pannonie, patrie de l'empereur Dèce, V. 488.

Bulla Félix, chef de voleurs. Ses tours d'adresse et d'audace; sa prise, son supplice, V. 189-191. Burns, peuple germain, V. 17.

Bungundes, peuple germain, V. 504.

Buanus (Afranius). Est fait préfet des cohortes prétoriennes, II. 251. Il fait reconnoître Néron pour empereur, 288. S'oppose à la cruauté d'Agrippine, 291. Il est, avec Sénèque, l'auteur de tout le hien qui se fit dans les premières aunées de Néron, 296. Complaisance poussée trop loin par lui pour Néron, 298. Blâme qu'il s'attire en recevant de Néron des héritages de Britannicus, 304. Sage remontrance qu'il fait à ce prince au sujet d'Agrippine, 307. Il va la trouver et la traite avec hauteur, 308. Il est accusé de crime d'état, 310. Il est appelé en conseil avec Sénèque, par Néron, au sujet du meurtre d'Agrippine, 360. Il tâche de le rassurer après la chose faite, 364. Il condescend à sa passion pour conduire les chars, 371. Il est forcé de l'accompagner lorsque ce prince faisoit le rôle de musicien en plein théâtre, 372. Sa mort, 409. Remontrance qu'il avoit faite à Néron au sujet d'Octavie, 421.

Bossats, ville d'Egypte, prise et rasée de fond en comble par les Romains, VI. 195.

Bynchams, fle à l'embouchure de l'Ems, I. 169.

Brzancz. Envoie des députés à Rome, pour demander un soulagement, et l'obtient, II. 277. Niger, disputant l'empire contre Sévère, est reçu dans cette ville, V.127. Elle est assiégée par Sévère, 128. Elle est prise après un siège de trois ans, 137, 140. Rigueurs exercées par Sevère sur les Byzantins. Byzance sommise à Périnthe, 141. Vengeapeo eruelle que Gallien tire des Byzantins , 564. Licinius , vaincu par Constantin, s'enfuit à Byzance. Le vainqueur l'y assiége, VI. 346. Byzance ouvre ses portes à Constantin, 350. Constantin choisit cette ville pour en faire une seconde Borne, 361. Voy. Constantinople.

. C.

Cadicia, veuve de Scévinus, est banuie de l'Italie, II. 504.

Captus Rufus, gouverneur de Bithynie, est condamné pour concussions, II. 227.

Cabix. Nouvelle ville de Cadix bâtio par Balbus, I. 125. Fables débitées par Apollonius de Tyane touchant le climat de Cadix, IV. 188. Cauve Antipater, ancien historien romain, IV. 382.

Callus (mont). Incendie qui consume tout le quartier du mont Calius dans Rome, I. 600.

Cantrous, ville d'Arménie, IV.

Canopununium, château en Thrace, où Aurélien est tué. VI. 74.

CAIUS, prénom par lequel est le plus souvent désigné dans l'histoire le prince que nous connoissons mieux sous le nom de Caligula, II. 8. Voy. CALIGULA.

CALEDONIERS, habitans de la partie la plus septentrionale de la Grande-Bretagne, II. 164. Exploits d'Agricola contre eux, IV. 100, 101. Remarques sur leurs mœurs et leurs usages, V. 194. Sévère leur fait la guerre, 196-198. Caracalla fait la paix avec eux, 215.

CALENDRIES. Rétabli en ordre par Auguste, I. 204.

Caligula, fils de Germanicus. Origine de son surnom, I. 367, 407. Mot de Caligula sur Livie, 607. Tibère le décore, et fait entendre qu'il songe à en faire son successeur, 652. Séjan avoit eu dessein de perdre ce jeune prince, 668. Voyez encore 669, 674. Sa politique, ses ruscs, ses intrigues avec Macron pour parvenir à l'empire, 710 et suiv. Paroles de Tibère à son sujet, 711. Tibère ayant perdu connoissance, Caligula, accompagné de Macron, se fait reconnoître pour empereur par les prétoriens, 717. Il se tenoit offensé du surnom de Caligula, II. 8. Il recoit du senat les droits et les titres de la souveraine puissance, et y ajoute encore de nouveaux titres d'honneur, ibid. Il dissipe en moins d'un an les trésors amassés par Tibère, 13. Dérangement de son esprit, 30. Mot insultant au sujet d'un préteur mis à mort par ses ordres, 44. Ses hauteurs insolentes à l'égard des premiers citoyens, 49. Sa lâcheté, 61. Ses insultes méprisantes à l'égard de Claude son oncle, 120. La lecture de la vie de Caligula par Suétonne punie par Commode du dernier supplice, V. 39. Caracalla peut être regardé comme un second Caligula, 230. Sur le reste de ce qui concerne Caligula, voyez les sommaires de son règne, liv. VII, \$.1. II. 589 et suiv.

CALLINIQUE, fils d'Antiochus de Comagène, III. 398.

CALLINIQUE, ville de Mésopotamie, VI.

Gallippus. Proverbe grec, qui joue sur la lenteur de sa démarche, I. 520.

CALLISTE, affranchi de Caligula, II.
45. On croit qu'il eut part à la conjuration qui fit périr ce priace, 93.
Son crédit énorme sous Claude, 16.,
126. Insolence de cetaffranchi, 127.
Il n'ose attaquer Messaline, 211. Il
entreprend de donner Lollia Paulina pour épouse à Claude, 219 et
suiv.

Galocásus, intendant des chameaux, ose aspirer à l'empire, et périt, VI. 424.

CALPURNIA, ou CALPURNIA. Exilée sous Claude, II. 226. Rappelée sous Néron, 367.

Calpornia, épouse de T. Quartinus, dame d'une très-grande vertu, V. 411.

CALPURNIS, concubine de Glaude, II.

CALPURNIUS, secrétaire de Carus, VI. 139.

CALPURNUS, poëte sous Carus, et ses fils, VI. 150, 153.

Galpunius Asprénas. Dissipe l'imposture d'un faux Néron, III. 146.

GALPURNIUS Crassus. Conspire contre Nerva, et est exilé, IV. 224.

Calpunius Fabatus. Accusé sous Néron, 11. 516.

CALPURIUS Galérianus, fils de ce Pison qui conspira contre Néron, est mis à mort par ordre de Mucien, III. 333.

CALPURNUS Salvianus. Est un exemple de la rage d'accuser sous Tibère, I. 582.

Calvisius, client de Domitien, accusateur d'Agrippine, II. 306 et suiv. Il est relégué, 310, et rappelé après la mort d'Agrippine, 367.

Calvisius Subinus. Accusé de lèsemajesté sous Tibère, I. 676.

Calvisius Tullus, grand-père maternel de Marc Aurèle, IV. 416.

CALYPSO. Ile de Calypso, IV. 206.

CAMARADES, nom que les empereurs donnoient aux soldats, mais dont Auguste n'usa jamais, I. 296.

CAMILLUS (Furius), processul d'Afrique, remporte une victoire sur Tacfarinas, I. 530.

CAMILLOS Scribonianus (Furius). Se révolte contre Claude, et périt, II. 146.

Gamillos Scribonianus (Furius), fils du précédent, est jugé innocent de la révolte de son père, et demeure exempt de toute peine, II. 147. Il est accusé d'avoir consulté des astrologues sur la mort du prince, et envoyé en exil, 267.

CAMPAGNE. Lois de Constantin pour protéger les travaux de la cam-

pagne, VI. 378.

Gamulodumum, ville dans la Grande-Bretagne, II. 171. Les Romains y établisment une colonie de vétérans, 261. Cette place est prise et saccagée dans une révolte des Bretons, I. 391.

CANAL de Drusus, qui fait la communication du Rhin avec l'Issel, I.

169.

Cante de Corbulon, entre le Rhin et la Meuse, II. 197.

CARDACE, reine d'Ethiopie, I. 57. CARDIDE, général de Sévère, remporte une victoire sur Niger, V. 129.

CANVIDIEN, fils naturel de Galérius, VI. 233. Galérius se proposoit de le faire César, 249. Il le recommande en mourant à Licinius, 294. Candidien, adopté par Valérie, épouse de Galérius, s'enfuit avec elle dans les états de Maximin, 326. Il est mis à mort par Licinius, 335.

Canous, peuple de la Grande-Bretagne, II. 260.

CAMMÉTATES, peuple voisin des Bataves, I. 252. II. 194. Ils entrent dans les sentimens de révolte que Civilis leur inspiroit, III. 298. Voyez encore, 319. 385.

CAMERIUS Gallus, l'un des quindécemvirs, présente au sénat un nouveau livre des oracles de la sibylle, qui n'est point admis, I. 679.

CANINIUS Rébilus, personnage consulaire, homme de mauvaise réputation, II. 20. Il se délivre de la vie en se faisant ouvrir les veines, 315.

CANNABAS, ou CANNABADD, roi des Goths, tué dans un combat que lui livra Aurélien, VI. 43.

CAROFE, ville d'Égypte, I. 476. Représentation de Canope dans la maison de campagne d'Adrien, avec des curiosités égyptiennes qui ont été déterrées de nos jours, IV. 366.

GANTABRES, peuple d'Espagne, subjugué avec de grandes difficultés par Auguste, I. 47, 49, 50. Agrippa achève de les réduire, 92.

GARUS, joueur de flûte. Mesquinerie de Galba à son égard, III. 20.

Canus (Julius), condamné à mort par Caligula, montre une fermeté héroïque, 11.54.

CAPÉLIEN, gouverneur de Numidie, attaque les Gordiens et les détruit, V. 432. Il ravage la ville de Carthage et les autres villes d'Afrique, 433.

GAPELLIANUS (Claudius). Lettre de ce sénateur au sujet de l'élection de l'empereur Tacite par le sénat, VI. 87.

Carro, intendant de Judée, donne lieu à la persécution que les Juis souffrirent de la part de Caligula, II. 78. CAPITOLE. Sabinus, frère de Vespasien, s'y enferme, III. 271. Les soldats de Vitellius assiégent et forcent la place, ibid. Le temple de Jupiter est brûlé, 274. Le sénat en ordonne la reconstruction, 326. Ordre de Vespasien pour le même objet. Cérémonie de la premiere pierre, 352 et suiv. Voyes encore 415. Les Juiss sont assujettis à payer au Capitole un tribut de deux dragmes, 577. Le Capitole est brûlé de nouveau sous Tite, IV. 32. Il est reconstruit per Domitien avec une magnificence prodigieuse, 53.

CAPITOLINS (jeux). Institués par Domitien, IV. 56. Voyez encore 301.

CAPITON, préset du prétoire de Probus, VI. 100.

CAPOUR, I. 593. La colonie se dépeuple. On la fortifie d'un nombre de vieux soldats, II. 316. Rivalité entre Capoue et Pouzzol, III. 258. Rigueurs exercées sur Capoue en punition de son attachement pour Vitellius, 324.

CAPPADOCE (royaume de). Réduit en province romaine après la mort du roi Archélats, I. 448, 473. Vespasien met un consulaire à la tête de cette province au lieu d'un chevalier romain, III. 399.

CAPRÉE (ile de). Acquise par Octatavien, I. 11. Voyez encore 289, 310. Tibère y établit son séjour, 596. Raisons qui le déterminèrent à ce choix, ibid., 597. Lucille, sœur de Commode, y est reléguée par son frère, V. 22. Commode y exile pareillement Grispine son épouse, 24.

CARARAS, fou que la populace d'Alexandrie travestit en roi pour insulter Agrippa, II. 75.

GARACALLA, en son premier nom Bassianus, reçoit de Sévère son pèrè les noms de Marc Aurèle Antonin, et la dignité de César, V. 147. Origine du nom de Caracalla, 213,

245. Trait de son inclination à la cruauté dès l'enfance, 159. Le titre de César lui est confirmé par le sénet. 161. Il est déclaré Auguste. 164. Caracalla eut le titre du commandement dans une petite guerre contre les Juis, et le triomphe lui fut décerné, 170. Son père lui donne la robe virile, ibid. Il le marie à la fille de Plautien, 174. Haine de Caracalia contre son beau-père, qu'il tue enfin sous les yeux de l'empereur son père, 178-182. En conséquence il prend un essor qu'il ne fut plus au pouvoir de son père de réprimer, 183. Haine implacable entre lui et son frère Géta, ib. Sévère le mène avec lui à la guerre contre les Bretons , 197. Menées de Caracalla contre son frère, 198. Il tente d'exciter une sédition dans l'armée . ibid. Il veut tuer son père . ibid. Sévère étant tombé malade, Caracalla essaie de corrompre les médecins pour hâter la mort de son père, 200. Il s'empare de la statue de la Fortune impériale au préjudice de son frère, soi. Devenu empereur avec son frère, il s'arroge la prééminence, et, à proprement parler, toute l'autorité, 215. Mot de Caracalla sur l'apothéose de son frère qu'il avoit tué, 223. Paroles tyranniques . 232. Sa mort funeste excite les regrets des soldats, 270. Ménagemens de Macrin pour la mémoire de Caracalla , 273. Haine du sénat contre Caracalla, 273. Les soldats veulent qu'il soit mis au rang des dieux, et ils l'obtiennent, 275. Vayez encore 300. Sur le reste de ce qui le regarde, voyez le sommaire de son règne, liv. Exiii, S. 1 , p. 590 et suiv.

GARACTACUS, fils de Cynobellinus, est vaineu par les Romains, II. 170. Il soutient la guerre avec Constance pendant plusieurs années, et enfin il fut défait, pris, et mené à Rome, 261. Son discours à Claude, plein d'une noble fierté, 263. Mot sensé de ce prince captif à la vue des magnificences de Rome, 264.

CABAVARES. En usage dans l'Arabie dès le temps d'Auguste, I. 55.

CARAUSIUS, brave et habile marin, se révolte contre les Romains, s'empare de la Grande-Bretagne, s'y fait proclamer Auguste, et force les empereurs Dioclétien et Maximien de le reconnoître, VI. 176-178. Son gouvernement tyrannique, 178. Constance Chlore l'attaque, et lui enlève la ville de Boulogne, 195. Carausius est tué par Allectus, 202.

CARIS, fils ainé de Carus, est fait Céair et Auguste par son père, VI. 136. Son caractère vicieux, 137. Carus, marchant contre les Perses, charge Carin de défendre l'Italie et la Gaule contre les Germains, 138. Sur le reste de ce qui le concerne, voyez les sommaires de son règne, liv. XXVII, S. VI.

CARIOMER, roi des Chémasques, est dépouillé de ses états par les Gattes, IV. 70.

CARISIUS. Dompte les Astures, I. 50. CARMEL (mont). Oracle sur cette montagne, III. 193.

CARNONTE OU CARNUNTE, ville sur le Danube, I. 255. V. 106. VI. 282. CARNULUS. Se tue lui-même. Tibère

se plaint qu'il lui a échappé, I. 665. CARPATES, aujourd'hui monts Krapacks, V. 483.

CARPIERD, V. 476. Ge que l'on sait de ces peuples avant le temps de l'empereur Philippe, ibid. Ambassade des Carpiens à Ménophilus, général romain, 484. Philippe les défait, et les oblige à demander la paix, 485. Aurélien en bat quelques partis, VI. 55. Voyez encore 62. Il transporte sur les terres de l'empire une partie de cette nation, 73. Dioclétien achève d'y transplanter toute la nation, 192.

CARRES. ville de Mésopotamie, V. 262. Prise et reprise par les Perses et par les Romains, 469, 525. Galérius est vaincu près de cette ville, VI. 210.

CARREÁNES, brave chef des Parthes mécontens du gouvernement actuel, se signale, et périt, II. 240 et suiv.

Canninas. Triomphe des Suèves, I. 165.

CARRINAS Céler, sénateur, déféré par un esclave. Néron ne permet point qu'il soit inscrit sur le registre des accusés, II. 294 et suiv.

CARSIUS Sacerdos, I. 563.

CARSULE, ville d'Italie, III. 261.

CARTHAGE. Rétablie par Octavien, I.

11. Émotion de la populace de Carthage, III. 346. Cette ville dévastée par un incendie éprouve la libéralité de Marc Aurèle, IV. 490. Flotte établie à Carthage par Commode pour transporter à Rome les blés d'Afrique, V. 56. Les Gordiens sont reçus dans cette ville, 424. Elle est ravagée par Capélien, 433. Colère et rigueurs de Maxence contre cette ville, VI. 298.

CARTISMANDUA, reine des Brigantes dans la Grande-Bretagne, II. 262. 265.

CARUS. Soupçonné d'avoir en part au meurtre de Probus, VI. 128. Il étoit de Narbonne, et il se glorifioit en conséquence d'être Romain d'origine, 137. Voyez le sommaire de son règne, liv. XXVII, S. VI.

CASPÁRIUS Elianus, préfet du prétoire, favorise Apollonius de Tyane, IV. 203. Il soulève les soldats contre Nerva, 227. Il est puni par Trajan, 230.

CASPÉRIUS Pollio, centurion, s'oppose à la lâcheté de son commandant, II. 245.

Caspánius, centurion, est envoyé par Corbulon à Vologèse, II. 459. Caspiennes (portes), II. 546.

CASSANDAÉS, ville de Grèce, assiégée par les Goths, qui sont forcés par

Claude n de lever le siège, VI. 14 et suiv.

Cassitianes (les îles). Peuvent bien n'être autre chose que la presqu'île de Cornouaille, II. 166.

Gassius, le fameux auteur du meurtre de César, révéré des Romains, I. 556. Loué par Crémutius Cordus, 578; par Avidius Cassius, IV. 530.

CASSIUS Asclépiodotus. Voy. Asclá-

Cassius (Avidius). Voy. Avidius.
Cassius Chéréa. Etant centurion dans l'armée de Germanie, se fait jour l'épée à la main à travers une troupe de soldats séditieux, I. 356. Tribun d'une cohorte prétorienne, il forme et exécute le dessein de tuer Caligula, II. 93-100. Après la mort du prince, il vient demander le mot aux consuls, 106. Il fait tuer la femme et la fille de Caligula, 108. Il s'oppose à l'élection d'un empereur, 112. Il est mis à mort par ordre de Claude, 113.

Gassus Clémens. Accusé devant Sévère vainqueur comme partisan de Niger, se défend avec courage, V. 134.

Cassius Longinus (L.). Épouse Drusille, fille de Germanicus, I. 681. Caligula rompt ce mariage, II. 27.

Cassius (C.), gouverneur de Syrie, conduit Méherdate, roi donné aux Parthes par Claude, jusqu'aux bords de l'Euphrate, II. 239. Il fut grand jurisconsulte, et d'une sévérité rigide, ibid. III. 324. Il improuve dans le sénat un avis dicté par la flatterie, 341. Son discours dans le sénat pour appuyer la loi qui condamneit au supplice tous les esclaves dont le maître avoit été assassiné dans sa maison, 401. Il est exilé par Néron, 514, 516. Il fut rappelé par Galba, ibid.

Cassius Longus , III. 223.

Cassius Sévérus, orateur célèbre par son esprit, mais satirique et mordant, est exilé par jugement du sénat sous Auguste, I. 281. Continuant son odieux métier, il est transféré, sous Tibère, de l'île de Crète dans celle de Sériphe, où il vicillit dans la misère, I. 571. Voy. encore, II. 14.

Cassius, pantomime, I. 386.

GASTALIE, fontaine dans le faubourg de Daphné qui rendoit des oracles. Elle est bouchée par Adrien, IV. 376.

CASTINUS, commandant de la Pannonie, déplacé par Macrin, V. 276.

Casron, le plus honnête homme de tous les affranchis de Sévère, est tué par Caracalla, V. 198, 215.

Gastalcius. Découvre une conspiration contre Auguste, I. 77. Ayant été accusé dans la suite, il est sauvé par cet empereur, 78.

CATILINA. Pris pour modèle par Avidius Cassius, IV, 527.

CATILIUS Sévérus, bisaieul de Marc Aurèle du côté de sa mère, IV. 416. CATILIUS Sévérus, préfet de la ville,

envieux de l'élévation de Marc Aurèle, dont il devoit être proche parent, IV. 422.

CATON l'ancien. Mot qui lui est attribué par Adrien, IV. 349. Cet empereur préféroit son éloquence à celle de Cicéron, 382.

CATON d' Utique. Parole d'Auguste à son sujet pleine de sens et de mo-

dération , I. 74.

CATTES, peuple germain. Leur caractère et leurs mœurs, I. 159. D'abord affectionnés aux Romains, ils se réunissent ensuite avec leurs compatriotes, 170, 172. Leur pays ravagé par Germanicus, 395, 424. Ils sont battus par Galba, II. 136. Forcès par Pomponius Sècundus de demander la paix, 257. Guerre entre les Cattes et les Hermondures, 349 et suiv. Les Bataves sortoient de la nation des Cattes, et en avoient fait partie, III. 295. Les Cattes font des courses du côté de Mayence, 320. Expédition de Domities

wontre les Cattes, IV. 69. Ils vainquent et chassent les Chérusques, 70. Guerre des Cattes sous Marc Aurèle, IV. 475, 508.

CATUALDA, détrône Maroboduus, I. 459. Il est lui-même chassé de Germanie, et a recours à Tibère, qui lui assigna Fréjus pour demeure, 459.

CATULLE. Avoit déchiré César par des vers diffamans, I. 580.

CATULLUS, gouverneur de la Pentapolo de Libye. Ses injustices et ses cruautés contre les Juifs, IV. 579.

CATULLUS Messalinus, délateur odieux et cruel sous Domitien, IV. 139, 222.

CATULUS (Q. Lutatius), bisaïcul de Galba, et honoré singulièrement par son arrière-petit-fils, II. 565.

CATUMENUS, chef de la nation des Cattes, II. 192.

CATOS Décianus, intendant de la Grande-Bretagne, y fait mal son devoir en toute manières, 11. 395.

CAVALERIS des Germains mêlée de gens de pied, I. 140.

CAUCASS. Erreur d'Apollonius et de son historiem sur cette montagne, 1V. 176.

CAUCIQUE, surnom pris par Gabinius Secundus pour sa victoire sur les Cauques, II. 137.

Cauques, peuple germain. Ils sont peints très-différemment par Pline et par Tacite, I. 161. Voy. encore 169, 252, 362, 400. II. 136. Ils font des courses dans la basse Germanic, et sont réprimés par Corbulon, 194. La nation des Ausibares chassée de ses terres par les Gauques. 348. Voy. encore 111. 385.

Caussouis. Détruit le tyran Trébellianus, V. 561.

Cécilianus, sénateur, I. 670.

Cácilien, évêque de Carthage, VI. 416.

Cácilius Agricola, ami de Plautien, périt avec lui, s'étant fait ouvrir les

HIST. DES EMP. TOM. VI.

veines, après s'être enivré d'un via exquis, V. 183.

Cácilivs Classicus. Accusé pour concussions par Pline le jeune, IV. 268. Cácilius Cornutus. Impliqué dans une affaire où il s'agissoit du crime de lèse-majesté, se fait mourir lui-

même, I. 572.

Ciculus Simplex, consul, ne veut point recevoir l'épée que Vitellius lui remettoit pour abdiquer, III.

270.

Cácina ( Aliénus ), commandant de légion dans l'armée de la baute Germanie. III. 88. Son caractère, 89. Il se charge de mener en Italie par le chemin le plus court une partie des légions qui avoient reconnu Vitellius pour empereur, 96 et suiv-Il se met en marche, et traverse les Alors encore couvertes de neiges. 100 et suiv. Faste de Cécina et de sa femme, 114. Il assiège inutilement Plaisance, et se retire à Crémone, 115. Grand avantage remporté par les généraux d'Othon sur Cécina, 119. Valens vient le joindre , 123. Jalousie entre Gécina et Valens, 124. Petite action contro les troupes d'Othon , 129. Bataille de Bédriac, où Cécina et Valens demeurent vainqueurs de l'armés d'Othon, 132. Conduite de Cécina après la victoire, 153 et sulv. Voy. encore 156, 162. Il est nommé consul avec Valens, 168. Puissance énorme de Cécina et de Valens, et leurs jalousies, 173. Sa fidélité commence à s'ébranler , 175. Fêtes qu'il donne dans Rome, 177. Il part pour la guerre contre le parti de Vespasien, 205. Il s'arrange pour trahir Vitellius, 206. Il manque à dessein l'occasion d'écraser Antonius Primus, 217. Trabison de Cécina : son armée le charge de chaînes, 222. Il en est délivré après la victoire d'Antonius Primus, 237, qui l'envoie à Vespasien, 238. Voy. en. core 243. 372. Il conspire contre

Vespasien avec Marcellus, et est poignardé par ordre de Tite, 402, 423.

Cácina Largus. Garde le silence dans l'affaire de Me saline, II. 214.

Cicina Pécus, mari d'Arris, Il. 149. Cácina Sévéries. Accourt de la Mœsie, où il commandoit, dans la Pannonie, qui avoit pris les armes, I. 257. Son défaut de précaution réparé par la valeur de ses troupes. 258, et suiv. Sédition dans l'armée du bas Rhin, que Cécina commandoit sous les ordres de Germanicus. 355. Exécution sanglante contre les auteurs de la sédition, 373. A la tête de quatre légions Cécina seconde les opérations de Germanicus, 396, 400. Ces légions courent un grand danger, et s'en tirent par leur valeur, et par la bonne conduite de leur commandant, 403-407. Il reçoit les ornemens du triomphe, 410. Proposition qu'il fait dans le sénat, rejetée, 516.

Cácina Tuscus, fils de la nourrice de Néron, préfet d'Egypte, est exilé pour un sujet très-léger, II. 557. Voy. encore 111, 244.

Cácnorius, meurtrier de Gallien, V. 578.

Cácuse ( vin de ). La qualité en est altérée par la fouille des terres, II. 465.

Cinnon (vallée de ), III. 501.

Calonius. Dans le désastre de Varus, met les armes bas, I. 270.

Chionus Commodus (L.). Adopté par Adrien, plus connu sous le nom de Vérus, 1V 405. Voy. Vánus.

CETORIUS Postumus ou Postumius,

Casonus Varus (C.), préfet de la ville et préf. t du prétoire en mêmetemps, VI. 168.

Célerofets, ville de Cilicie, I. 486.
Céler (P.), ministre d'Agrippine
pour l'empoisonnement de M. Silanus, obtient par ce crime l'impu-

nité de ses rapines et de ses concussions, II. 291, 318.

Gáira, architecte d'un génie audacieux, II. 469.

CELER ( P. ). Voy. EGNATIUS.

Géuer, chevalier romain, accusé et condamné comme le complice et l'auteur du crime de la vestale Cornélia, IV. 65.

CÉLIBAT. Toujours soumis chez les Romains à des peines, I. 101. Efforts d'Auguste pour en détruire l'abus, ibid. et suiv. Loi Papia Poppéa portée en vue de l'abolir, 280 et suiv. Loi de Constantin pour soustraire le célibat aux peines prononcées par l'ancien droit, VI. 401. CELER, épicurien, a écrit contre la religion chrétienne, 1V. 558.

Causos, ami de Trajan, IV. 252. Ennemi déclaré d'Adrien, 351. Conspire contre celui-ci, et est mis à mort, 354.

Causus. Charge par quelques historiens d'avoir conspiré contre Autonin, 1V. 346. Mais il peut ici y avoir quelque erreur.

CELSUS, tyran de sept jours en Afrique, V. 560.

CENCHAISM, port de Corrothe, II. 556. Cánis, concubine de Vespasies, III. 181, 416.

GENNES, peuple germain peu connu, que Caracalla adoucit par l'or, n'ayant pu le vaincre par les armes, V. 245 et suiv., 247. Counge féroce des femmes de cette nation, ibid.

Cans dans les Gaules sous Néron, II.

GENSEURS. CENSURE. La puissance de la censure faisoit partie des droits attribués aux empereurs, I. 22. Auguste en refuse le titre, et fait nommer censeur Planeus et Paulus, les deux deraiers particuliers qui s'ent géré ensemble cette magistrature, 68. Claude se fait censeur avec L. Vitellius, II. 179-Opérations de la censure de Claude,

200-207. Vespasien s'associe son fils Tite pour la censure, III. 400. Domitien prend la qualité de censeur, IV. 50. Valérien nommé censeur sous l'empire de Dèce, V.511. Constantin renouvelle le titre de censeur pour Dalmace son frère, qui est le dernier qui l'ait porté, VI. 395.

Cansonin, auteur du livre de Die natali, N. 478.

CHRISORIN, tyran sous Claude second, VI. 20.

CENTURCELLES, sujourd'hui Civita-Vecchia. Port de Centumcelles construit par Trajen, 1V. 282, 284 et suiv.

Cantonvins, tribunal de juges, II. 378. III. 406.

GENTURIONS. Toujours les premiers exposés à la fureur du soldat, I. 357. Revue des Centurions par Germanicus, à laquelle les soldats sont admis, 370.

Cásus, affranchi de Néron, est puni de mort pour un mensonge impudent, et que la circonstance rendoit très-criminel, III. 152.

Cáphaloms (ile). Donnée per Adrien aux Athéniens, IV. 395.

Germous Scévola, jurisconsulte, mattre de Papinien, IV. 497, V. 224. Cercine, île voisine de l'Afrique, I. 370.

Cancustum ou Cincistum, place de Mésopotamie, V. 474, VI. 214.

Cánellaus (Q.). L'ouvrage de Censorin de Die natali, lui est dédié, V. 478.

Cánks Eleusine. Claude voulut en transporter les mystères à Rome, II. 158. Néron n'ose se présenter à ces mystères, 369, 550. Apollonius de Tyane, voulant s'y faire initier, est refusé d'abord, et admis quelques années après, IV. 184, 189. Adrien se fait initier à ces mystères et en transporte à Rome l'imitation, 576. Maro Aurèle s'y fait initier, \$45.

CÉRIALES (Pétilius). Étant encore jeune, attaque témérairement les Bretons rebelles, et est battu, II. 593. Il étoit allié de Vespasien ; et, s'étant sauvé de Rome, il est recu dans l'armée d'Antonius Primus et mis au rang des chefs, III. 261. Il ne se hâte point assez de marcher vers Rome, qui étoit encore au pouvoir de Vitellius, et en arrivant il est battu, 281. Gérialis vient prendre le commandement des troupes romaines contre les Bataves et les Gaulois révoltés sous la conduite de Civilis, III. 375. Caractère de Cérialis, ibid. Il défait ceux de Trèves, et préserve leur ville du pillage, 376. Les légions qui avoient prêté serment aux Gaulois se rejoignent à l'armée de Cérialis, ibid. et suiv. Son discours à ceux de Trèves et de Langres, qui s'étoient soumis, 378. Cérialis se laisse surprendre par Civilis, mais ensuite il ramène la victoire, 383. Grande victoire remportée par Cérialis sur les Bataves, 387. Négligence de Cérialis, 392. Civilis lui demande une entrevue, et se soumet, 395. Cérialis avoit servi sous Vespasien dans la guerre des Juifs, et forcé les Samaritains sur le mont Garizim, 471. Bavoyé par Vespasien dans la Grande-Bretagne, il soumet une grande partie de l'île, IV. 88 , gı.

Cimille, fils du précédent, sert sous Tite dans la guerre des Juiss, III. 547.

CERVARIUS Proculus, chevalier romain, qui étoit entré dans la conjuration contre Néron, s'attache à convaincre Fénius Rufus, II. 499. Il obtient grâce, 503.

Cásaa. Exemples contraires de Sylla et de César allégués par Agrippa à Auguste, I. 4. César avoit svili le sénat par la multitude de sujets peu digues qu'il y avoit admis, 8. Disposition des espeits au jour des

funérailles de César, 328. Trait de sa fermeté contre la mutinerie des soldats, 369. Son nom devient le titre de la souveraine puissance, II. 116. Voy. l'article suivant.

Cásan, nom de dignité et de puissance pris par Claude, II. 116; par Galba, III. 8. Vitellius le refuse d'abord, et ensuite l'adopte, 04. 250. Domitien est proclamé César, comme fils de Vespasien, 523. Adrien donne à L. Commodus, qu'il adoptoit, le nom de César, 1V. 405. Les fils de Marc Aurèle sont nommés Césars, 482. Pertinax refuse le nom de César pour son fils, V. 63. Sévère donne le nom de César à son fils aîné, 147, et au cadet, 164. Tous les empereurs suivans qui avoient des fils en firent autant. Dioclétien et Maximien nomment deux Césars. Constance Chlore et Galérius, en leur assignant des départemens, VI. 183, 188. Sévère et Maximin sont nommés Césars, 237. Constantin, qui avoit été proclamé Auguste par l'armée de son père, est réduit au rang de César par Galérius, 252. 270. Crispus et Constantin le jeune, fils de Constantin, et le fils de Licipius, sont nommés Césars, 340. Constance et Constant, fils puinés de Constantin, eurent le même honneur, 355. Constantin fit aussi César Dalmace son neveu, 355.

Cásan (C.), fils d'Agrippa et de Julie, petit-fils d'Auguste. Sa naissance, I. 85. Il est adopté avec son frère par Auguste, 107, 122, 196. Auguste commence à l'élever en honneurs, 206-208. C. César prend la robe virile, 209. Il est désigné consul, et reçoit le titre de prince de la jeunesse, 210. Il est envoyé en Orient pour pacifier les troubles de l'Arménie, 219. Entrevue du roi des Parthes et de C. César, 221. C. César entre dans l'Arménie, y est blessé, et meurt,

222. Inquiétudes qu'il avoit dounées à Tibère, alors retiré à Rhodes, 225.

Cásan (L.), frère du précèdent. Sa naissance et son adoption par Auguste, I. 107. Voyez encore 206, 207. Il prend la robe virile, et reçoit les mêmes honneurs que son frère, 212. Sa mort, 222.

Cásanán, ville bâtie par Hérode en Judée, I. 195, III. 436. Voyez encore II. 251, 252, 254. Les Juifs de Césarée sont exterminés, III. 450. Cásanán (de Philippe), ville près de la source du Jourdain, III. 472.

Cásanás (en Mauritanie), autrefois la résidence du roi Juba, II. 138.

Cásanás (en Cappadoce), assiégée et prise par Sapor, V. 543.

CÉSENHUS Pélus. Est chargé par Néron des affaires de l'Arménie, II. 440. Il remporte d'abord quelques légers avantages, 441. Ensuite il se défend mal, et fait un traité bonteux avec les Parthes, 442-450. Il est raillé par Néron, 452.

Cásennius Pétus, gouverneur de Syrie, dépouille de ses états Antiochus de Comagène, III. 398.

Cásus Cordus, gouverneur de Grète et de Gyrènes, est condamné pour concussion, I. 553.

Cásoma (Milonia). Ni jeune ni belle, et ayant déjà trois cufans, devient l'épouse de Caligula, II. 29, 30. Voyez encore 34, 41, 52, 69. Ello est tuée après Caligula, 108.

Cisonius Maximus, ami de Sénèque, est exilé par Néron, II. 504.

Cásonus *Pruscus*, chevalier romain, nommé par Tibère intendant de ses plaisirs, I. 597.

CESTIUS (C.), sénateur, se plaint d'Annia Rufilla dans le sénat, et obtient justice, I. 517.

CESTIVS (C.), sénateur illustre, se porte pour accusateur contre Servéus, I. 672.

Castios Gallus, gouverneur de Syrie, II. 452. Il néglige les plaintes des

Juis contre Florus, III, 435. Il envoye un officier à Jérusalem pour vérifier les faits, 443. Il vient assiéger Jérusalem, et est repoussé avec perte et ignominic, 451-454. Il cesse de pousser les Juis, 455. Sa moet, 460.

Cátronius (C.), commandant d'une légion dans l'armée de Germanicus, I. 370.

Cárnonius Pisanus, préfet du camp, est mis aux fers par Festus. III. 347.

CHABORAS, rivière qui se jette dans l'Euphrate, V. 474, VI. 214.

CHAIRONS, nation germanique, VI.

CHALCÉDOINE, ville, IV. 563, V. 292.
Surprise par les Scythes, 522. Saccagée de nouveau par les barbares, 565. Dioclétien y est élu empereur, VI. 143, 146. Cette ville a été appelée par un ancien oracle ville d'Aveugles, 362.

CHALCIS OU CHALCIDÈNE, petite province de Svrie, II. 130.

CHALORS-sur-Marne. Bataille près de cette ville entre Aurélien et l'armée de Tétricus, VI. 59.

CHAMATES, nation germanique, I. 159.

CHAMPICHONS. Appelés par Néron le mets des dieux, et pourquoi, II. 282.

CHARSONS. Sculs monumens historiques des faits anciens chez les barbares, I. 133. Les Germains, en allant au combat, s'animoient par des chansons qui contencient les beaux faits de leurs anciens héros, 140.

CHAPELLE du palais de Constantin, VI. 413. Chapelle portative pour l'usage de Constantin dans les expéditions militaires, et pour l'usage des légions, 282.

CMARICLES, médeein, avertit Macron que Tibère approche de sa fin, I. 716.

CHARLATAN qui annonçoit qu'il seroit changé en cigogne, 1V. 493.

CHARONITES, nom que l'on donnoit à ceux qu'Antoine avoit introduits dans le sénat sur les mémoires prétendus de César, I. S.

GEASSE. Divertissement douné dans le Girque au peuple, par Probus, VI. 127.

GEATRAU S. Ange, IV. 365.

GREMINS (grands). Sont les plus besux monumens de la magnificence romaine, I. 304. Grand chemin tiré par Trajan dans toute la largeur de l'empire, depuis le Pont-Euxin jusqu'en Gaule, IV. 258.

Cusasonès. Appartenoit à Agrippa, et par sa mort elle passa entre les mains d'Auguste, I. 127.

CHÉRUSQUES, peuple germain, I. 162, 395. Arminius les anime à prendre les armes contre Ségeste et contre Germanicus, 398. Voy. encore 403, 412 et suiv. Bataille où ils sont défaits par Germanicus, 418. Arminius à la tête des Chérusques fait là guerre avec succès contre Maroboduus, 456 et suiv. Italus, roi des Chérusques, II. 192-194. Leur roi Cariomer est dépouillé de ses états par les Cattes, et les Chérusques demeurent abattus, IV. 70.

Cheval. Auspice tiré par les Germains des hennissemens de leurs chevaux, I. 142. Folies de Caligula pour son cheval, qu'il mit au rang des prêtres destinés à son culte, et qu'il avoit dessein de nommer consul, II. 34. Cheval immolé au soleil par le roi des Parthes, IV. 173. Vérus imite Caligula dans ses folies pour son cheval, 485.-Chevaux tigres consacrés au soleil dans les fles de la mer Érythrée, V. 175. Cheval pris sur les Alains temblable à nos ohevaux tartares, VI. 107.

Chevaluses romains. La décence et la splendeur rendues per Auguste à l'ordre des chevaliers romains, I, 299. Cet ordre signale son zèle pour honorer la mémoire de Germanicus, 488. Claude fait la revue des chevaliers, II. 180. Néron leur assigne des places distinguées dans le Cirque, 454. Vespasien rétablit l'ordre dans sa splendeur, III. 405. Le sénat veut ordonner que des chevaliers romains marchent devant Domitien comme ses gardes. La défiance ne permet point à Domitien d'accepter cet honneur, IV. 150. Adrien le premier emploie des chevaliers comme secrétaires, 371. Alexandre Sévère conserve soigneusement la splendeur de l'ordre des chevaliers, V. 339.

CHEVEUX. Vœu de laisser croître ses cheveux, I. 160, III. 364.

CERRE. Fidélité d'un chien pour son maître vivant et mort, I. 640.

Cisosnois, roi des Parthes, IV. 310 et suiv. Il est obligé de donner des otages à Trajan, 515. Sa fille est faite prisonnière par les Romains, 321. Chornoès, detrôné par les Romains, est rappelé par les Parthes, 324, 328. Adrien le reconnoît, 349. Il lui renvoie sa fille, 396. Vay. encore 448.

CHRISTUS, préset du prétoire sous Alexandre Sévère, V. 366.

CHRÉTIRHS. Chassés de Rome par Claude, II. 256. Première persécution des chrétiens par Néron, 470-472. ont regardé ce prince comme l'autechrist, 588. Les chrétiens de Jérusalem sortent de la ville, et se retirent à Pella, III, 455. Persécution des chrétiens par Domitien. IV. 141-143. Nerva la fait cosser, 217. Lettre de Pline à Trajan au sujet des chrétiens 286. Persécution des chrétiens par Trajan, 289. Adrien fut modéré par rapport aux chrétiens, 377. Il parle d'eux fort mal dans sa lettre sur l'Egypte, 392. Crusuté de Barcochébas contre les chrétiens, 398. L'église chrétienne de Jérusalem devient une église de gentile, 402. Rescrits d'Antonin en faveur des chrétiens, 447. Temoigrage honorable que leur rend Lu-

cien contre son intention, 498. Victoire sur les Quades due au secours du ciel obtenu par les chrétiens, 516-519. Aucun chrétien ne favorisa la révolte d'Avidius , 540. Persécution des chrétiens par Marc Aurèle, 557. Les chrétiens détestés par le Devin Alexandre, 570. Protégés par Marcia, V. 24. Commode ne leur fut point contraire, 56. Persécution des chrétiens par Sévère , 75. Mamée favorise les chrétiens, 317. Pratique des chrétiens par rapport au sacerdoce, louée par Alexandre Sévere, 355. Ulpien emecmi des chrétiens, 367. Jusqu'où Alexandre Sévère favorisa les chrétiens. 307. Premier édifice que nous conneissions consacré au culte chrétien, 308. Persécution des chrétiens par Maximin , 408, 452; per Dèce , 404; par Gallus, 503; par Valérien, 528, et suiv. Commencemens du christianisme parmi les Coths et autres peuples barbares, 530. Gallien fit cesser la persécution contre les chrétiens, 582. Variation de la conduite d'Aurélien à leur égard. Neuvième persécution, VI. 77. Persécution des chrétiens par Dioclétien , 216-227. Constance Chlore les favorise autant qu'il crut que les circonstances le lui permettoient, 224 et suiv., 245. Leur dispersion fut avantageuse pour la propagation du christianisme, 226. Constantin révoque expressément l'édit de persécution, 276 et suiv. Edit de Galérius pour faire cesser la persécution, 202 et suiv. Maxence la fit cesser dans Rome, 299. Conversion de Constantin au christiamisme, 305. Édit dempé à Rome par Constantin en faveur des chrétiens, 322. Nouvel édit dans le même esprit, 324. Les chrétiens persécutés par Maximin Deza, 329. Ce prince tâche de diffamer le christianisme, 330. Il fait la guerre aux Arméniens en haine du christiamisme, 351. Licinius persécute les chrétiens, d'abord artificieusement, puis à découvert, 340. Constantin. demeuré seul maître de l'empire, donne un nouvel édit encore plus favorable aux chretiens, que les précédens, 351. Heureux et rapides acroissemens du christianisme, 409. Les Ibériens deviennent chrétiens, 410. Lettre de Constantin à Sapor en aveur des chrétiens de la Perse, 411.

CHROCUS, roi des Allemands, V. 575.

CHRYSARGYRE, impôt, VI. 375.

GENYSASPIDES, corps, de vieux soldats dans l'armée d'Alexandre Sévère, V. 380.

Charrogonus. Livre Nicomédie aux barbares, V. 5:12.

CREYSOPOLES, lieu voisia de Chalcédoine, V. 565. Bataille de Chrysopolis, où Licinius est pour la dernière fois vaincu par Constantin, VI. 349.

CHYPER, Ile, I. 16 et suiv. Affligée d'un tremblement de terre, Ill. 401. Révolte des Juifs dans cette ile: croès qu'ils y commettent: punition, IV. 327 et suiv.

Ginalis, ville de Pannonie, près de laquelle Licinus est vaineu par Constantin, VI. 338.

Cinyan, ville en Asie, I. 563.

Gicánon. Sentimens de Pollion à l'égard de ce grand orateur. I. 245.
Adrien préféroit à l'éloquence de Cicéron celle de Caton l'ancien, IV. 582. Vénération d'Alexandre Sévère pour Cicéron, V. 358. Voy. encare 360.

Cilicia, province de l'empereur, I.

16. Troubles dans la Cilicie après la mort du roi Philopator, 450. Petits princes qui régnoient dans la Cilicie , 485. Partie de la Cilicie donnée par Claude à Polémon, II.

538. Gouverneur de Cilicie condamné pour concussions, 318. La Cilicie sade ou montacuse réduite en

province romaine par Vespasien, III. 300.

Cito (Fabius), ami de l'empereur Sévère, V. 203. Maltraité outrageusement par Garacalla, 224-226.

Cimans. C'est de leur invasion qu'il faut datter les guerres des nations germaniques, qui enfin détruisirent l'empire romain, I. 164.

Cimerikass. Étoient les fieux où s'assembloient communément les premiers chrétiens, V. 530.

CIRCIA (los). Portée anciennement pour défendre aux avocats de rien recevoir des parties, 11, 187.

Сінсіянатия. Jalousie de Galigola contre ceux qui portoi at ce surnom, 11. 47.

Cinconius Varro, II. 403. Étant consul désigné, il périt comme complice de Nymphidius, III. 16.

Сілітшинь, peuple d'Afrique, voisia de la petite Syrie, 530...

Cinna. Pardon accordé par Auguste à Cinna, I. 233-257.

Cinonallinus, roi d'un peuple de la Grande-Bretagne, II 62-171.
Cincásium. Voyez Cancusium.

CIRTA, capitale de la Numidie, I. 533. Elle prend le nom de Constantine, VI. 298, 320.

Cetorens romains. Voyez Boungsoisin romains.

:Civica, proconsul d'Asia, mis à mort par Domitien, IV. 119.

Civica, oncle de l'empereur Vérus, IV. 481.

Civilis (Claudius), Batave, court risque plus d'une fois d'être mis à mort par les Romains, III. 295 et suiv. Son caractère. Il porte les Bataves à la révolte, 295-298. Son premier exploit, 299 et suiv. Ses pratiques pour gagner les Gaulois, 300. Nouvelle victoire remportée par lui sur les Romains, 302. Il est joint par huit cohortes bataves qui avoient long-temps servi dans les armées romaines, 303. Il attaque le camp de Vétéra, 305. Il

tente inutilement de le forcer, 313. Intrigues de Civilis pour soulever les Caulois, 515. Il est obligé de lever le siège qu'il avoit mis devant le camp de Vétéra, 318. Il revient l'assiéger de nouveau, 310. Révolte des Gaulois, qui se joignent à Civilis, 356. Les légions assiégées par lui dans Vétéru se rendent, 361. Il les extermine. Horrible cruauté dont on l'accuse, 364. Trait de sa politique, 365. Il fait hommage de sa victoire à Velléda, ibid. Il acquiert encore de nouvelles forces et de nouveaux alliés, 369. Il surprend Cériulis, qui néanmoins demeure vainqueur, 381-384. Bataille, dans laquelle Civilis est vaincu. 387. Il ruine la digue de Drusus, 391. Entreprise hardie, mais infructueuse, de Civilis, 392. Dernière tentative de Civilis, 394. Il se soumet . 304-306.

CIVITA-VECCEIA. Voyez Cantomoseles. Cius, ville de Bithynie, V. 128, 523.

CLAROS (oracle de), I. 470.

CLASSICUS (Julius). Voyez JULIUS. CLAUDE, fils de Drussus, I. 177. II est fait prêtre d'Augute, 531. Il va au-devant des cendres de Germanicus son frère, 491. On l'oublioit comme un homme sans conséquence, 505. Tibère rejette la pensée de le faire son successeur, 711. Caligula le fait sénateur et consul avec lui , II. 12. Tous ses biens sont saisis , 34. Mépris de Caligula pour lui, 68. Il est élevé à l'empire par les soldats, 110. Vicissitude de bon et de mauvais sens dans les opérations de sa censure, 180 et suiv. On cache sa mort pendant plusieurs heures, 287. Son apothéose, ses funérailles, son oraion funebre. 288. Temple en l'honneur de Claude à Camulodunum, 592. Reconnoissance de Vespasien pour la mémoire de Claude, III. 415. Sur le reste de ce qui le concerne, voy. les sommaires de

son règne, liv. viu, \$. i, p. \$90-503.

CLAUDE 11 OU LE GOTRIQUE, employé par Valérien dans la guerre contre les barbares, V. 518. Sous Gallien il remporte une grande victoire sur les Goths, 577. Il conspire contre Gallien, ibid et suiv. Voy. encore, 579. Mots remarquables de lui, VI. 10, 13. Voyez le sommaire de son règne, liv. xxvii, S. 1.

CLAUDE, brigand, se joue impunément de Sévère, V. 145.

CLAUDES. Leur maison s'étoit perpétuée sans le secours de l'adoption, II. 228. Elle s'éteignit en Britannicus, 304.

CLAUDIA, fille de M. Silanus, première femme de Caligula, I. 710. II. 19, 29.

GLAUDIA, nièce de l'empereur Claude 11, et mère de Constance Chlore, VI, 8, 184.

GLAUDIA (Quinta). Sa statue deux fois préservée des flammes, I. 601.

GLAUBIA Lata, vestale, condamnée par Caracalla, V. 237.

GLAUDIA Pulcra, parente d'Agrippine, est accusée et condamnée, I. 630 et suiv.

GLAUDIA Sacrata, Ubienne de nation, 111. 393.

GLAUDIAN, poëte, a parlé de la victoire de Marc Aurèle sur les Quades comme d'un événement miraculeux, IV. 517.

GLAUDIUS (Ap.), l'un des corrupteurs de Julie, fille d'Auguste, I. 217.

CLAUDIUS Apollinaris. Commandant de la flotte de Misène, manque de fidélité à Vitellius, 111. 257. Voyez encore, 278.

CLAUDIUS Attalus. Proconsul de Chypre, mis à mort par Héliogabale, V. 301.

CLAUDIUS Cossus, orateur, Helvétien de nation, sauve sa patrie, III. 101.

CLIUDIUS Démianus, accusateur d'Antistius Vétus, II. 518.

CLAUDIUS Faventinus, centurion, au-

teur de la désertion de la flotte de Misène et de la côte de Campanie en faveur de Vespasien, III. 257.

GLAUDIUS Julianus. Trattre à Vitellius, est assiégé dans Terracine, et après la prise de la ville, battu cruellement et égorgé, III. 258, 278.

CLAUDIUS Labéo. Commandant d'un corps de cavalerie batave, rival de Civilis, est envoyé par lui en Frise, III. 303. Il se retourne du côté des Romains, 359. Combat entre lui et Civilis, 369. Voyez encore 374.

CLAUDIUS Livianus, préfet du prétoire sous Trajan, 1V. 274.

CLÉANDRE. A franchi de Commode, V. 22. Histoire de cet affranchi; sa fortune immense; sa tyrannie, 31. Soulèvement du peuple contre lui, 34. Il est sacrifié par Commode, et périt, 35.

CLÉMENCE. Petite idée que Domition se faisoit de cette vertu, IV. 58.

CLÉMENS, centurion dans l'armée de Pannonie, I. 349, 351.

CLIMERS, préfet du prétoire, favorise sous main la conjuration contre Caligula, II. 93, 105.

CLÉMENS (Arrétinus). Voyez Arren-

CLÉODAMA, Byzantin, ingénieur, V. 583.

Clionème, Athénien, retire sa patrie des mains des Goths, VI. 14.

CLÉONICUS, affranchi de Sénèque, II. 476.

CLEOPATRE, fille d'Antoine, mariée à Juba, I. 17, 84; autrement appelée Sélène, II. 47.

CLÉOFATRE, concubine de Claude, II.

GLITES, nation cappadocienne, I. 703.

GLITUMNE, source et rivière en Ombrie, II. 59.

CLODIENNE (voie), en Etruric, IV. 484. CLODIUS Celsinus, frère d'Albin, V. 156. CLODIUS Celsus, ami de Nymphidius, III. 14.

GLOBIUS Macer. Se fait (en Afrique) chef de parti, II. 575. Il périts III. 10.

CLOTURE du lustre par Auguste, I. 12; par Claude, II. 207; par Vespasien et Tite, III. 400.

CLUBIA , ville d'Espagne , 11. 578.

CLEVIUS (C). Reçoit d'Auguste le rang de consulaire sans avoir été consul, I. 10.

CLUVIUS, personnage consulaire, II. 98.

CLUVIUS, père d'Helvidius Priscus, III. 326.

CLOVIOS Rufus, orateur, historien, proconsul d'Espagne, III. 28. Sa conduite variable au commencement du règne d'Othon, 104. Il vient joindre Vitellius, 161. Il ouf garant avec Silius Italicus de l'accordentre Vitellius et Sabinus, frère de Vespasien, 266. Voyez encore 335. Belle réponse que lui fait Virginius, IV. 226.

COCCETOS Nerva. Voyez NERVA.

Cocconas, compagnon du devin Alexandre, IV. 562 et suiv.

Contius Caldus. Fait prisonnier par les Germains dans le désastre de Varus, se tue lui-même, I. 271.

Comitos Pollio, gouverneur du château de Gornéas, se laisse gagner par Rhadamiste, II. 244.

Commanus, philosophe grec, II. 420. Commanus, le premier des Egyptiens qui fut sénateur et consul romain, V. 183, 255.

Cocipunus, roi dans la Grande Bretague, ami des Romains, II. 265.

CORIBCS, fleuve, III. 294.

CONORTES destinées à la garde de Rome, appelées cohortes de la ville, I. 239, 560. Elles se déclarent pour le sénat après la mort de Caligula; mais bientôt elles s'en détachent, II 107, 111 et suiv. Vitellius casse les anciennes et en forme de nouvelles, III. 175. Jalousie des cohortes de la ville contre les prétoriens, V. 35. Elles étoient commandées par le préfet de Rome, 226. Dioclétien les affoiblit, VI, 240.

COLUMDS. Les rois de ce pays sont forcés de se soumettre à Trajsu, IV.516. Courses des Scythes dans la Colchide, X.327.

Cousés , 111. 416.

Cologna, ville des Ubiens, I. 166.
Agrippine y établit une colonie romaine, d'où est venu à cette ville le nom qu'elle porte, II. 250. Vitellius y est proclamé empereur, III. 93. Affection des habitans de Cologne pour les Romains dans la guerre de Civilis, et danger que cette ville court en conséquence, 357, 363, 367, 384. Voyez encore IV. 230, 252, V. 569. VI. 123, 125. Constantin commence à construire à Cologne un pont sur le Rhin, 276.

Coloniss. Causes de leur dépeuplement, 11, 385.

COLORNE Antonine. Erigée par Marc Aurèle et par le sénat en l'honneur de Tite Antonin, IV. 456.

COLORRE Trajane, IV. 158, 309. Les cendres de Trajan sont inhumées sous cette colonne, 533.

COLOFRON, ville d'Asie, I. 470.

Corossa de six vingts pieds de haut représentant Néron, II. 467. Gonsacré par Vespasien au soleil, III. 401. Commode fait ôter la tête du soleil pour y mettre la sienne, V. 43. Gallien voulut s'ériger une statue colossale, 541.

GOMAGREE (la). Réduite en province romaine, I. 450, 473. Rendue à Antiochus, II. 21, 15#; réduite de nouveau en province romaine par Vespasien, III. 398.

Comazon, mot gree qui signifie farceur, donné pour surnom à Eutychien, V. 303. COMBAT naval, spectacle, I. 212, IT. 272, IV. 54.

Contoure. Règlement d'Auguste à leur sujet maintenu par Tibère, I. 393. Modicité des récompenses qu'Alexandre Sévère leur accordoit, V. 354. Var. Parronums.

Courres, 11. 383, 477. Plaisanterie de Vespasien sur une comète, 111. 424. Comète sous le règne de Commode, V. 207.

COMINIUS (C.), chevalier romain, suteur de vers sutiriques contre Tibère, obtient le pardon, I. 575.

Commence par échange dans l'intérieur de la Germanie, I. 148.

Compone. Né dans la pourpre, IV. 4-4. Il est fait César, 482. La légitimité de sa naissance a été soupconnie, 543. Conduite trop indulgrate de Marc Aurèle à l'égard de Commode son fils. Mauvais caractère du jeune prince, 546. Degrés par lesquels son père l'élève jusqu'au rang d'Auguste, 547. Il triomphe avec son pere, 549. Bruits qui se sont répandus contre Commode au suiet de la mort de Mare Aurèle, 552. Méprisables et indécen« combats auxquels s'exerçoit Commode contre les gladiateurs et contre les bètes, V. 28. Il se faisoit un jeu, à la lettre, de tuer et d'estropier des hommes, 40. Vente des meubles de Commode, 65. Commode payoit des pensions aux chefs des barbares pour acheter d'eux la paix, 66. Didius Julianus promet aux soldats de rétablir la mémoire de Commode, 82. Vayes encore 86. Sévère, pour faire dépit au sénat, met Commode au rang des dieux , 156 et suiv. Vorez encore 158. Sur le reste de ce qui regarde Commode, voyez le sommaire de son règne, liv. xx1, \$.1, p. 586 et suiv.

Commonium, épithète donnée par Commode au sénat, à Rome, aux armées, etc., V. 45, 46. COMMODIEN, poëte chrétien, VI. 427. COMME. Origine de ce titre, VI. 167. CONCISES. Nécessaires, selon Eusèbe, pour terminer les grandes affaires dans l'église, VI. 541. Conciles de Rome, d'Arles, de Nicée, 398.

Concorde, déesse, I. 188.

Concussions. Règlement de Claude contre les magistrats concussionnaires, II. 176. Lois de Constantin contre les concussionnaires, VI. 375.

CONDIANTS (Sext.). Victime de la cruauté de Commode, V. 24.

Conviscations. Loi de Constantin pour en adoucir la rigueur, VI. 376.

Conquers. Indifférence d'Auguste pour les conquêtes, I. 108; en général, des empereurs romains, IV. 438.

Consul privé formé par Auguste, I.

28. Ce prince fait attribuer à son conseil privé la même autorité dont jouissoit le sénat, 279. Tibère décide certaines affaires avec un conseil privé, 382. Claude rétablit ce conseil, tombé en désuétude depuis la retraite de Tibère à Caprée, II. 123. Adrien suit en ce point l'exemple d'Auguste, IV. 356. Conseil d'état pendant le bas âge d'Alexandre Sévère, V. 335.

Considue Proculus. Mis à mort sous prétente de crime de lèse-majesté, I. 683.

Constance, fils de Constantin, élevé au rang de César, VI. 355. Voyez encore IV. 258.

Constance Chlore, père du grand Constantin. Son origine, VI. 8. Il fut formé à la guerre par Probus, 129. Il est fait César par Dioclétien. Son caractère. Ses emplois jusqu'à son élévation, 184-186. Il est adopté par Maximiem Hercule, répudie Hélène, et épouse Théodora, fille de Maximien, 187. Il fut premier César, 188. Son département, ibid. Il entre en guerre contre Carausius, et lui enlève la ville de Bousius, et lui enlève la ville de Bousius.

logne, 195. Victoires remportées par lui sur les Francs, 196. Il rétablit la ville et l'école d'Autun, 108. Il fait la guerre à Allectus, et réunit la Grande-Bretagne à l'empire, 202. Il use noblement de la victoire, 206. Autres exploits de ce prince contre les nations germaniques . ibid. Douceur de son gouvernement. Trait remarquable à ce sujet. 208. Ses égards pour les chrétiens, 224. Épreuve singulière à laquelle il met les chrétiens de son palais, ibid. Il est méprisé par Galérius, 234. Il devient Auguste par l'abdication de Dioclétien et de Maximien, 238. Son goût de simplicité, 246. Voyez le sommaire de son règne , liv. xxvIII. S. III.

CONSTANCIE, fille de Constance Chlore, VI. 251; est marée par Constantin son frère à Licinius, 304, 324. Elle avoit embrassé le christianisme, 309. Elle obtient de son frère la grâce de son mari, 346. Voyez encore 410. CONSTANT, fils de Constantin, VI. 355.

CORSTANTIN. Ses commencemens, VI. 193. Il est exclus de la dignité de César par Galérius, 234-238. Il s'échappe de Nicomédie, et va joindre son père en Gaule, 250. A la mort de son père, il est proclamé Auguste par l'armée, 252. Il refuse de seconder les fureurs de Maximien contre Maxence, 279 et suiv. Il donne à Maximien un asile, et le traite généreusement; 283 et suiv. Sa bravoure portée trop loin, 302. Il prend le surnom de Maximus, ibid. Il s'expose avec trop peu de ménagement, 311. Le sénat lui assigne le premier rang entre les Augustes, 319. Dureté de sa conduite envers Dioclétien; 290, 527. Il célèbre à Rome les fêtes de sa dixième année, 344. Avantages remportés par lui sur les barbares, ibid. Pratique religieuse de Constantin, 549. Distique sanglant contre lui, 356 et suiv. Jamais il ne s'éleva contre lui aucune sédition, 382. Soins qu'il prend de l'éducation de ses enfans, 385. Ses ménagemens pour les païens, 401, 403 et suiv. Discours sur la religion, qu'il composoit et prononçoit devant sa cour, 414. Ses aumônes, 415 et suiv. Ses statues outragées dans une sédition. Sa douceur, 417. Sur le reste de ce qui le concerne, voyez les sommaires de son règne, liv. xxix, §. 1.

Constantin le jeune, fils du grand Constantin, VI. 340, 355.

CONSTANTINE, sœur de Claude second, VI. 8.

Constantine, ville de Phénicie, VI.

CONSTANTINE. FOY. CIRTA.

CONSTANTINOPLE. Voy. BYZANGE. La fondation de Constantinople embellie de merveilles par les Grece, VI. 361. Sa situation, son port, ibid. et suiv. Fondation de Constantinople, 363. Ville toute chrétienne, 364. Constantin y transporte plusieurs statues des fausses divinités, 365. Il veut l'égaler à Rome. Sénat de Constantinople. Ibid. Dédicace de la ville, 366.

Consul. Auguste se fait donner la puissance de consul lors même qu'il n'exerceroit pas cette charge, I. 21, q1. Plus de consul d'un an, 27. Splendeur du consulat, quoique le pouvoir en fût extrêmement restreint, 210. Déférences extérieures de Tibère pour les consuls, 382. Droit du consul désigné d'opiner le premier dans le sénat , 509. Proposition faite dans le sénat de ne plus compter les années par les consuls. Elle est rejetée, 544. Quelques consuls nommés, selon Dion, pour toute l'année, II. 178. Coutume des empereurs, de prendre le consulat au commencement de leur règne, III. 71, IV. 242, VI. 113. Consul d'un jour, III. 244. Domitien sept fois consul; IV. 47. Consulat des deux Augustes, 471. Vingt-cinq consuls en une seule année, V. 32. Dépenses du consulat diminuées par Alexandre Sévère, 356. Les dépenses se portèrent à un furieux excès, VI. 36. Années où les consulats sont fort brouillés, 283. Barbares élevés au consulat, 424.

Coronus, premier intendant envoyé en Judée, I. 248.

Corros, ville de la Thébaide, VI.

Conneu regretté et bonoré de solennelles funérailles par le peuple, I. 707-

Consulor. Force L. Sylla à lui faire satisfaction . I. 515. Il exerce avec rigueur une commission qu'il s'étoit fait donner pour la réparation des grands chemins, ibid. et suiv. Il continue sous Caligula les mêmes vexations, et obtient le consulat. II. 40. Ses jugemens sont cassés sous Claude, 156. Il est envoyé commander les légions de la basse Germanie, et il y fait de grands exploits, 195. Claude arrête son activité. Mot de Corbulon à ce sujet. 197. Il occupe le soldat à creuser un canal entre le Rhin et la Meuse. ibid. Il est chargé par Néron de la guerre contre les l'arthes, 350-333. Il discipline ses troupes, 332. Ses exploits contre les Parthes, 334-345. Il est fait gouverneur de Syrie, 345. Mesures que prend Corbulon pour rendre inutiles les efforts de Vologèse. Il demande un général d'armée pour la guerre d'Arménie . 438. Il fait un traité avec Vologèse, par lequel il abandonne l'Arménie, 450. Il partage son armée avec Césennius Pétus, 440. Il fortifie le rive de l'Euphrate, et jette un pont sur ce fleuve, 442. Averti du danger de Pétus, il ne se hâte pas de marcher à son secours , 443. Il se met enfin en mouvement, 444. Son armée

fencontre celle de Pétus, 449. Accord entre Corbulon et Vologèse, 450. Renouvellement de la guerre: Corbulon en est chargé, 451. On lui donne un pouvoir presque égal à celui qui avoit autrefois été donné à Pompée, 452. Ses préparatifs, ibid. et suiv. Entrevue de Corbulon et de Tiridate, 455 et suiv. Mot de Tiridate à Néron au sujet de Corbulon, 544. Corbulon, aussi bon politique que grand guerrier, 545. Il est forcé par Néron de se donner la mort, 556.

Concrus, the, I. 489.

Comprèns, province sur le Tigre, IV. 319. VI. 213.

Conselius. Loué par Pline le jeune comme plein de sagesse et de probité, IV. 147, 291. Moi de Corellius sur Domitien, 147.

GORIFFER, IV. 185, VI. 396.

Comma, fleuve, II. 241.

CORRELLE (S.), pape of martyr, V. 495, 503.

Connacia, première des vestales, est condamnée par Domitien, IV. 65.

Connédia Paula. Epousée par Héliogabale, et bicatôt répudiée, V. 309.

CORNELIUS Aquinus. De concert avec Fabius Valens, tue Fonteïus Capito, III. 10.

Connécius Fronto, maître de Marc-Aurèle en éloquence, orateur célèbre, IV. 418.

Connésios Fuscus. Se déclare pour Vespasien. Son caractère, 1II. 202. Voy. encore 210. Il prend le commandement de la flotte de Ravenne, 221, 249. Préfet du prétoire sous Domitien, il est envoyé contre les Daces, et y périt, IV. 73. Son tombeau, 76.

CORNELIUS Laco. Voy. LACO.

Connécios Marcellus, sénateur, impliqué dans l'accusation intentée contre Silanus, II. 516.

Connécius Martialis. Député par Sabipus à Vitellius, III. 272.

Connibius Palma, ami de Trajan,

IV. 251. Il subjugue l'Arabie Pétrée, 309. Il étoit ennemi d'Adrien, 330. Il conspire contre Adrien devenu empereur, et est mis à mort, IV. 354.

Coantilus Répentinus, gendre de Didius Julianus, est fait par lui préfet de la ville, V. 82.

Connálius Sabinus, tribun d'une cohorte prétorienne, entre dans la conspiration de Chérés contre Caligula, 11.97, 100. Il exhorte Chérés à se donner la mort, et il se tue lui-même, 113.

Connicus Scipion, I. 533.

Commercia, dame aimée de Pertinax, V. 78.

CORNOVAILLE, pays de la Grande-Bretagne, riche en mines d'étain, II. 166.

Coanurus, maître de Perse et de Lucain, est envoyé en exil par Néron, pour sa franchise, II. 431, 541, et suiv.

Connurus (Tertullus), ami de Pline le jeune, et son collègue dans le consulat, IV. 269.

Cossa. Mouvement dans cette île à l'occasion de la guerre entre Othon et Vitellius, III. 112.

Conuncanius (les) étoient originaires de Camérium, II. 202.

Cos, île, I. 483. Temple d'Esculape dans cette île, 547. Grâces accordées aux habitans de l'île de Cos par Claude, II. 277.

Cosa, promontoire, I. 434. Ville d'E-trurie, III. 179.

Cossus, préset de la ville, étoit toujours ivre, I. 679.

Cossutianus Capito, avocat mercenaire, II. 188. Il est condamné à la poursuite des Ciliciens, qu'il avoit vexés par des concussions, 518. Rentré dans le sénat par le crédit de Tigellin son beau-père, il accuse Antistius Sosianus, 406. Voy. encore 524. Il attaque Thraséa, 528. Il en est récompensé, 539. COTTIBURES ( Alpes ). Voy. ALPES. Corrivs, roi de la partie des Alpes qui

a conscrvé son nom . Il. 174.

Corrs, roi d'une partie de la Thrace, ami des lettres, I. 462. Il est tué par Rhescuporis son frere, 463. Ses enfans sont rétablis dans les états de leur père, 464, 522.

Corrs, fils du précédent, est fait par Celigula, roi de la petite Arménie.

11. 179, 236.

Corrs, roi du Bosphore, II. 249. Couronne civique, ornement perpétuel du frontispice du palais impérial, I. 40. II. 173. V. 101. Récompense accordée à des particuliers qui avoient sauvé des citoyens dans le combat, I. 531, II. 260, V. 519. VI. 106.

· COURONNE navale. Prise par Claude pour la conquête d'une partie de la Grande-Bretagne, II. 173.

Counonnes d'or. Donnée par les peuples aux princes vainqueurs, VI. 64, 113. Droit de couronnes payé par les peuples aux empereurs victoricux, IV. 355, V. 231 et suiv.

Chapaces ( monts). Voy. Krapaces. CRASSUS, petit-fils du fameux Crassus, consul, I. 116.

CRASSUS. Accusé par Régulus sous Néron, est condamné, et périt, II. 556 et suiv. III. 338.

CRASSUS. Conspire contre Trajan, et est exilé, IV. 310. Il périt par sa faute, 354.

CRASSUS Frugi, beau-père d'Antonia, fille de Claude, accompagne avec des honneurs distingués le triomphe de Claude, II. 173. Il est mis à mort, 182. Il ressembloit à Claude pour la stupidité, ibid.

CRASSUS Scribonianus, fils du précédent, est envoyé en exil par Néron, 11.557. Voy. encore 111.32, 334.

Caaràs. Apollonius de Tyane se préféroit à ce philosophe, IV. 165.

Canadas. Journée de Crémère, regardée comme malheureuse, III. 172. Canna, ville des Isauriens, assiègée et prise per Probus, VI. 114.

Crámore, III. 112, 117. Spectacle de gladiateurs donné par Cécina à Vitellius dans cette ville, 162. Voy. encore 206. Primus part pour attaquer deux légions de Vitellius postées dans Crémone, 223. Voy. es. core, 227, 233. Sec de Crémone, 236-240. Rétablissement de cette ville, 241.

Camerius Cordus. Accesé pour avoir loué Brutus et Cassius dans ses annales, se fait mourir lui-même, I. 578-581. Voy. encore 11. 14.

Caérénaius Gallus. Est écrasé dans le vaisseau qui portoit Agrippine, et auquel on faisoit faire naufrage, II. 358.

CRESCRET, philosophe cynique, ennemi du christianisme, IV. 558.

Caèrs (l'ile de), avec la Cyrénaique, province du peuple, I. 16. Cassius Sévérus est relégué dans cette fle, 283. Temples dans cette ile avec droit d'asile, 547. Processel de Crète condamné, 553.

CRISPINE, fille de Vinius, III. 24, 32. CRISPIRE, fille de Bruttius Present, mariée à Commode , IV. 551. Mise à mort par ordre de ce prince, V. 24.

CRISPIRUS ( Cépio ) , accusateur de Granius Marcellus, I. 387.

CRISPINUS (Rufius), préfet du prétoire sous Claude , II. 185. Destitué , 231. Mari de Poppéa, 353. Envoyé en exil par Néron, 504. Condamné à mourir, 523.

Carsernos, tribun des prétoriens, IIL

CRISPINUS, gouverneur d'Aquilée, défend cette place centre Maximia, V. 448 et suiv.

Carseus, frère de Claude second, VI. 8.

CRISPUS, fils de Constantin, VI. 276. Est nommé César, et désigné consul . 340. Remporte une vietoire sut les Francs, 344. Commandant la Motte de son père, il détruit celle de Licinius, 346. Il est mis à mort par ordre de son père, 354. Statue qui lui est dressée par Constantin repentant, 357.

Gaoconus donnés au nombre de trente-six en spectacle au peuple de Rome, et tués, I. 212.

Gaoix lumineuse qui apparolt à Gonstantin, VI. 306. Elle devient l'étendard impérial de ce prince, 307. statue de Constantin dans Rome temant en main une croix, 322. Supplice de la croix aboli, 388. Invention de la croix, 389.

Crásirmon, ville capitale de l'empire des Parthes, I. 701. Prise par Trajan, IV. 321. Voy. encore 525. Elle est prise de nouveau par Avidius Cassius, 479. Par Sévère, qui ensuite l'abandonne, V. 163 et suiv. Odénat l'assiége, 546. Carus s'en rend maître, VI. 139.

Collago, ancien nom de Grenoble, VI. 179.

Continue Mancia, commandant de l'armée du haut Rhin, II. 349.

Contistos (T.), soldat, excite une révolte d'esclaves en Italie. Cette conjuration naissante est dissipée, I., 569.

Cuarius (Lac), endroit de la place publique dans Rome, où l'on jettoit des offrandes, I. 195. Galba est tué près de ce lieu, III. 58, 152.

Cuarius Atticus, illustre chevalicr romain, accompagne Tibere à Caprécs, I. 505. Il périt par les embûches de Séjan, 675.

Cours Lupus. Dissipe la conjuration d'esclaves que Curtisius avoit excitée, I. 560.

Cuntus Montanus. Accusé par Eprius Marcellus, II. 534. Demeure exclus de tout emploi public, 539. Son zèle pour la mémoire de Pison adopté par Galba, III. 355; et contre Régulus, ennemi de Pison, 358. Cuntus Rufits. Obtient de Claude les ornemens du triomphe, II. 197. Il

est peut-être le même que Quinte-Curce, 198. Sa fortune, ibid.

Coseros Fadus, intendant de la Judée, II. 253.

Cosos, rivière, I. 337.

Cornais, lieu d'Italie qui a des caux minérales, III. 4-4.

Cyshus (fêtes de). Pendant ces fêtes chacun avoit la liberté de se déguiser, V. 37.

Cysiosacràs, surnom donné à Vespasien par les Alexandrins pour taxer son avarice, III. 4.8.

Cyclades (iles), I. 471. Province des Cyclades formée par Vespasien, III. 399.

Cypossa, hourgade de la dépendance des Tyriens, III. 477.

CTRIQUE (philosophe), mai récompensé de l'avis qu'il avoit donné publiquement à Commode des mauvais desseins de Pérennis, V. 26.

CYNOBELLINUS. Voy. CINOBELLINUS.

CYPRIBE (S.). Souffre le martyre, V. 529.

Cyrros, fort château, bâti par Hérode au-dessus de Jéricho, III. 451.
Cyr, ville de Syrie, I. 473. IV. 522.
Cyrrrs, Cyrrrauoue, province du peuple, I. 16, 555. Affaires poursuivies par les Cyrénéens devant le sénat, II. 377. Troubles à Cyrrène, III. 579. IV. 326.

Cyriade, traffre et tyran sous Valérien, V. 524 et suiv.

CTTREES (ile de). Ajoutée par Auguste au domaine des Lacédémoniens, I. 80. Voyez encore, 553.

CTTRRUS, île de la mer Egée, III. 145.
CYZIQUE, ville. Privée de la liberté par
Auguste, pour excès commis contre des citoyens romains, I. 81. Révocation de cette peine, 116. Cyzique est privée de nouveau de sa
liberté. 588. Dans cette ville étoit
l'un des plus beaux temples de l'uvers, IV. 442. Rataille de Gyzique
entre les armées de Savere et de
Niger, V. 128.

D.

DACE, DACES. Les Daces fout des courses dans la Mœsic , I. 250, III. 292. Abrégé de leur histoire jusqu'au temps où Domitien eut à faire la guerre contre eux, IV. 71-73. Evénemens de cette guerre ignominieux pour les Romains, 73-75. Paix honteuse conclue par Domitien, 75. Dates de ces faits, 79. Trajan renouvelle la guerre contre les Daces, les force de se soumettre, et en triomphe, 272-275. Seconde guerre de Trajan contre les Daces, 302-308. La Dace réduite en province romaine, 508. Adrien visite la Dace, et en assure la tranquillité, 351. Corps de douze mille Daces recu par Commode et établi dans la Dace romaine, V. 17. Caracalla fait alliance avec les Daces, indépendans de la domination romaine, 248. Macrin lour rend leurs otages, 281. Aurélien abandonne la Dace conquise par Trajan, VI. 73. Dace d'Aurélien, ibid. Galérius, natif de la Dace, eut la pensée d'abolir le nom d'empire romain, pour y substituer celui d'empire dacique, 294.

DAHENS, peuple de la baute Asie, II.

237.

DALMACE, frère de Constantin, VI. 251, 394. Il est décoré du titre de censeur, 395.

DALMAGE, fils du précédent, est fait César par son oncle, VI. 395.

DALMATIE, province du peuple, I. 16. Reprise ensuite par l'empereur, 17. Guerre des Dalmates ligués avec les Pannoniens, 255-261.

Damis, disciple et imbécille admirateur d'Apollonius de Tyane, IV. 160, 170, 172, 174, 211.

Damostratia, concubine de Commode, mariée par lui à Cléandre, V.31.

Dansu. Regardée par les Romains comme digne seulement des gens de theatre, I. 719. Filets tendus au-dessous des danseurs de corde,

IV. 492.

DARUBE. Flotte entretenue par les Romains sur ce fleuve, I. 559. II. 259. Pont construit par Trajan sur le Danube, IV. 305,335. Combat sur le Danube glace, 515. Le Danube, barrière de l'empire romain, VI, 73.

Daruni, faubourg d'Antioche, lieu de délices et de débauches, IV. 480, 524. Voyez encore VI. 47-

DARDANISMS d'Europe. Peuvent passer pour une colonie de ceux de Phrygie, V. 8, 360.

DARDANUS, roi de Troie, tige, selon quelques flatteurs, de la maison de Claude second, VI. 8, 560.

DARIUS, fils d'Artabane, roi des Parthes, donné en otage aux Romains, II. 21 , 57.

DAVID. Les descendans de ce saint roi perséculés par Vespasien et par Domitien , IV. 41 et suiv.

Dica, envoyé par Philippe en Mæsie, est proclamé empereur par les soldats, V. 487-489. Il défait Philippe en bataille rangée, 489. Son courage après la mort de son fils tué dans le combat à ses côtés , 498. Il est mis après sa mort au rang des dieux, 502. Voyez le sommaire de son règne, liv. xxv1, S. 11, p. 596.

Dice, fils ainé du précédent, V. 494. Il est fait César, 497; et ensuite Auguste, 498. Il périt avant son père dans la bataille contre les Goths, ibid.

Décésale, roi des Daces, prince d'un mérite éminent, IV. 72. Ses exploits dans la guerre contre les Romains, 72-74. Il force Domitien à une paix honteuse, 75. Vaincu par Trajan, il accepte la paix aux conditions les plus dures, 272-274. Il donne lieu au renouvellement de la guerre, 302. Il demande inutilement la paix, 505. Il tente de faire assassiner Trajan, ibid. Il surprend par perfidie un officier important de l'armée romaine, 304. Vaincu, et en danger d'être pris vivant, il se donne la mort, 506 et suiv. Ses trésors, 307. Régillien, tyran sous Gallien, se disoit descendu de Décébale, V. 552.

DÉCENTALES. Fêles célébrées par les empereurs pour la dixième année de leur règne, I. 17. Décennales de Tibère, 678. Secondes décennales au bout de visgt ans, 695. Décennales de Sévère, V. 173; de Gallien, 566; de Constantin, VI. 334.

Décius Triccianus, homme de mérite, mais sans naissance, et élevé par Macrin, V. 276. Héliogabale le fait mourir, 301.

Déclamations publiques prononcées devant un auditoire. L'usage en fut institué par Pollion, I. 244.

DÉCLABATION de guerre faite par Marc Aurèle aux Marcomans, selon le rit le plus anciennement usité chez les Romains, IV. 551.

Dicatos, brave officier, est tué en combattant contre les Numides, 1,530 et suiv.

Dácrs, frère de Décébale, reçoit de Domitien le diadème au nom de son frère, IV. 75.

DÉLATEURS. Voy. ACCUSATEDES. Les lois romaines invitoient les délateurs par des récompenses, I. 511. Galba permet de punir les délateurs. III. 24. Délateur puni à la poursuite d'un autre délateur plus puissant que lui , 145. Sévérité de Tite contre les délateurs', IV. 9 et suiv. Mot de Domitien sur les délateurs, 52. Etat brillant des délateurs sous Domitien, 129. Noms des principaux, 15g. Nerva punit les délateurs, 218. Trajan purge Rome de la race des délateurs, 247. Tite Antonin les détruit, 441. Marc Aurèle renouvelle les anciennes ordonnances contre les délateurs qui seroient convaincus de faux, 494. Caracalla écoutoit avidement les de.

HIST. DES EMP. TOM. VI.

lateurs, V. 231. Conduite de Macrin à l'égard des délateurs mêlée de justice et de circonspection, 277 et suiv. Constantin les réprime par des lois sévères, VI. 363, 319, 373.

Delpus. Embouchure de l'oracle de Dolphes profanée et fermée par Néron, II. 550.

Dámárans, philosophe cynique, est frappé d'admiration à la vue du jeu d'un pantomime, II. 582. Thraséa s'entretient avec lui le dernier jour de sa vie; et veut l'avoir pour témoin de sa mort, 159. Démétrius, fuyant la colère de Néron, vient en Grèce, et y trouve Musomus, 552. Il prend la défense d'un faux philosophe coupable d'ingratitude et de lâcheté, III. 337. Son insolence à l'égard de Vespasien, 412. Ses limisons avec Apollonius de Tyane, IV. 199, 203.

Dámonax. Mot remarquable de ce philosophe aux Athénieus, IV. 558.

Dámostrains, guuverneur de Césaréo en Cappadoce, fait une belle défense dans cette place assiégée par Sapor, V. 545.

Dénombrement du peuple romain par Auguste, I. 285; par Claude, II. 207; par Vespasien, III. 400.

Dawns d'éléphant de dix pieds de haut, VI. 148.

Danys de Milet, philosophe, d'abord aimé, puis disgracié par Adrien, IV. 379.

DENTS (S.), évêque d'Alexandrie, envoyé en exil sous Valérien, V. 520.

DESITS (S.), évêque de Paris, martyrisé sous Maximien, VI. 217.

Déformation, genre d'exil le plus rigoureux chez les Romains, VI. note sur la page 581.

Dásica, nom de mois, III. 471.

DETTES. Trouble et embarras universei au sujet des dettes. Remède opposé au mai par Tibère, I. 682.

١

Davis. Cérémenial du deuil dans le sénat romain, I. 325.

Dávoument pratiqué par un tribun du peuple à l'égard d'Auguste, suivant l'usage des Celtes, I. 41. Lois de cet engagement chez les Germaius, 136.

Daxiers, habile guerrier, et écrivain renommé, suuve Athènes sa patrie, V. 566, Vorez encore, VI. 14.

Diabhms. Caligula cut la pensée de prendre ectornement royal, II. 31. Héliogabale s'en servit dans l'intérieur de son palais, V. 314. VI. 61. Aurélien le porta en public, ibid. Constantin en usa, 421.

Diadomèra, fils de Mecrin, est nommé César et Antonin, V. 272 et suiv. Il est déclaré Auguste, 287. Sa fuite, et sa mort, 291 et suiv. Héliogabale le regardoit avec des yeux de rival, 200.

DIANE. Son temple à Éphèse est pillé et brûlé par les barbares, V. 565. DICTATEUR. Aversion témoignée constamment par Auguste pour ce titre, I. 19, 24. Le peuple veut le lui déférer: Auguste le refuse, 66. Didius Clara, fille de Didius Julianus, est décorée du titre d'Augusta, V. 85.

Divius, ommandant des armées dans la Grande-Bretagne, 11. 265, 390. Dibius Julianus. Achève de dompter les Cattes, IV. 508. Il est accusé sous Commode, et absous, V. 24-Il achète l'empire après la mort de Pertioux, 80. Il avoit été appelé par Pertinax, son collègue et son successeur, 85. Sévère lui avoit obligation, 103. Inutiles et misérables efforts de Didius pour se maintenir contre Sévère, 108. Repcontre singulière par rapport au nom de Didius, qui fut regardée comme un présage, 111. Sa mort, 113. Voy. le sommaire de son règne, liv. XXI, S. 111, p. 587.

Dusu. Ce nom sacré est usurpé par Domitien, IV. 48; par Aurélien, VII. 62; par Garus, 141; per Dioclétien, 165.

Dieux de Drusus renversée par Civilis, III. 391.

Diston, fondé par Aurélien, VI. 72. Distine Vocula. Voy. Vocula.

DIMARCHE. La célébration du dimanche ordonnée par Constantin , VI. 401. BIRIN, vicillard respectable, conseille aux Thraces, ses concitoyens assiégés avec lui , de se rendre aux Bo-

mains, I. 59a. Diocaéa, nom de la ville ou étoit sé Dioclétien, VI. 166.

Diociá, nom de la mère de Diocktien, VI. 166.

Dioclès, premier et véritable nom de Dioclétien, VI. 166.

Diocuarium. Fut formé à la guerre par Probus, VI. 129. Il est éluempereur après la mort de Numérien, 14í. L'empire lui avoit été prédit par une femme druide, 145. Bre de Diocktien, 146. Politique par laquelle il tiroit parti des vices de Maximica, 171. Il se réserva toujours l'avantage d'un consulet sur Maximica, qu'il avoit fait son collègue, 172. Il n'y eat point entre eux de division · formelle de l'empire , ilid. Diociétien souille toute l'Égypte de meurtres et de proscriptions , 192. Hauteur avec laquelle il traite Galérius, qui s'étoit laissé battre par Narsès, 210. Il ne se laissa point séduire par l'idée de réduire l'empire des Parthes en province romaine, 215. Cruauté de Dioclétien contre ceux d'Antioche et de Séleucie, 229. Il étoit économe, et assez peu populaire, 230. Mot de lui sur la dépense des jeux , 231. Sa réponse à Maximien, qui l'invitoit à reprendre l'empire qu'il avoit abdiqué, 239, 274, 282. On peut le comparer à Auguste, 242. Comparaison entre lui et Maximien , 284. Ses statuce , qui accompagnoient celles de Maximien, sont abattues avec elles, 290. Mort douloureuse de Diociética

après de cruels chagrins, 525, 328. Il est mis au rang des dieux, ibid. Il avoit toujeurs fait profession d'honorer singulièrement la mémoire de Marc Aurèle, IV. 556. Il jugeoit Aurélien plus général qu'empereur, VI, 75. Il se moque des jeux de Carus, 141. Voy. les sommaires de son règne, liv. xxviii, \$.1.

Diopone , musicien , II. 559 .

Diochus, cynique, battu de verges par ordre de Vespasien, III. 412.

Diogène de Laërte, écrivain, V. 205.

Dion, historien, I. 37. Il a déchiré Sénèque, II. 390. Il est consul pour la seconde fois avec l'empereur Alexandre sévère, V. 368. Histoire de sa personne et de son ouvrage, 399-402.

Dion Chrysostome. Obligé de quitter Rome par l'ordonnance de Domitien qui en chassoit les philosophes, il se retire dans le pays des Daces, IV. 136. Contes ridicules et absurdes que Philostrate débite au sujet de Dien consulté par Vespasien, 190, 194. Voyez encore 216, 275.

Dioscurias ou Sérastopous, ville sur la côte du Pont-Euxin, IV, 316.

Diametronium, édifice prodigieusement vaste, communcé par Agrippa, et achevé par Auguste, I. 206.

Discipling militaire. Attention de Tibère à la maintenir dans les armées qu'il commandoit sous Auguste, I. 263, 274. Fermeté d'Auguste dans le maintien de la discipline, 296. La discipline parmi les troupes, énervée par Domitien, IV. 77. Trajan la rétablit, 241. Adrien la maintient par sa vigilance et per ses exemples, 371. Attentions de Niger sur cet objet, V. 97. La conduite de Sévère en ce genre ne fut pas uniforme, 195. Fermeté courageuse d'Alexandre Sévère par rapport au maintien de la discipline militaire, V. 369, 371. Aurélien outre la sévérité en ce genre, VI. 29. Lois de

Constantin sur la discipline et les priviléges des gens de guerre, 382. DISTRIBUTIONS gratuites de blé établies anciennement, et continuées par Auguste, quoiqu'il en sentit l'abus, I. 103, 105. Redevance que payoient pour les statues du prince ceux qui recevoient ces distributions, II. 14. Voyez Laresses.

Divination (livres de). Recherchés et brûlés par ordre d'Auguste, I. 125. Différentes espèces de divination unitées chèz les Germains, 142.

Divonum, aujourd'hui Metz. Voyez III. 97.

Divoncs. Auguste veut en réprimer la licence, I. 101. Règlemens, de Constantin sur le même objet, VI. 405.

Divs, nom de mois, III. 454.

Dollabella (Cornélius). Flatte bassesement Tibère, I. 528. Opine durement contre Silanus accusé, et ouvre un avis pour la nomination des gouverneurs de provinces qui 'tendoit à augmenter la puissance de l'empereur, 551. Il termine glorieusement la guerre du Numido Tacfarius, 566-568.

DOLABELLA (P.). Est blâmé de ce qu'il se rendoit accusateur de Varus son parent, I. 636.

DOLABELLA. Épouse Pétronia, qui avoit été mariée à Vitellius, III. 84. Il devient suspect à Othon, qui le relègue à Aquinum, 105. Il est tué par ordre de Vitellius, 160.

Donásos. Est tue par les factieux dans Gadara, III. 494.

Donestici, corps de troupes destiné à la garde de l'intérieur du palais et de la personne du prince, VI. 167, 317.

DOMITIA Lépida, sœur de Domitius, père de Néron, I. 604, 713. Elle avoit retiré chez elle son neveu pendant l'exil d'Agrippine, II. 225. Agrippine la fait condamner à mort, 279.

Domitia, sœur de la précédente, ou

peut-être la même, épouse de Crispus Passiénus, 11. 161.

DOMITIA, tante de Néron, ennemie d'Agrippine, II. 307, 309. Néron hâte sa mort, 375.

DOMITIA. A peine de condition libre, et maîtresse d'un chevalier romain, devient épouse de Vespasien, III. 180.

DOMITIA, fille de Corbulon, et femme d'Elius Lamia, est enlevée par Domitien, et devient ensuite son épouse, 111. 349. Voyez encore IV. 35. Répudiée, et ensuite reprise par Domitien, elle forme la conspiration par laquelle il périt, 148.

DOMITIA Décidiana, épouse d'Agricola, IV, 85.

Domitia Cavilla Lucilla, mère de Marc Aurèle, IV. 416.

Domitien, second fils de Vespasien, III. 180. Il étoit à Rome dans le temps que la guerre se faisoit entre Vespasien et Vitellius, 261. Il s'enferme dans le Capitole, 271. Dans l'incendie du Capitole, il échappe avec grande peine aux ennemis, 276. Après la mort de Vitellius il est proclamé César, III. 323; et désigné préteur, 325. Comme préteur de la ville, il préside, quant au nom, à la conduite des affaires, et montre déjà son caractère audacieux, 334. Discours de Domitien au sénat, 335; aux soldats mutinés, 343. Sa mauvaise conduite envers son père, 349. Mucien l'amuse, 571 et suiv., 386. Ses projets séditicux, ibid. Il affecte le goût des lettres, 387. Vespasien, en le revoyant, lui fait un accueil sévère, 404. Il ne lui accorde qu'un seul consulat ordinaire, 599. Domifien accompagne à cheval le triomphe de son père et de son frère, 567. A la mort de son père, il tente de partager l'empire, IV. 7. Il ne cessa de tendre des embûches à son frère, 9. Plusieurs ont cru qu'il l'avoit empoisonné, 36. Sa haine contre somfrère, 37. Il fut dix-sept fois consul, 46. Il se fit ériger un nombre prodigieux de statues, 47. Il faisoit peu de cas de la clémence, 58. Pensée qu'il avoit sur les conjurations, 145 et suiv. Comment il se consoloit sur ce qu'il étoit chauve, 155. Voyez les sommaires de son règne, liv. xxvii, \$. 11, p. 573 et suiv. Domitien, fils de Flavius Clémens, et adopté par l'empereur Domitien,

IV. 144.
Domitien, général d'Auréole, V. 553.
Voy. encore VI. 37.

Dominica, fille de Vespasien, 111.

DOMITILES (Flavie), épouse de Flavius Clémens, et nièce de Domitien, est reléguée pour le nom de J. C. IV. 143, et note sur la même page.

DOMITILE (Flavie), fille d'une sœur de Flavius Clémens, vierge chréticone, est relèguée par Domities. IV. 144.

DONITIUS Afer. Voy. AFER.

Doninus Ahènobarbus (L.). Etant édile, force le censeur Plancus de lui céder le baut du pavé, I. 68. Son consulat, 108. Le premier des Romains il passe l'Elbe, 178. Voy. encore 403. Sa mort, 586.

Dominus Ahénobarbus (Cn.), fils du précédent, mari d'Agrippine, et père de Néron. Son caractère violent et détestable, I. 603 et suiv. Son consulat, 666. Il est accusé, et il échappe en gagnant du temps, y13. Voy. encore II. 161. Néron son fils lui fait dresser une statue, 294.

Donitius Céler, ami de Pison, le porte à rentrer, après la mort de Germanicus, dans le gouvernement de Syrie, I. 484 et suiv.

Domitius Pollion. Offre sa fille pour être vestale, I. 467.

Dominius Balbus, ancien preteur, vieux, riche, et sans enfans. On

lui suppose un testament pour envahir sa succession, 11. 399.

Domitius Cécilianus, ami de Thraséa, II. 539.

Domirius Silius, premier mari d'Arria Galla, II. 402.

Domitius Nigrinus. Conspire contre Adrien, et est mis à mort, IV. 354. Vérus Gésar, adopté par Adrien, étoit gendre de Nigrinus, 405.

DONATISTES (schisme des), VI. 338, 398.

Donus, petite île, I. 574.

DORYPHORUS, affranchi de Néron, et empoisonné par son ordre, II. 427. Dracons (figures de), enseignes dans les armées romaines, VI. 61.

DESTANS, bourgade de Bithynie, érigée en ville par Constantin sous le nom d'Hélénopolis, VI. 396.

DRUENTIANUS, gendre d'Avidius Cassius, IV. 536.

Dauides. Claude leur interdit les sacrifices de victimes humaines. II. 158. Druïdes de la Grande-Bretagne, 391. Femme druïde qui prédit l'empire à Dioclétien, VI. 145.

Dausille, fille de Germanicus, mariée par Tibère à Cassius, I. 681. Décorée des plus beaux titres par Caligula son frère, 12. II. 27. Aimée incestueusement par lui, ibid. Elle meurt, et son frère la pleure follement, ibid. et suiv.

Dausille, fille d'Agrippa 1, roi des Juifs, II. 253. Mariée à Félix, IV. 14.

Dausonagus, colonie romaine dans le territoire des Rhétiens, I. 115.

Dausus. Auguste obtient pour lui une dispense d'âge, I. 90. Drusus est envoyé contre les Rhétieus, 114. Avec Tibère, son frère aîné, il subjugue les Rhétiens et les Vindéliciens, 115. Drusus achève le cens ou dénombrement dans les Gaules, 120. Il est chargé de la guerre contre les Germains, 128, 131. Il commence par établir la paix dans les Gaules, 167. Il marche contre les

Germains, 168. Il creuse un canal pour joindre le Rhin à l'Issel, ibid. Ses exploits contre les Germains, 169-173. Sa mort, 173. Ses funérailles, 175. Honneurs rendus à sa mémoire, 176, 241. Son mariage et ses enfans, 177. Autel de Drusus renversé par les barbares, et relevé par Germanicus son fils, 412. Regrets avec lesquels le peuple do Rome se rappeloit le souvenir de Drusus, 445, 487.

Dausus, fils de Tibère et de Vipsania, I. 128. Il eut pour femme Livie ou Liville, fille de Drusus son oncle, 177. Voy. encore 228. Priviléges qui lui sont accordés, 264. Il est désigné consul, 285. Voy. encore 286. Envoyé par son père en Pannonie, il y apaise une violente sédition, 348-355. Il étoit par caractère enclin aux partis de rigueur, 353, 510. Vices de Drusus, 391. Voy. encore 425. 450. La cour partagée entre Germanicus et Drusus, qui demeurent eux-mêmes fort unis, 451. Drusus est envoyé en Illyrie à l'occasion de la guerre entre Arminius et Marobodous, 456. Il entretient les divisions entre les Germains, 458. On lui décerne l'honneur de l'ovation . 472. Liville sa femme accouche de deux enfans mâles tout à la fois. 488 et suiv. Sa eirconspection politique à l'égard de Pison, 495. Il entre dans Rome avec l'honneur de l'ovation, 508. Il est consul avec son père, 514, et remplit seul les fonctions du consulat avec la satisfaction du public , 515, 516 et suiv. La puissance tribunitienne lui est conférée, 543. Il en remercie le sénat par lettre : ce qui est désapprouvé, 544. Séjan le fait périr par le poison, 613. Honneurs décernés à sa memoire. Ses funérailles, 617 et suiv. Voy. encore 618 620.

Dausus, second fils de Germanicus, préfet de la ville pendant les jours des féries latines, 1. 582. Tibère! présente au sénat avec son frère ainé, après la mort de Drusus, dont il est question dans l'article précédent, 616. Flatteries des pontifes envers les deux fils ainés de Germanicus. Mécontentement de Tibère, 621. Séjan se sert de lui pour détruire son frère ainé, 634. Il est déclaré ennemi public, et on lui donne pour prison un appartement bas du palais, 646. Voy. encore 654. On lui refuse les alimens, et il meurt de faim, 686 et suiv. Faux Drusus, 693. Voy. encore II. 11.

Dusius Avitus, commandant de l'armée du bas Rhin, empêche les Frisons, et ensuite les Ansibares, de s'établir dans les terres que les Romains laissoient incultes, II. 346, 349.

DUCENNIUS Géminus. Établi avec deux autres consulaires surintendans des finances, 11. 427. Préfet de la ville sous Galba, 111. 33.

DURAS, à qui appartenoit le commandement suprême dans la nation des Daces, le cède à Décébale, IV. 72.

Dux, ou Duc, officier qui, dans le troisième siècle et les suivans, commandoit les troupes dans chaque province, sans dépendance du proconsul ou propréteur, VI. 104.

## E.

Есватани, 11. 457.

Ecclisiastiques Comblés de priviléges et de faveurs par Constantin, VI. 399.

Éclecres, affranchi de l'empereur Vérus, est gardé dans le palais par Marc Aurèle, IV. 513. Il est, avec Macrin et Lætus, auteur de la mort de Commode, V. 52, 55. Il va avec Lætus trouver Pertinax, pour lui offrir l'empire, 60. Il défend Pertinax, et est tué aveclui, 75.

Écursa de lune qui effraie des séditieux, et ramène le calme, I.351. Écurse de soleil. Claude fait afficher dans Rome la prédiction et l'explication de ce phénomène, II. 177.

Κρέποπ, affranchi de Ptolémée, roi de Mauritanie tué par Caligula, soulève le pays contre les Romains, II. 137.

EDESSE, ville, IV. 314, V. 261, 470, 526.

EDILES. EDILITÉS. L'édilité curule, presque totalement négligée, est conservée à la république par Auguste, I. 12. Six cents esclaves publics mis sous les ordres des édiles pour remédier aux incendies, 70, 117. Plaintes des édiles contre le luxe des tables, I. 535.

EDIT perpétuel dressé sous Adrien, IV. 368.

EDUCATION. Nulle éducation ches les Germains, 156. Soins qu'Auguste avoit pris de l'éducation de sa fille, 213; et de celle de ses petits-fils, 223. Attentions de Pollion pour former à l'éloquence son petit-fils Marcellus Eséminus, 246; de Pline l'ancien par rapport à son neveu, IV. 22. Nerva pourvoit à la nourriture et à l'éducation des enfans pauvres de l'un et de l'autre sexe, 223. Trajan a les mêmes attentions, 244; et parcillement Adrien, 355. Tite Antonin, 445. Alexandre Sévère, V. 387. Constantin prend un grand soin de l'éducation de ses enfans, VI. 385.

EDURNS, les plus anciens alliés qu'eussent les Romains parmi les Gaulois, I. 116. Ils se révoltent sous Tibère, 525. Ils sout les premiers des Gaulois qui aient été admis dans le sénat romain, II. 205. Voyez encore III. 86, 157.

Ecus, ville de Cilicie, II. 331. Temple d'Esculape en cette ville. Apollonius de Tyane y établit pour un temps sa résidence, IV. 161, 163. Ce temple est détruit par Constantin, VI. 408. Esins, île dont le domaine est ôté par Auguste aux Athéniens, I. 81. Égina, ville d'Achaïe, maltraitée par un tremblement de terre, I. 563.

Reassa, ou Édities consacrés au culte chrética. Première mention d'un pareil éditice, V. 397. Voyes encore 452. Eglise de Nicomédie détruite par Dioclétien, VI. 220. Eglise magnifique bâtie par Constantin sur le Saint-Sépulcre, 389. Eglises bâties par sainte Hélène à Béthléem, et sur le mont des Oliviers, 392.

Bonatia Maximilla. Suit son mari en exil. II. 504.

EGRATIUS Rufus, édile vain et présomptueux, I. 45. Il veut envahir le consulat contre la volonté d'Auguste, 90. Il conspire, et est mis à mort, 98.

Benatius Céler (P.), faux philosophe, client de Baréa Soranus, se rend accusateur contre son patron, II. 538. Il est poursuivi pour ce crime par Musonius, et condamné, III. 351, 336.

Egratius Marcellinus, questeur. Trait louable de ce jeune homme, IV. 277.

EGEATIUS, fils de Valérien, V. 516.

Estera. Gouvernée par un préset, I. 29. Voyage de Germanicus en Egypte blâmé par Tibère, 476. Disette en Egypte, soulagée par les blés qu'elle tire de Rome, IV. 246. Adrien visite l'Egypte, et conçoit une très-mauvaise idée des Egyptiens , 392. Voyage de Sévère en Egypte, V. 171. Emilien, tyran en Egypte, 557. Zénobie envahit l'Egypte, VI. 41. Probus, sous Aurélien, réunit ce pays à l'empire, 55, 106. Firmus, tyran en Egypte, dépossédé et mis à mort par Aurélien , 57. L'Egypte envahie par Achilléus, 183; reconquise par Dioclétien, 192.

BLAGABAL, nom sous lequel le soleil était adoré à Emèse, V. 283. Voyez encore VI. 49. ELE (l'), rivière de Germanie. Drusus vient près de l'Elbe, I. 175. L. Domitius le passe, 178 et suiv. Voyrez encore 252, 417, 419.

Brázza, chef d'une bande de voleurs dans la Judée, 11. 254.

RLEAZAR, fils d'Ananias, fait refuser par les ministres des sacrifices les offrandes des Romains, 111. 446. Il excite et pousse avec fureur une guerre intestine dans Jérusalem, 447.450.

Bisazaa, fils de Jaire, s'enfuit de Jérusalem, et se retire à Masada, 111. 449. Il paroit qu'il est le même qu'Eléazar petit-fils de Judas le Galiléen, qui défendit Masada contre les Romains jusqu'à ce que, ne pouvant plus résister, il se donna la mort à lui-même, et persuada aux siens d'en faire autant, 571-576.

Existan, fils de Simon, chef des factieux, prend de l'autorité dans Jérusalem, III. 455 et suiv. Les rélateurs agissent sous ses ordres, 506. Jean de Giscale l'éclipse, ibid. Eléazar se relève, 510. Il est de nouveau forcé de plier sous Jean, 515.

ELÉAZAR, jeune et brave officier, enfermé dans Machéronte, est pris dans une sortie; et les assiégés, pour le sauver, rendent la place, III. 569 et suiv.

Essen, ville d'Arménie, 1V. 312.

ELÉPHARTIRE, ville de la baute Egypte, I. 56, 476. Dioclétien abandonne sept lieues de pays au-dessus d'Eléphantine, VI. 193.

Blass, ville de la Chersonèse, VI.347.
Blis Pétins, épouse de Claude, et mère d'Antonia, II. 124, 219.
Après la mort de Messaline, elle se remet sur les rangs pour épouser Claude de nouveau, ibid et suiv.

ELIA, nom donné par Adrien à trois villes, dont deux en Espagne: la troisième est Jérusalem, rebâtie par lui sous le nom d'Elia Capitolina, IV. 365, 397. ELIUS, nom de famille d'Adrieu, IV. 365.

ELLUS Gallus. Son expédition malheureuse en Arabie. I. 54.

ELIUS Lamia. Domitien lui enlève sa femme, III. 349. Devenu emporeur, il le fait mourir, IV. 62.

Elogis mendiés ou extorqués par les gouverpeurs de provinces. Auguste oppose quelques précautions à cet abus, I. 283. Le sénat, sous Néron, les supprime d'après les représentations de Thraséa, II. 429. ELOGES functives : de Marcellus par Auguste, I. 62; d'Agrippa par Auguste, 126; de Drusus par Auguste et par Tibère, 174, 176; d'Octavie par Auguste et par Drusus, 198; d'Auguste par Tibère et par Drusus son fils, 329; de Junia, sœur de Brutus, épouse de Cassius, 556; de Livie par C. César son arrière-petit-fils, 607; de Dru-

Tibère par Caïus son successeur, II. 9; de Claude par Néron, 289; de Poppéa par Néron, 514; de Tite par Domitien, IV. 49; d'Antonin par Marc Aurèle et L. Vérus, 456.

sus par Tibère son père, 618; de

456, 473; de Pertinax par Sévère, V. 118.

ELOQUENCE. Combats d'éloquence établis par Caligula à Lyon, II. 67. Le goût de la saine éloquence corrompu par Sénèque, 132. Estime que les anciens faisoient de l'éloquence. Néron est le premier des empereurs qui ait eu besoin d'une éloquence d'emprunt, 289. Pension assignée par un Vespasien aux professeurs d'éloquence, III. 415, par Tite Antonin, IV. 444. L'éloquence a toujours passé chez les Romains pour nécessaire aux hommes d'état, V. 456.

ELYMÉRNS, peuple de la haute Asie, I. 705.

Emboun, ville à l'embouchure de l'Ems, J. 170.

Enksz, ville de Phénicie, où le solcil

étoit adoré sous le nom d'Héliogabale, ou Elagabal, V. 285 et suiv. Zénobie s'enfuit d'Antioche à Emèse, VI. 47. Bataille près de cette ville, où Zénobie est vaincuepar Aurélien, 47-49. Voy. encore 54. Emilia Musa, femme riche, dont la succession, revendiquée par les intendans du fisc, est donné par Ti-

bère à Emilius Lépidus, I. 455. Emilien, général de Niger, vaince près de Cyzique, et tué après le le combat, V. 126, 128.

ENIMEN, commandant des troupes romaines dans la Mœsie, défait les Goths, et est proclamé empereur, V. 504. Voyez le sommaire de son règne, qui na fut que de quatre mois, livre xxvi, S. 1v., p. 597.

EMILIEN, tyran en Egypte sous Galien, est vaincu, pris, et mis à mort, V.557-559.

Emilius Junctus. Est exilé par Commode étant consul, V. 23.

Emilios Lépidus. Voyez Emilia Mosi. Emilios Longinus, déserteur romain, massacre Vocula par ordre de Classicus, III. 362. Il est tué peu après, 367.

Emilius Rectus, préfet d'Egypte, réprimandé par Tibère pour avoir tiré des peuples plus qu'ils ne devoient payer, I. 383.

Emmaüs, lieu distant de Jérusalem de soixante stades. Vespasien y dresse un camp, III. 497. Après la victoire il y établit une colonie de vétérans, 577. Cette colonie est rétablie sous Héliogabale. Blie portion de Nicopolis, V. 326.

Buona, dernière ville de la Pannonie au pied des Alpes, V. 446.

ENFERENT, titre que prend Auguste, et qui devient le titre de la souve-raine puissance dans Rome. Valeur et étendue de ce titre, I. 19-21. Voy. GOUVERNEMENT.

EMPIRE romain. Son partage projeto entre Caracalla et Géta. Voy. Par-

EMPUSE, mot greo, qui signific spectre où fautôme, IV. 185.

Bus (l'), rivière de Germanie, I. 269. Fort bâti par Drusus à l'embouchure de cette rivière, 170, 412. Voyez encore VI. 206.

Bais, regardé comme tige de la maison des Jules, I. 618. II. 275.

EMPARS. Priviléges accordés aux pères et mères de trois enfaus, I. 198. Loi de Gonstantin pour prévenir les meurtres des enfans que leurs pères et mères ne pouvoient nourrir, VI. 379.

Вяны, femme de Macron, tire de Caligula une promesse de mariage du vivant de Tibère, I. 710. Elle est mise à mort par Caligula devenu empereur, II. 25.

BREIUS (L.), chevalier romain, mis à couvert par Tibère d'une accusation frivole et injuste, I.553.

Ensucaus des Germains, I. 139. III. 306.

ENTELLUS, garde des archives impériales, l'un des conspirans contre Domitien, IV.148.

Entrains chez l'empereur Claude données par les affranchis, 11. 127. Coutume introduite par Claude de fouiller ceux qui entroient, ibid. Abolie par Vespasien, III. 109.

Envis (l'). Honorée comme déesse, II. 57.

Eragares, affranchi de Caracalla, très-puissant et très-accrédité, V. 236.

EPAMIRONDAS. Honoré par Adrien, IV. 363.

EPAPRADDITE, affranchi de Néron, et chargé de recevoir les requêtes adressées à l'empereur, II. 487. Il aide Néron à se tuer, 585. C'est à lui vraisemblablement que Josephe a dédié ses Antiquités, III. 581. Epictète fut son esclave, IV. 168. Il est mis à mort per Domitien, 147.

Braken. Ernésians. Les Ephésiens désendent devant le sénat le droit d'asile de leur temple, I. 547. Peste d'Ephèse prévue et arrètée par Apollonius de Tyane, 182 et suiv. Ephèse, ruinée par un tremblement de terre, éprouve la libéralité de Marc Aurèle, 490.

EPICHARIS, femme d'une vie peu réglée, étant instruite de la conjuration qui se formoit contre Néron, veut en hâter l'exécution; et, décelée, elle est retenue prisonnière, 11. 482 et suiv. Courage d'Epicharis; sa mort, 489.

Ericters, fameux stoscien. A brégé de son histoire, IV. 136. Il sut aimé d'Adrien, 378, 427.

EPICURIENS. Haïs et craints du devin Alexandre, IV. 570.

EFIFHANE, fils d'Antiochus de Comagène, III. 598, 530. Sa bravoure portée jusqu'à la témérité, ibid. Il finit ses jours à Rome dans la condition privée, 398.

Eponémia, colonie romaine, 1. 48. Epponémia. Aventures de cette héroïne gauloise, 111. 371, 421.

Braus Marcellus, préteur de trois jours, homme d'unc éloquence dangereuse, II. 222. Accusé par les Lyciens, qu'il avoit vexés, il est absous, et fait condamner à l'exil plusieurs de ses accusateurs, 318. Il accuse Thrasés, 550, 534. En est récompensé, 539. Il eut du crédit auprès de Vespasien, III. 177. Il est vivement attaqué dans le sénat par Helvidius Priseus, 328-331. Voy. encore 340. Il conspire contre Vespasien, et est condamné à mourir, 401, 423.

EBAS, cynique, pour ses propos insolens, est condamné à perdre la tête, III. 4:3.

Brato, reine d'Arménie, I. 448.

REÉTRIE, ville, retranchée par Auguste du domaine des Athéniens, I. 81. Erétriens descendus de ceux que Darius fils d'Hystaspe avoit transportés dans ses états, bien traités par le roi des Parthes à la recommandation d'Apollonius de Tyane, IV. 175.

Eninois, fleuve, 11. 236.

Eaucius Clarus, lieutenant de Trajan dans la guerre contre les Parthes, 1V. 324.

Eaucius Clarus. Désigné consul. Commode forme le dessein de le tuer lui et son collègue le jour qu'ils devoient entrer en charge, V. 51. Brucius est mis à mort par Sévère, 158.

RECLAYES. La condition d'esclave plus douce chez les Germains que chez les peuples policés, I. 15-, Tour de subtilité imaginé per Auguste pour éluder la loi qui défendoit d'interroger en justice les esclaves sur les crimes imputés à leurs maîtres, 187. Voy. encore 430. Conspiration d'esclaves dissipée, 569. Multitude prodigieuse d'esclaves chez les Romains, 570. Loi de Claude pleine d'humanité à l'égard des esclaves malades, II. 158. Tous les esclaves d'un maître assassiné dans sa maison condamnés à mort, 400-403. Loi pétronia qui restreint le pouvoir des maîtres sur la vie de leurs esclaves, 404. Générosité d'un esclave qui se fait tuer pour sauver son maître, 111. 347. Loi de Nerva qui défend qu'aucun esclave ou affranchi soit écouté en jugement contre son maître ou patron. IV. 218. Esclaves assassins de leur maitres seuls condamnés à mort. 270. Voy. encore 368. Les maîtres privés par Adrien du pouvoir arbitraire sur la vie de leurs esclaves, ibid. V. 343. Esciaves de bonne volonté enrôlés par Marc Aurèle, IV. 509. Loi de l'empereur Tacite . conforme à celle de Nerva touchant les esclaves, VI. 89. Constantin ordonne que les esclaves dénonciateurs de leurs maîtres soient envoyés au supplice sans être écoutés, 378. Règlement de ce prince, où

se remarque une attention d'humanité pour les esclaves, 379.

Reculars, II. 158. Sa postérité, perpétuée dans l'île de Cos, 277. Temple d'Esculape à Eges en Gilicie. IV. 161, 163. Fourberie du devin Alexandre pour pensuader aux Paphlagonieus qu'Esculape se rendeit présent dans la ville d'Abonotique, 563. Temple d'Esculape à Pergame, V. 250. Le temple d'Esculape à Eges détruit par Constantin, VI. 408.

ESERRINOS, petit-fils de Politon, I. 105, 246, 497 à la note. Il est cité comme orateur célèbre, II. 187.

Repara. Pacifiée et pleinement soumise par les Romains après deux cents ans de guerre, I. 51.

Estims, peuple qui habiloit les côtes de la mer Baltique vers la Vistale, I. 148.

ETAIR de Cornoueille , II. 166.

ETIENNE, intendant de Domitien, conspire contre ce prince, 1V. 148. Il lui porte le premier coup de poignard, et est tué sur la place, 153 et suiv.

ETHOPIE. ETHOPIERS. Guerre des Romains contre Candace, reine d'Ethiopie, I.56 et suiv. Ethiopiens, troupes misérables, 56. Néron songe à leur faire la guerre, 11. 546. Philosophes éthiopiens visités par Apollosius de Tyane, IV. 197. Ambassadeurs éthiopiens à la cour de Coastantin, VI. 414.

ETRA. Adrien monte au sommet de cette montage, 1V. 392.

Brazansa, reçues et données par Auguste, I. 189. Cet usage aboli par Tibère, 720. Renouvelé par Caligula, II. 69. Supprimé entièrement par Glaude, 125.

Eucános, esclave musicien, avec lequel Octavie est accusée d'avoir commis adultère. II. 422.

Euprisus, médecin de Liville, entre avec elle et avec Séjan dens le complot d'empoisonner Drusus, I. 614. Appliqué à la question, il avoue son crime, 659.

Eumánius, orateur, et professeur d'éloquence à Autun, consacre ses appointemens à la reconstruction des écoles, VI. 200 et suiv. Voyez encore 242, 426.

Evaques. Respect de Constantin pour leur caractère, VI. 397, 399. Droits qu'il leur attribue, ibid.

EUNONE, roi des Adorses, donne asile à Mithridate, roi du Bosphore, et implore en sa faveur la clémence de Claude, II. 250.

EUNOQUES. Loi de Domitien pour défendre de faire des eunuques, VII. 50. Confirmée par Nerva, 225. Plautien, favori de Sévère, fait cent eunuques de tout âge pour le service de sa fille, V. 176.

Evocations de causes. Attention de Trajan à ne pas troubler le cours de la justice par des évocations, 1V, 283.

Evons, affranchi de Claude, préside à l'exécution de Messaline, II. 217.

Evons, affranchi de Sévère, qui avoit été gouverneur de Caracalla enfant, sert la vengeance de ce jeune prince contre Plautien, V. 180 et suiv. Il en est récompensé, 182. Il est mis à mort par Caracalle, 215.

RUPERATE. Borne de l'empire des Romains et de celui des Parthes, I. 221, 699. La rive de l'Euphrate fortifiée par Corbulon, II. 442. Trajan projette un canal entre l'Euphrate et le Tigre: mais il abandonne ce dessein, IV. 321. Adrien consent que l'Euphrate redevienne la barrière de l'empire romain, 349.

EBPHAATES, philosophe, IV. 163, 191, 192. Ses querelles avec Apollonius de Tyane, 200. Il a été loué par Pline le jeune, ibid. Il accuse Apollonius devant Domitien, 202. Il fut considéré d'Adrien, 378. Il obtient de cet empereur la permission de se laisser mourir de faise pour

se dérober aux incommodités de la vieillesse et de la maladie, 429.

Euroriens. Meilleurs soldats que les Asiatiques, V. 167.

Eugorus, ville de Syrie, près de laquelle Avidius Cassius remporte une grande victoire, sur les Parthes, IV. 479.

Euryrmus, affranchi de Trajan. Affaire dans laquelle il est impliqué. Vivacité de Trajan sur l'opinion que l'on pouvoit avoir du crédit de cet affranchi, IV. 283.

Rusing de Césarée. S'exprime sur Mamée d'une manière qui pourroit faire penser qu'elle étoit chrétienne. mais il ne le dit pas expressément, V. 317. Il est soupconné d'avoir trahi la foi dans la persécution, VI. 226. Il a réfuté Hiéroclès sur ce qui regarde Apollonius de Tyane, 227. Adulation absurde et impie d'Eusèbe envers Coustantin , 270. La vie de Constantin par Eusèbe est un panégyrique. L'ambition et la flatterie ont gouverné sa plume, 349. Voy. encore 420. Il a été le héros de la littérature de son siècle, 425. Moins estimable comme évêque que comme écrivain, 426.

Busher de Nicomédie. Aveuglement de Constantin par rapport à ce prélat. VI. 419.

EUSTATHE (S.). Chassé par la cabalé des ariens du siège d'Antioche, VI. 420.

EUTHYDÈME, rhéteur à Tarse, maître d'Apollonius de Tyane, IV. 161.

RUTROPIE, épouse de Maximien Hercule, VI. 187. Voy. encore 279. Elle embrassa le christianisme, 309. Voy. encore 396.

EUTROPIE, fille de Constance Chlore et de Théodora, VI. 251.

Eurnosius, père de Constance Chlore, VI. 8, 184 et suiv.

Eurychien, affranchi des Césars, contribue à l'élévation d'Héliogabale à l'empire, et devient son ministre, V. 285, 287, 289. On le surnomme Comazon, 303. Il est comblé d'honneurs per son maître, ibid. et 315.

Eurrque, affranchi d'Agrippa 1, roi des Juifs, lui suscite une affaire très-fâcheuse, II. 22.

Rurrous, cocher du Cirque, II. 112. Eurásus, philosophe pythagoricien, maître d'Apollonius de Tyane, IV. 162.

Exedane. Établi roi d'Arménie par Chosroès, roi des Parthes, et ensuite déposé par le même, IV. 310 et suiv.

Exemple. Utilité que l'on peut tirer des exemples vicieux, II. 6. Force de l'exemple du prince, IV. 255.

Exil. Exilés. Loi d'Auguste pour rendre plus rigoureuse la condition des exilés, I. 283. Peine de la relégation plus douce que celle de l'exil, 586, à la note. Les exilés privés par Tibère de la faculté de tester. ibid.

## F

FABIA, ou FABIA, sœnr de l'empereur Vérus, IV. 511. Elle soubsite en vain d'épouser Marc Aurèle devenu veuf par la mort de Faustine, 545. FABIA, fille de Marc Aurèle, V. 73. FABIA Orestilla, femme de Gordien l'ancien, V. 418.

FARIER (S.), pape et martyr, V. 494 et suiv.

Fanus Agrippinus, gouverneur de Syrie, mis à mort par Héliogabale, V. 301.

Pasive Fabullus; commandant de légion, III. 223.

Fablus Gurgès. Puni dans sa jeunesse par son père pour ses débauches, V. 314.

FARIUS Maximus, confident indiscret des tendresses d'Auguste pour Agrippa Posthume son petit-fils, I. 287 et suiv.

Famus Persicus. Décrié pour ses mœurs, veut faire un présent à Grécinus, et est refusé, II, 20. Fasius Pomponianus. Trame une intrigue pour élever à l'empire Celsus, sous Galien, V. 560.

Fablus Priscus, commandant de légion, III. 585.

Fablus Romanus, débiteur d'Annéus Mella, père de Lucain, l'accuse d'avoir été complice de la conjuration contre Néron, II. 524.

FABIUS Rusticus, historien, II. 307. Fabius Valens, commandant de légion, tue Fonteïus Capito son général . III. 10. Il anime Vitellius à s'élever à l'empire, 88. Il est le premier à le saluer empereur, 92. Plan de guerre formé par lui et par Cécina, 96. Sa marche jusqu'aux Alpes Cottiennes , 97-100. Voy . encore 111. Sédition furieuse dans son armée, 121. Il va joindre Cécina, 123. Voy. encore 129. Bataille de Bédriac, où l'armée d'Othon est defaite par Valens et par Cécina, 132. Il écrit aux consuls, 153. Il étoit décrié pour ses rapines, ibid. Il est comblé d'honneurs par Vitellius, 156. Il est désigné consul, 168. Jalousies entre lui et Cécina , 175. Il l'emportoit sur lui dans l'esprit des soldats, 175. Voy. encore 178. Il est retenu à Rome par une maladie, 205. Il part. Sa lenteur, ses débauches, sa mauvaise conduite, 246. Il est fait prisonnier, 249, et mis à mort, 263.

FABRICIUS Veiento, homme caustique, auteur d'écrits satiriques, est accusé et banni de l'Italie, II. 408 et suiv.

Factions du Cirque. Distinguée par les couleurs, au nombre de quatre: faction verte, II. 52; faction bleue; III. 172, 178. Domitien en ajoute deux aux quatre anciennes: mais cet établissement ne subaista pas, IV. 55. Voy. encore 485.

Fabilla, sœur de Commode, V. 35.

Falanius. Accusé d'irrévérence envers
la divinité d'Auguste, I. 386.

FALCONIUS. Nommé par le sénat proconsul d'Asie, VI. 80.

FALCONIUS Nicomachus (Métius). Appuyant l'élection de l'empereur Tacite, lui donne un bon conseil, que Tacite ne suivit pas, VI 82, qo.

FAMINE dans Rome. Précautions extraordinaires pour diminuer le nombre de bouches inutiles, I. 337.

FANNIA, petite-fille de la fameuse Arria, et héritière de sa vertu, II. 151.

Asa prière, Hérennius Sénecion écrit
la vie d'Helvidius Priscus, dont elle
étoit veuve, IV. 131. Elle est exilée pour ce sujet. Sa constance,
132 et suiv. Elle est rappelée
d'exil sous Nerva, 217. Elle autorise Pline le jeune à poursuivre
Publicius Certus, lâche oppresseur
d'Helvidius le fils, 219.

FARRIUS Cépio. Trame avec Muréna une conjuration contre Auguste, I. 77. Trait de liberté du père de Fan-

nius , 77.

Fano, ville du Picénum, III, 25t.

Faunss. Mensonge absurde d'Apollonius de Tyane sur les faunes et les
pans employés dans la guerre des
Indes par Bacchus et par Hercule.

IV. 178.

Favorius. Cité comme un nom odieux et suspect, du temps même de la république, II. 529.

FAVORIN, sophiste, évite par son adresse les effets de la jalousie d'Adrien contre lui, IV. 379 et suiv. Bon mot de ce sophiste sur la complaisance qu'il avoit eu de céder à l'empereur dans une dispute, 380.

Favonis. Réflexion de Dion sur l'orgueil des favoris, plus jaloux de respects que les princes mêmes, I. 650.

FAUSTA, fille de Maximien Hercule, épouse de Constantin, VI. 277. Son père veut l'engager à lui faciliter les moyens d'assassiner Constantin, à qui elle découvre le complot, 289. Elle embrasse le christianisme, 309. Elle cause, par une calomnic atroce, la perte de son beau-fils Crispus César, et elle est ensuite mise à mort par Constantin, 354-356.

FAURTINA (Annia), épouse de Tite Antonin, peu réglée dans sa conduite, IV. 413. Elle est appelée Augusta, 436. Voy. encore 445, 450.

FAUSTINE, fille de la précédente, épouse de Marc Aurèle, très-déréglée dans ses mœurs, IV. 413, 451. On lui a attribué la mort de Vérus son gendre, mais sans fondement, à ce qu'il paroît, 511. On a dit aussi qu'elle encouragea Avidius Cassius à se révolter, 529. Lettre de Marc Aurèle à Faustine, 557. Mort de Faustine, 543. Dérèglemens de sa conduite, ibid. Patience excessive de Marc Aurèle à cet égard, ibid. Il lui fait rendre les honneurs divins après sa mort, 545.

FAUSTINIENNES, jeunes filles ainsi nommées par Tite Antonin en l'honneur de l'impératrice sa femme, et élevées gratuitement, IV. 445. Autres Faustiniennes ajoutées par Marc Aurèle, 544.

FAUSTINOPOLIS, nom donné par Marc Aurèle au village où Faustine étoit morte, IV. 545.

FAUSTINUS, préteur sous Caracalla, V. 228.

FAUSTINUS. Aiguillonne à la sédition les soldats de Tétricus, VI. 58.

Félicissims. D'esclave de l'empereur, devenu garde du trésor impérial, excite une révolte des monnoyeurs, VI. 70.

Fálix, frère de Pallas, affranchi de Claude, II. 126, 256. Intendant de la Samarie, puis de la Judée, il vexe les peuples par ses rapines. ibid. et suiv. III. 436, 206. Il fut mari de Drusille, sœur de Bérénice, IV. 14.

Filix. Envoyé par Valérien pour garder Byzance, V. 525.

FEMMES germaines. Accoutumées à accompagner leurs maris à l'armée,

I. 138: crues par les Germains propres à devenir les interprètes de la volonté des dieux, 143. Courage forcené des femmes de la ville d'Arduba en Dalmatie, 261. Les femmes admises de toute antiquité au commandement dans la grande Bretagne, II. 395. Ordonnance de Domitien contre les femmes d'une conduite scandaleuse, IV. 50. Femmes combattant comme gladiateurs, V. 174. Courage féroce des femmes germaines, 247. Sénat de femmes établi par Héliogabale, 306. Décret pour défendre qu'aucune femme ait jamais entrée au sénat, 334.

Fánius Rufus. Nommé, par le crédit d'Agrippine, intendant des vivres, 11. 310. Il devient préset des cohortes prétoriennes avec Tigellin, 400-418. Il entre dans la conjuration de Pison contre Néron, 482. Sa conduite lâche dans les informations contre les conjurés, 490, 494, 400. Il est décélé par Scévinus, et arrêté, ibid. Il souffre la mort avec peu de courage, 500.

FESTUS, affranchi de Caracalla. A ses funérailles cet empereur imite ce qu'Achille avoit fait à celles de Patrocle, V. 249.

Fâres retranchées par Claudes, II. 151. Projet d'en diminuer le nombre, et d'effacer du calendrier celles que l'adulation avoit introduites, 111, 336.

Fau. Porté par honneur devant les empereurs romains et les impératrices, V. 20.

Fidènes, Voy. Amphithéatre.

Fiers. Établissement d'Alexandre Sévère, regardé par plusieurs comme l'origine et le modèle des fiefs, V. 373.

FIGURE Ruminal. Merveille absurde sur ce figuier. Pline en fournit l'explication, II. 327.

Finnius Catus, ami, puis délateur de Pison, I. 428 et suiv. Il impose de faux crimes de lèse-majesté à sa propre sœur : et protégé par Tibère , il en est quitte pour être dégradé du rang de sénateur, 576.

France, tyran en Egypte, détruit par Aurélien, VI. 57 et suiv.

Fisc de l'empereur. Distingué du tresor public, I. 32, 658. Modération de Domitien à l'égard des droits du fisc, IV. 52. Mais bientôt cet empereur change totalement de conduite à cet égard, 53. Trajan empêche l'abus des droits du fisc. Il comparoit le fisc dans l'état à la rate dans le corps humain, 247 et suiv. Equité et douceur de Constantin sur cet stticle, VI, 374 et suiv. l'oy. REMISE. FLACCUS, gouverneur de Numidie,

d'abord vaincu par les Nasamons, les défait ensuite et les extermine.

IV. 80.

PLAVIUS Vescularius. Voy. VESCULA-RIUS.

Flaminierne (voie), III. 82.

FLAVIA Titiana, épouse de Pertinax, V. 63. Pertinax refuse pour elle le titre d'Augusta, ibid. Elle étoit peu réglée dans sa conduite, 67.

FLAVIE Domitille. Voy. DOMITILE.

FLAVIUS, frère d'Arminius, servoit dans l'armée romaine. Son entretien avec Arminius, I. 412. Il eut un fils nommé Italus qui régna sur les Chérusques, II. 192.

FLAVIUS, nom de famille de Domitien : temple bâti, et collége de prêtres établi par cet empereur en l'honneur de la maison de Flavius. IV. 49, 56, 154.

FLAVIUS Pentro (T.), aleul de Vespasien, centurion, et ensuite huissierpriseur, III. 178 et suiv.

FLAVIUS Sabinus (T.) fils du précédent, et père de Vespasien, publicain honnête homme, III. 179.

FLAVIUS Vespasianus (T.). Voyez VESPASIEN.

FLAVIUS Sabinus (T.), frère ainé de Vespasien, III. 179. Il est choisi par les soldats pour préset de la ville su commencement du règne

d'Othon, 67. Après la mort d'Othon il fait prêter aux troupes qui lui Obéissoient le serment au nom de Vitellius, 152. Sa timidité et 🕰 foiblesse sont funestes à Dolabella, 260. On a cru qu'il avoit négocié avec Cécina pour l'engager à trahir Vitellius, 206. Il ne profite point des moyens que lui offroit Antonius Primus pour s'enfuir de Rome. 261. Vitellius convient avec lui des conditions auxquelles il abdiquera l'empire, 265. Ge Traité m'ayant pas eu lieu, il se donne na combat dans la ville, où Sabinus a le dessous, et se retire au Capitole. 270. Il y est assiégé, 271; et pris, 275. Mort de Sabious et son éloge, 276. Honneurs rendus à sa mémeire , III. 344.

FLAVIUS Sabinus, fils du précédent, mis à mort par Domitien, IV. 61.

FLAVIUS Clémens, frère du précédent, chrétien, et mis à mort pour cette raison par Domitien, IV. 143. Ses fils destinés par Domitien à l'empire, 144.

FLAVIOS Arrianus, gouverneur de Cappadoce, est le même qu'Arrien historien et philosophe, IV. 427. Voyce Abbien.

FLAVIOS Calvisius, préfet d'Egypte, prend le parti du rebelle Avidius Cassius, IV. 550. Marc Aurèle ne lui ôte ni les biens, ni la vie, et se contente de l'enfermer dans une fle, 536.

FLAVIUM Héracléo. Est tué par les légions de Mésopotamie, qu'il commandoit, V. 3-3 et suiv.

FLAVIUS Libéralis, greffier du boresu des questeurs, père de Domitis, épouse de Vespasien, III. 180.

PLAVIUS Maternianus. Donne avis à Caracalla des desseins de Macrin contre sa personne, V. 260.

FLAVIUS Sabinus, consul désigné, III. 130.

FLAVIUS Silva. Se rend maître de

Masada, fort château en Judée, III. 571-577.

FLAVIUS Sulpicianus, beau-père de Pertinax, est nommé par lui préfet de la ville, V. 67. Après la mort de Pertinax, il veut scheter l'empire, 80. Didius Julianus, l'ayant emporté sur lui, le prive de la charge de préfet de la ville, 82. Sulpicianus est mis à mort par Sévère, 158.

FLAVIUS Titianus, préfet d'Egypte, est égorgé par ordre de Théocrite, V. 256.

FLAVIUS, préset du présoire sous Alexandre Sévère, V. 366.

FLÉVUM Ostium, embouchure du Rhin joint à l'Issel, I. 169. Flévum, fort bâti à cette embouchure, 602.

FLÉVUS. Lac qui traversoit le Rhin joint à l'Issel, I. 169.

FLORIEN, frère de l'empereur Tacite, qui demande le consulat pour lui au sénat, et ne l'obtient pas, VI. 90. Florien préfet du prétoire, 93. Les soldats de l'armée qu'il commandoit le proclament empereur, 99. Il marche contre Probus, et est tué par ses soldats, 100 et suiv. Sa postérité, 101.

FLORUS, auteur d'un abrégé de l'histoire romaine, IV. 426.

FLORUS (Gessius), intendant de la Judée sur la fin du règne de Néron, III. 432. Il gouverne tyranniquement, 434. Il se propose de fuire nsître la guerre, 435. Il entretient les troubles de Césarée, 437. Sédition dans Jérusalem occasionnée par Florus, et punie avec cruauté, 438. Nouvelle sédition dans Jérusalem. Perfidie de Florus, 441. Les Juifs ne veulent plus le reconnoître, 443. Voyez encore 447, 455.

FLOTTES entretenues par les Romains à Ravenue, à Misène, à Fréjus, sur le Danube, et sur le Rhin, I. 559 et suiv. Flottes d'Alexandrie, et d'Afrique ou de Carthage. Voyez Alexanden. Carthage.

FORTRIUS Agrippa. Se porte pour accusateur de Libon, I. 451. Il offre sa fille pour être vestale, 467.

Fouristos Agrippa. Etabli par Mucien commandant dans la Musie, 111. 293. Il périt dans un combat contre les barbares, 356.

FORTRIUS Capito, ancien proconsul d'Asie, est accusé par Vibius Sériénus, et prouve son innocence, 1.582.

Fontaius Capito, commandant des légions de la basse Germanie, est tué par Valens, III. 9. Voyez encore 87.

Formulas du droit romain abolies, VI. 272.

PORTURE. Autel consecré à la Fortune de retour, Fortunæ reduci, I. 91. Statue d'or de la Fortune, que les empereurs avoient toujours dans leur chambre, IV. 455, V. 201.

Forom Allieni, ville que l'on croit être aujourd'hui Ferrare, III. 215. FRANKA, javeline germanique, I. 159. FRANCS. Première mention des Francs dans l'histoire sous Gordien troisième du nom, V. 476. Idée abrégée de leur origine, et de l'ancienne constitution de cette nation, ibid. Ils furent souvent désignés dans leurs commencemens sous le nom de Germains, 517. Ils font des courses par mer en Espagne, 571. Aurélien, qui le premier des Romains les avoit vaincus, devenu empereur, les rechasse au-delà du Rhin, VI. 28, 59. Lls sont vaincus par Probus, 110. Audace incroyable d'une poignée de Françs, 120. Perfidie reprochée à tort aux Francs par Vopiscus, 124. Deux rois des Francs se soumettent à Maximien Hercule, 176. Pirateries des Francs et des Saxons, ibid. Francs et Lètes transportés en-deçà du Rhin par Maximien, 178. Les Francs, qui s'étoient emparés du

pays des Bataves, en sont chanés par Constance Chlore, 196. Cobnies de Francs en Gaule, 197. Troupes des Francs dans l'armee d'Allectus, 205. Constance Chlore poursuit les Francs jusque dans leur ancienne patrie, 206. Exploits de Constantin contre les Francs, 275, 287, 301, 325. Crispus César remporte sur eux une victoire, 344.

Faiscs, ville, I. 459. Le port en était autrefois très-bon, et les Romains y tenoient une escadre, 559. Voyes encore 111. 248. Agricola étoit originaire de Fréjus, IV. 82.

Fakas tué par son frère dans un combat entre les partis de Vespasien et de Vitellius, III. 251.

Faise. Faisoss, I. 162, 400. Révolte des Frisons. Pertes qu'essuient les Romains de leur part, 601. Les Frisons subjugués par Corbulon, II. 196. Ils viennent s'établir dans des terres que les Romains laissoient incultes, 346. Ils en sont chassés, 547. Ils entrent dans le parti de Civilis, III. 298 et saiv. Voyez encore 385.

FRONT. Constantin défend de marquer au front les criminels, VI. 588.

Faoxin. Julius Frontinus, pretent de la ville au commencement da règne de Vespasien, abdique sa charge pour faire place à Domitien, III. 354. Il commande les armées romaines dans la Grande-Bretagne, et subjugue les Silures, IV. 91. Sa mort, son caractère, ses ouvrages, 276. Pline le jeune lui succède dans la dignité d'augure, 277. Voyez encore 291.

FRONTO, l'un des officiers de l'armée de Tite, III. 561.

Faonto, personnage consulaire, censure par un mot remarquable la trop grande douceur de Nerva, IV. 222. Voyez encore 261.

FRONTO (Cornélius). Voy. Connésios. FRUMENTARII ou espions purales, VI. 240.

Fuein (lac), sujourd'hui lac de Célano. Claude entreprend de faire écouler les eaux de ce lac . II. 144. Spectacle d'un combat naval sur le lac Fucin, 272. Vices de l'ouvrage entrepris pour en faire écouler les eaux, 274. Voyez encore IV. 365.

Furius Géminus, consul, attaché à Livie, se rend odieux à Tibère par ses plaisanteries malignes, I. 608 et suiv. Accusé de lèse-majesté, il se donne la mort à lui-même, 677.

Fulcinius Trio, accusateur de Libon, I. 430; de Cn. Pison, 496, 499. Récompense et avis qu'il reçoit de Tibère, 506. Il étoit consul au temps de la ruine de Séjan : mais Tibère n'avoit pas de confiance en lui, 654. Voyez encore 704, 706. Il attaque indiscrètement Memmius Régulus son collègue, 167. Accusé comme complice de Séjan, il se tue luimême, ibid.

FULLONIUS (T). Se déclare âgé de cent cinquante ans, II. 207.

Fulviz, dame illustre, prosélyte de la religion des Juifs, I. 466.

Funés (vendeurs de), c'est-à-dire gens qui vendent frauduleusement leur crédit auprès des princes, V. 310, 347. Supplice de l'un de ces vendeurs de fumée , *ibid.* 

Funérailles. Simples chez les Germains, I. 158. Usage comique dans les funérailles chez les Romains, 1II. 418. Voyez Onshouns.

FURIA Sabinia Tranquillina, épouse de Gordien, troisième du nom, V.

Funius Celsus, général sous Alexandre Sévère, V. 365.

FURIOS Scribonianus. Voyez CAMIL-LUS.

Puntos Victorinus, préset du prétoire sous Marc Aurèle, est vaincu et tué par les Marcomans, IV. 510.

FURNIUS (C.). Reçoit d'Auguste le rang de consulaire, quoiqu'il n'ait pas géré le consulat, I. 10. Il fait la guerre contre les Cantabres , 49. HIST. DES EMP. TOM. VI.

Funnius. Accusé d'adultère avec Claudia Pulcra, et condamné, I. 630 et suiv.

Fuscus (Cornélius). Voyez Conné-

Fuscus, petit-fils de Servien, et petitneveu d'Adrien, est mis à mort par cet empereur avec son aïcul, IV. 407.

G.

GABINIUS Secundus, vainqueur des Marses et des Cauques, prend le surnom de Caucique, II. 137.

GADARA, ville de la Galilée, prise et ruinée par Vespasien , III. 462.

GADARA, capitale de la Pérée, reçoit Vespasien, III. 494.

GAIOBOMARUS, roi des Quades, est pris et condamné juridiquement à mort par Caracalla, V. 238.

Gaïse, roi des Francs, est pris par Constantiu, et exposé aux bêtes. VI. 275.

GALATIE (la). Réduite en province romaine, I. 84.

GALBA ( C. Sulpicius ), frère de Galba, qui devint dans la suite empereur . I. 555.

GALBA (Ser. Sulpicius), depuis empereur, est frustré par Tibère d'un legs que lui avoit fait Livie, I. 608. Il est consul, 681. On dit que Tibère lui prédit l'empire, ibid. Il commande les légions de la basso Germanie, II. 70, 122. Il rétablit la discipline parmi ses troupes, et bat les Cattes, 136. Étant gouverneur de la Tarragonoise, il est invité par Vindex à se révolter contre Néron, 564. Sa naissance, ses emplois, sa conduite, 564-568. Il diffère à se déclarer contre Néron . 568. Pressé de nouveau par Vindex. et en ayant délibéré avec ses amis. il se déclare enfin , 568-570. Néron en est consterné, \$70. Il fait déclarer Galba ennemi public, 572. Etrange perplexité de Galba après la défaite et la mort de Vindex, 578. 32

Nymphidius engage les prétoriens à proclamer Galba empereur, 580-582. Le sénat lui défère tous les titres de la souveraine puissance, 584. Mot de Galba qui lui attire la haine des soldats, III. 25. Tous ceux qui avoient contribué à sa mort furent punis par Vitellius, 60. Sa mémoire est honorée, 152, 215. Voyez le sommaire de son règne, liv. xm, \$. 1, p. 585.

Galésia, épouse de Vitellius, protège l'orateur Trachâlus, III. 156. Sa douceur, 161. Elle procure à son époux les honneurs de la sépulture, 289.

GALÉBIUS. Est fait César avec Constance Chlore par Dioclétien et Maximien. Son origine, son caractère. ses noms, VI. 184, 186 et suiv. Il épouse Valérie fille de Dioclétien . 187. Titres et pouvoirs dont il est revêtu avec son collègue, ibid. Son département , 188. Il fait la guerre à Nursès roi des Perses; et après avoir eu d'abord du désavantage, il remporte une glorieuse victoire, 200-211. Sa modération et sa sagesse à l'egard des princesses prisonnieres. 211. Sa réponse générouse aux ambassadeurs de Narsès qui demandoient la paix, 212. Il s'enfle d'orgueil, 214. Il fut le principal promoteur de la persécution ordonnée par Dioclétien, 218 et suiv. Il force Dioclétien et Maximien d'abdiquer l'empire, 232. L'empire véritablement partagé entre Constance Chlore et Galérius, 24f. Il gouverne tyranniquement, 246. Projets qu'il rouloit dans son esprit, 248 et suiv. Il vouloit retenir près de lui Constantin, qui lui échappe, 250. Galérius, chef de l'empire, 270. Il nomme Sévère Auguste, et force Constantin de se contenter du nom de César, ibid. Dénombrement ordonné par lui dans Rome, à l'occasion duquel Maxence prend la pourpre, 271. Galérius vient en Italie

pour détruire Maxence, et îl est obligé de s'enfuir avec honte, 277 et suiv. Il fait Licinius Auguste, 280-283. Il est forcé de reconnoître Maximien, et, par une suite nécessaire, Constantin, pour Augustes, 285 et suiv. Violences de Galérius contre tous ses sujets, et contre les chrétiens en particulier, 291. Dieu le frappe d'une horrible maladic, 292. Il donne un édit pour faire cesser la persécution, 293. Il meurt, 294. Traits qui le concernent, ibid. Galésus, affranchi de Camillus Scribonianus, donne un bon avis à l'ai-

franchi Narcisse, II. 148 et suiv. GALGACUS, général des Calédoniens. Son discours avant la bataille, IV. 103.

GALIER, second père de la médecine, fut honore de la confiance de Marc Aurèle, IV, 560.

Galliés. Galliéses. Troubles à l'occasion d'un nombre de Galiléess tués par les Samaritains, II. 254. Josèphe l'historien est envoyé par le conseil des Juifs pour commander en Galilée, III. 455. Vespasien entreprend de réduire la Galilée, 461. La conquête en est achevée en une campagne, 478.

GALITTA, femmé d'un tribun des soldats, est condamnée par Trajan pour cause d'adultère, IV. 282.

Gallicanus, personnage consulaire, occasionne par sa violence une sédition furieuse dans Rome, V. 442.

GALLICANUS (Métius), préfet du prétoire, annonce et présente aux soldats Tacite élu empereur par le sénat, VI. 92.

GALLIEN, fils de Valérien, est déclaré César par le sénat, et fait Augustepar son père, V. 516. Envoyé es Gaule contre les Germains, il acquiert de l'honneur dans ce commandement, 517 et suiv. Son indifférence pour son père réduit en captivité, 527. Sa nonchalance voluptueuse, 547, 556. Il est blessé au siège d'une ville de Gaule, 572. Voyez le sommaire de son règne, livre xxvi, S. vi, p. 597 et suiv.

Galliéna, cousine de l'empereur Gallien, fait prendré la pourpre à Celsus en Afrique, V. 560.

Gallio (Junius), frère de Sénèque, proconsul d'Achaïe, II. 129. Il est attaqué comme complice de la conjuration contre Néron, et sauvé par le sénat, 506.

Gallos (Cornélius), premier préfet d'Egypte établi par Auguste. Sa chute et sa mort funeste, I. 43. Il fut poëte, 44. C'est à lui que Virgile dédic sa dernière églogue, ibid.

Gallus (P.), chevalier romain, est envoyé en exil, II.519.

Gallos. Fait périr Dèce par trahison, et usurpe sa place, V. 497, 502. Voyez le sommaire de son règne, livre xxvi. S. 111, p. 596.

GALVIA Crispinilla, femme de condition, gouvernante de l'infame Sporus, II. 555. Elle se concerte avec Macer, gouverneur de l'Afrique, pour assumer Rome et l'Italie, III. 10. Le peuple demande sa mort. Elle est sauvée par Othon, et passe dans l'opulence et dans l'éclat le reste de sa vie, 70.

GAMALA, ville de Galilée, prise par Tite, III. 476.

GARGE, fleuve des Indes, IV. 177. GARBA, prétendue prophétesse chez les Germains, IV. 71.

GARRASCUS, Caninéfate denation, fait des sourses sur les côtes de la Gaule, II. 194. Il est réprimé par Corbulon, 195. Il périt, 196.

GANNYS, instituteur et gouverneur de l'enfance d'Héliogabale, contribue à le faire proclamer empereur, V. 285. Voyez encore 289. Il gagne la bataille contre Macrin, 290. Héliogabale le tue de sa main, 303.

GABAMANTES. Domptés par Balbus, qui en triomphe, I. 93. Le roi des Garamantes allié de Tacfarinas, 566. Ambassadeurs des Garamantes à Rome, 569. Voyez encore III. 348.

Gardes des livres sibyllins, collége de prêtres d'Apollon, I. 23, 125. Aurélien veut qu'ils consultent les oracles des sibylles, VI. 35.

GARIZIM, montagne du pays de Samarie, III. 471.

Gascons (cohortes de) levées en Espagne par Galba, III. 3:6.

GAUGAMÈLE, ville d'Assyrie, conquise par Trajan, IV. 320.

Gavius Maximus, préfet du prétoire sous Tite Antonin pendant vingt ans, IV. 446.

GAULE. GAULOIS. La Gaule réglée par Auguste suivant la forme de gouvernement que les Romains établissoient dans leurs provinces, I. 42. École établie ou renouvelée à Autun pour former à la littérature les esprits des Gaulois, 115. Emulation ancienne entre les gaulois et les Germains, 134. Drusus apaise des commencemens de troubles qui s'élevoient dans les Gaules, et convoque à Lyon une assemblée générale de la nation, 167 et suiv. Soixante peuples gaulois, 168. Révolte dans les Gaules sous Tibère, 525-528. Caligula vient dans les Gaules pour les piller, II. 58, 63. Peuples bretons d'origine gauloise, 164 et suiv. Les Gauldis admis par Claude dans le sénat et aux dignités de l'empire, 200-205. Soulevement excité dans les Gaules par Vindex contre Néron. Voyez Vinder. Recompenses accordees par Galba aux psuples Gaulois qui avoient aids l'entreprise de Vindex, III. 24. Ceux qui s'étoient déclarés contre lui punis, 27, 86. Pratiques de Civilis pour attirer les Gaulois à son parti. 300, 320. Les Gaulois se joignent à Civilis pour faire la guerre aux Romains. Evénemens de cette guerre, 356 - 371. Les peuples de la Gaule, assemblés à Reims, se

décident pour le parti de la soumission, 573. La Gaule entièrement détachée du parti des rebelles, 3-8-381. Rivalité nationale entre les Gaulois et les Bretons, IV. 96. Violences exercées par Caracalla dans les Gaules, V. 245. Postume régna pendant sept ans dans les Gaules, l'Espagne, et vraisemblablement la Grande-Bretagne, 573. La Gaule, l'Espagne et la Grande-Bretagne, après un schisme de treize ans, sont réunies par Aurélien à l'empire, VI. 59. Voyez POSTEUME, TÉTRICUS. L'Espague et la Grande-Bretagne se regardoient comme des dépendances des Gaules. 125. La Gaule, l'Espagne et la Grande-Bretagne forment le département de Constance Chlore, 188. Grand diocèse comprenant ces trois contrées sous l'autorité du préset du prétoire des Gaules, en vertu des nouveaux règlemens de Constantin, 384.

GELDUBA, aujourd'hui le village de Gelb, III. 311.

Gellianus, confident de Nymphidius, III. 13.

Gentius Poplicola, questeur et accusateur de Silanus, I. 550.

Gámoniza, lieu dans Rome où l'on trafnoit les corps des criminels après leur supplice, l. 500, 640, 658, 685. Vitellius y est trainé vivant, III. 289. Le sénat vouloit que l'on jetât le corps de Domitien aux gémonies, IV. 157.

Ginissus Marcianus, père d'Alexandre Sévère, V. 517.

Génézabete (lac de), III. 473.

Gánoson, roi des Francs, se soumet à Maximien Hercule, VI. 176.

Gribas, poupic barbare, VI. 119.

Généranus, tribun des soldats, est envoyé par Néron pour signifier au consul Vestiuus l'ordre de mourir, 11. 501.

GREMAINS. Font des mouvemens qui obligent Auguste de venir en Gaule,

et d'y faire un séjour, T. 108, 110, 132. Description de la Germanie et des mœurs des Germains, 151-16h. (Pour ce qui concerne leur femmes, voy. FRUMES germaines.) Guerres continuelles des Germains contre les Romains pendant cinq cents ans, 164. Suite de leurs divers mouvemens depuis l'invasion des Cimbres, 165. Auguste s'oppose à leurs efforts, vient en Gaule; et, en la quittant, il y laisse Drusus, 166. Exploits de Drusus contre ks Germains, 168-174. Renouvellement de la guerre des Germain, 251. Tibère envoyé contre eux. remporte de grands avantages, ibid. Il pousse ses conquêtes jusqu'à l'Elbe, 252. Les Germains demandent la paix et l'obtiennent, 253. Désastre de Varus en Germanie, 265-273. Auguste casse les Germains de sa garde, 272. Tibère est chargé d'aller s'opposer aux Germaias, 2-3. Ses exploits, 274-277. Germains de la garde de l'empereur, 548, Courte et heureuse expédition de Germanicus contre les Germains, 5-4. Exploits de deux campagnes de Germanicus contre eux. 305 121. Guerre intestino en Germanie entre Arminius et Maroboduus, 456-460. Après la mort d'Arminius, les Germains ne firent de long-temps aucune entreprise, 461. Ridicule expédition de Caligula contre la Germanie, II. 59-62. Germains de la garde de l'empereur, 104. Mouvemens en Germanie, 192. Exploits de Corbulon arrêtés par les ordres de Claude, 194-197. Trait de franchise germanique, 347. Germains de la garde, 490; cassés par Galba, III. 19 et suiv. Germains, corps mous, auxquels le climat d'Italie est contraire, 126. Les Germains offrent leurs secours à Civilis, 500. Motifs des irruptions continuelles des Germains dans les Gaules, 579. Leur caractère indiscipli nable,

et avide d'argent, 382. Ils se laissent gouverner par Velléda, prétendue prophétesse, 395. Affaires de Germanie sous Domitien, IV. 69-71. Trajan contient les Germains, 240 et suiv. Guerres et exploits de Marc Aurèle en Germanie, 507-510, 514-520. Il accorde la paix aux nations qu'il avoit vaincues, 520. Voyez encore 520-522. Renouvellement de la guerre, 550. Marc Aurèle retourne en Germanie, et y remporte de grands avantages, 551. Commode traite avec les nations germaniques, et les laisse en paix, V. 16. Expédition ridicule et honteuse de Caracalla en Germanie, 245-247. Ce prince prend du goût pour les Germains, 247. Alexandre Sévère part pour repousser les courses des Germains, 389. Il veut les engager à la paix, ibid. Victoires de Maximin sur les Germains, 412-414. Gallien acquiert de l'honneur dans la guerre contre les Germains, ou Francs, 517. Exploits de Postume contre les Germains, 571. Ligue formidable de peuples germains dissipée par Aurélien , VI. 31-37.

GERMARICUS, OU GERMARIQUE, nom que portèrent plusieurs princes, tels que Drusus, et ses enfans et descendans, I. 176; Tibère, 538; le fils de Vitellius, 111. 155; Domitien, IV. 70; Maximin et son fils, V. 413; Gallien, 518, etc.

GERMANICUS, fils de Drusus. Auguste eut la pensée de le faire son successeur, I. 250. Il le fait adopter par Tibère, 251. Il l'envoie à la guerre de Pannonie, comme questeur de Tibère, 258. Les Mazéens vaincus par Germanicus, 259. Il prend la ville d'Arduba, 261. Honneurs et priviléges accordés à Germanicus, 264. Ayant de nouveau accompagné Tibère à la guerre contre les Germains, il est mis par Auguste à la tête des huit légions

de Germanie, 275, 277. Il commence son emploi par le cens ou dénombrement des Gaules, ibid. Tibère le craignoit, 331, 376, 383. Il demande pour lui au sénat la puissance proconsulaire, 559. Sédition furieuse parmi les légions qu'il commandoit. Il l'apaise avec grande peine, 355-375. Les séditieux lui ayant offert l'empire, il se croit outragé par cette offre, 360. Il renvoie du camp Agrippine sa femme, et son fils Caligula, 365. Son discours aux légions, 367. Courte et heureuse expédition de Germanicus contre les Germains. 374. Inquiétudes de Tibère à son sujet, 376. Grands exploits des deux campagnes qui suivirent, 395-425. Sa ronde nocturne pour s'assurer des dispositions de ses soldats, 414 et suiv. Il est rappelé par Tibère, 424. Il triomphe, 444. Tibère lui fait donner par le sénat la commission d'alter pacifier l'Orient, 450. Son union inaltérable avec Drusus fils de Tibère, 451. Germanicus part pour l'Orient. Détail sur son voyage, 468 et suiv. Sa douceur à l'égard de Cn. Pison, 470 et suiv. Il donne un roi à l'Arménie, 472. On lui décerne l'ovation, ibid. et suiv. Il réduit en forme de provinces la Cappadoce et la Comagène, 473. Mauvais procédés de Pison à son égard, ibid. et suiv. Il reçoit une ambassade du roi des Parthes, 474. Il visite l'Bgypte, 476 et suiv. A son retour il tombe malade, 477. Sa mort, 478 et suiv. Douleur universelle, 480. Ses funérailles. Eloges qu'on lui donnoit 481. Douleur extrême dans Rome. 486. Honneurs décernés à sa mémoire, 488. Il avoit cultivé avec succès l'éloquence, et même la poésie, ibid. Honneurs rendus aux cendres de Germanicus depuis Brindes jusqu'à Rome, 491. Elles sont portées au tombeau d'Auguste,

492. Dates de son inhumation et de sa mort, 494. Vengeance de sa mort par l'accusation et la condamnation de Pison, 496-506. Il est incertain si Germanicus fut empoisonné, 500, 506 et suiv. Affection générale pour la maison de Germanicus, 620. On aime Caligula à cause de son père, II. 9. Nom de Germanicus donné au mois de septembre, 12.

GERMANIES, haute et basse, deux provinces de la Gaule belgique depuis Bâle jusqu'à l'embouchure du Rhiu, I. 134, 167. Huit légions dans ces deux provinces, 277. Sous Alexandre Sévère il n'y avoit plus que trois légions dans ces provinces, V. 388.

GESSORIACUM, aujourd'hui Boulogne sur mer, II. 171.

Géta, fils de l'empereur Sévère. Mot de ce prince encore enfant au sujet des vengeances cruelles de son père, V. .159. Mot du même à Caracalla son frère, ibid. Son père commence à le produire, 161. Il lui donne la robe virile, 174. Haine implacable entre Géta et son frère, 183. Géta est déclaré Auguste, et mené par son père dans la Grande-Bretagne, 186, 197. Il regne avec son frère, qui avoit tenté de l'exclure. 214. Haine et divisions continuelles entre les deux frères. Projet de partage, 215-218. Caracalla fait tuer Géta entre les bras de Julie leur mère. 218. Apothéose de Géta. Mot de Caracalla à ce sujet, 223. Carnage des amis de Géta, ibid.

Gères, nom donné par les Grecs aux Daces, IV. 71; et aux Goths par les Romains, V. 248.

Gárious, nom attribué à Caracalla par , une allusion ingénieuse et maligne, V. 228.

Gérous (les). Réprimés par Cossus Cornélius Lentulus, qui en prend le surnom de Gétulicus, I. 23q.

Gindàs, fleuve de la baute Asie, II.

Giscaca, bourgade de la Galilée fortifiée par Jean, III, 459-476. Elle se rend à Tite, après que Jean en fut sorti, 476-478. Jean de Giscale. Voy, Jean.

GLADIATEURS. Défense faite par Auguste aux chevaliers romains de combattre comme gladiateurs, et ensuite levée par lui-même, I. 284. Modération apposée par Auguste à ces combats inhumains , 500. Gladiateurs qui combattoient de dessus un char, accompagnés d'un second, M. 48. Combats de gladiateurs donnés par Néron sans qu'il en coûte la vie à aucun, 316. Illustres chevaliers romains engagés par Nóron à combattre comme gladiateurs, 431. Des sénateurs, et même des femmes, en font autant, 434. Léger mouvement excité dans Préneste par des gladiateurs, 476. Gladiateurs employés par Othon dans la guerre, III. 109, 117, 130. Flevrets au lieu d'épées donnés aux gladiateurs par ordre de Marc Aurèle , IV. 492.Ce prince emploie des gladiateurs au service de la guerre, 509. Mot de Démonax sur les combats de gladiateurs que l'on vouloit introduire dans Athènes, 558. Cruautés et folies indécentes de Commode par rapport aux combats de gladiateurs V. 19, 43, 52. Coutume de donner des combats de gladiateurs avant que de partir pour la guerre. Raisona de cet usage. V. 441. Mouvemens d'une troupe de gladiateurs, VI, 126. Loi de Constantin pour défendre les combats de gladiateurs,

GLAUCUS, professeur d'éloquence à Autun, VI. 200.

GLESSUM, nom qui significit verre dans la langue des peuples voisins de la mer Baltique, et qu'ils donnoient à l'ambre, I. 148.

Guctos Gallus. Exilé comme complice de la conjuration contre Néron, II. 504, GLOTA, aujourd'hui rivière de Clyd en Ecosse, IV. 98. V. 198.

GLYCON, nom que le devin Alexandre donna à son nouveau dieu, IV. 566.

Golfs Persique, Navigation de Trajan par ce golfe jusqu'à la grande mer, IV. 322.

GOPENA, petite ville de la Judée, III. 546.

GORDIANA ( *Ulpia*), mère de Gordien l'ancien, V, 418.

GORDIANUS (Vélius Cornificius), consul au temps de l'élection de l'empereur Tacite, VI. 80.

GORDIEN l'ancien, proconsul d'Afrique, V. 418. Sa noblesse, ses emplois, son caractère, 418-421. Il est proclamé empereur en Afrique, avec son fils, 423. Ils sont reconnus a Rome, 425. Ils sont mis après leur mort au rang des dieux, 441.

Voy. le sommaire de leur règne, liv. xxx, S. n., p. 594.

GORDIEN, fils du précèdent. Son caractère, V. 421. Voy. l'article de son père.

GORDIEN III, petil·fils de Gordien l'ancien, est nommé César, V. 439. L'aspect de ce jeune prince calme une sédition furieuse dans Rome, 444. Belle réflexion contenue dans une lettre de Gordien à Mysithes, 466. Il est mis au rang des dieux après sa mort, 481. Voy. le sommaire de son règne, liv. xxv. §. 3, p. 595. Sa famille subsista dans Rome, dans des collatéraux du même nom, 475.

Gorion, homme distingué parmi les Juifs, est massacré par les zélateurs, III. 492

Gornéas, château en Arménie, II. 244. Gorneus, nom de mois, III. 449.

GOTARZE, fils et successeur d'Artabane roi des Parthes, trouve un rival en Bardane son frère. Ils mettent leurs prétentions en arbitrage; et Bardane ayant été préféré, Gotarze se retire en Hyrcanie, II. 254 et suiv. Il renouvelle la guerre, et est vaincu, 236. Après la mort de Bardane, il remonte sur le trône, 257. Il se maintient contre Méherdate, le défait en bataille raugée, et le prend prisonnier, 241 et suiv. Il meurt, 242.

Gothons ou Guttons, nation germanique, I. 458, V. 248.

Gotas. Première mention de ce peuple dans l'histoire romaine sous Caracalla, V. 248. Gordien in remporte sur cux une victoire, 469. Les Romains leur payoient une forte pension, 484. Invasion des Goths sur les terres de l'empire, 496. Dèce périt en combattant contre cux, 498. Gallus conclut un traité honteux avec les Goths, 502. Ils ravagent de nouveau la Marsie, 504. Commencement du christianisme parmi les Goths , 530. Les noms de Seythes et de Goths souvent confondus, 562. Les Goths inondent l'Illyrie. Gallien marche contre cux. Marcien, et Claude depuis empereur, remportent sur eux une grande viotoire . 576. Prodigieux armement des Goths sur terre et sur mer, VI. 13. Claude n les défait et les extermine, 15. Nouvelle invasion des Goths. Aurélien combat contre eux, et leur accorde la paix, 31. Ils sè répandent dans l'Asie. L'ampereur Tacite les en chasse, 93. Expélition de Constantin contre les Goths, VI. 343 et suiv. Il leur fait de nouveau la guerre, et par lui-même et par son fils, 422. Il nego ie avec eux, et sait une paix avantageuse pour les Romains et pour les Goths, ibid.

GOUVERNEMENT. Celui de l'empire romain changé sculement au septième consulat d'Auguste, 1. :8. Tous les titres de puissance militaire et civile réunis sur l. :ète du prince, 19-24. Auguste et ses succe-seurs n'ont eu que l'exercice de la souveraincté, qui résidoit toujours radicalement dans le sénat et dans le people, 24-25. La forme extérieure du gouvernement conservée en bien des choses, 26. Le gouvernement des empereurs fut monarchique dans le militaire, mixte dans le civil, 32. Voyez encore 76, 293. Tibère se reconnoît et s'appelle l'humble esclave du sénat, 581. Vestige remarquable du gouvernement républicain sous Tibère, 433. Caligula dispensé de la loi Papia Poppéa par le sénat, II. 39. Claude autorisé par le sénat à faire des traités avec l'étranger, 175. Voyez encore 177. Claude se déclare l'un des citoyens, et reconnoît que le consentement de la nation fait loi pour lui, 223. Système du gouvernement d'Auguste exprimé par Néron comme celui qu'il doit suivre, 293. Le sénat reprend l'exercice des droits de la souveraineté pour condamner Néron, 584. La dignité impériale regardée par Trajan comme une magistrature comptable envers la république, IV. 250. Trajan, prenant possession du consulat, prête serment entre les mains du consul, 262. Adrien se regardoit comme simple administrateur de la république, 358. Ambassades introduites par Adrien dans le sénat, qui le charge de leur donner réponse, 396. Marc Aurèle reconnoît que tout appartient au sénat et au peuple, 486. L'empire n'étoit nellement héréditaire chez les Romains. V. 75, VI. 27. Lettre de Probus qui, élu par les soldats, demande la confirmation du sénat en termes soumis, 102. Le sénat lui consère tous les titres de la souveraine puissance, 103. Voy. PRUPLE, SÉRAT, SOLDATS.

Gouverneurs de provinces. Tous tirés du corps du sénat, I. 29. Proconsuls dans les provinces du peuple, ibid. Lieutenans de l'empereur dans les provinces de son ressort, 31.

GRACCHUS ( C. Sempronius ), l'un des

corrupteurs de Julie, I. 217. Est tué par ordre de Tibère, 379.

GRACCEUS (C.), fils du précédent, est en danger de périr, I. 563.

GRACHUS Laco, commandant du guet, est employé dans la ruine de Séjan, 554. Etant intendant du prince dans les Gaules, il reçoit de Claude le droit d'entrer au sénat, II. 174.

GRAMPIUS (mont), dans la Grande-Bretagne, IV. 103.

Garaius Marcellus', gouverneur de Bithynie, accusé par son questeur, I. 387.

GRANIOS (Q.), accusateur de L. Pison, II. 570.

GRARIUS Silvanus, tribun d'une cohorte prétorienne, l'un des conjurés contre Néron, est chargé d'annoncer à Sénèque la nécessité de mourir, II. 495 et suiv. Quoique absous, il se perce de son épée, 503.

Gaarros, affranchi de César, bâtit une accusation calomnieuse contre Sylla, qui en conséquence est exilé, II. 323.

GEATUS, simple soldat, découvre Claude qui se cachoit, et le salue empereur, II. 110.

Gaèca. Déclarée libre par Néron, II.
549. Vespasien la prive de la liberté, III. 399. Insolence d'Apollonius de Tyane à l'égard de Vespasien pour ce sujet, IV. 196. Adrien
chérissoit singulièrement la Grèce,
comme la mère et la source de
toute doctrine, 363.

Gascinus (Julius), père d'Agricola, est mis à mort par Caïus. Traits de sa généreuse liberté, II. 20.

GRÉGOIRE (S.), Thaumaturge, V.

GRENOBLE. Dioclétien et Maximien en rebâtissent les murs, VI. 179.

GRINNÈS, poste dans l'île des Bataves, III. 392.

Gurr établi par Auguste dans Rome, 1. 190. Commandant du guet, ibid. Gugnaniens, peuple voisin de l'île des Bataves, III. 311, III. 389.

Gyann, île déserte et sans aucune des commodités de la vie, I. 551, 555, 574.

GYMNASE, édifice destiné aux exercices du corps selon l'usage des Grecs, dédié dans Rome par Néron, II. 405.

GYMNIQUES (combats). Supprimés à Vienne en Gaule, IV. 256.

GYMNOSOPHISTES, philosophes éthiopiens, IV. 195, 197.

## H

HEMUS (mont), VI. 16. HALALA, village de la Cappadoce, où

HALALA, village de la Cappadoce, où mourut Faustine, IV. 543.

Halorus, l'un des eunuques de Claude, lui donne le poison qui avoit été préparé par Locuste, II. 281. Il est revêtu d'une riche intendance sous Galba, III. 24.

Harron employé contre les Bataves par les Romains assiégés dans le camp de Vétéra, III. 313.

HATÉRIUS (Q.), personnage consulaire, irrite Tibère, et en lui demandant pardon il court un grand danger, I. 335. Il invective dans le sénat contre le luxe, 436. Sa mort. Caractère de son éloquence, 605.

Hateaus Agrippa, tribun du peuple, I. 393. Préteur, 452. Consul désigné, il opine à la mort contre Lutovius Priscus, 520. Sa basse flatterie, 544. Trait de son caractère odieux, 705 et suiv.

HATÉRIUS Antoninus. Reçoit une pension de Néron, 11. 319.

HEBER, fleuve de Thrace, VI. 346. Hégésippe, écrivain, IV. 142.

Hárans, épouse de Constance Chlore, et mère de Constantin, VI. 187, 194. Elle embrassa le christianisme après son fils, 309. Elle est extrêmement affligée de la mort de Crispus César, elle découvre à Constantin la manœuvre criminelle de Fausta, 356. Elle découvre le sépulcre et la croix de J. C., 589. Elle bâtit une église à Béthléhem, et une sur le mont des Oliviers, 392. Sa charité et son humilité, il. Sa mort, 393. Elle fut princesse prudente et habile, 394. Honneurs rendus à sa mémoire, 395 et suiv. Hélénorolis, nom donné à Drépane en Bithynie, où il paroît qu'étoit née sainte Hélène, VI, 396.

Hérinoporis, ville de la Palestine, VI.

Hausnorour, province ainsi appelée à cause de sainte Hélène, VI. 396.

Hálicox, esclave artificieux, ennemi des Juifs, indispose Caligula contre eux, II. 79.

Hériodone, stoïcien. Dépose contre Silanus son disciple, II. 515.

Háriopoaz, rhéteur. Honoré d'abord par Adrien, et ensuite diffamé, IV. 379, 38a. Il fut père d'Avidius Cassius, 522.

Hériodore, fils d'Avidius Cassius, IV. 536.

Héliogabale. Son origine, V. 283. Nom qu'il porta, ibid. Il est proclamé empereur, 284. Un corps de troupes envoyé par Macrin contre lui passe dans son parti, 286. Il est déclaré ennemi public par le sénat, 289. Il donne bataille à Macrin, et demeure victorieux, 290. Devenu maître de l'empire, il ne tira point vengeance des délibérations prises contre lui, 299. Il fut superstitieux, 507. Il rebute Maximin, V. 392. Vey. le sommaire de sen règne, liv. xxIII, S. III, p. 592.

Hátiorolis (oracle d'). Consulté par Trajan: sa réponse énigmatique, IV. 318. Le temple d'Héliopolis détruit par Constantin, VI. 297.

Hérius, affranchi de Néron, empoisonne Silanus, II. 291. Il engage Néron à revenir de Grèce à Rome, 554. Il est puni de ses crimes sous Galba, III. 22.

HELLESPONT. La flotte de Licinius pos-

tée à l'entrée de l'Hellespont y est détruite, VI. 345 et suiv.

HELVETIERS. Résistent à Cécina, sont maltraités par lui, et courent risque de périr entièrement, III. 100 et suiv.

HELVIA, mère de Sénèque. Ouvrage qui lui est adressé par son fils exilé, II. 134.

HELVIDIUS *Priscus*, lieutenant de Numidius Quadratus, gouverneur de Syrie, 11. 247.

HELVIDIUS Priscus, probablement adopté par le précédent, III. 326. Tribun du peuple, II. 314. Gendre de Thraséa, il est accusé avec lui. 534; et banni de l'Italie, 539. Il enlève le corps de Galba pour lui faire donner la sépulture, III. 61. Il conteste dans le sénat contre Vitellius empereur, 173. Il se fait remarquer par quelques avis singuliers qu'il prend dans le sénat. Son caractère, 326, 328. Il attaque Eprius Marcellus, accusateur de Thraséa, 328-332. Il revient à la charge, 340. Mucien lui donne dans le sénat quelques avis sans le nommer, 341. Il pose la première pierre du Capitole, que l'on rebâtissoit, 353. Exil et mort d'Helvidius Priscus, 413 et suiv. Sa vie écrite par Hérennius Sénécion, IV. 131.Fannia sa veuve. Voy. FARRIA.

HELVIDIOS Priscus, fils du précédent, est mis à mort par Domitien, IV. 130.

Hauvius Agrippa. Meurt d'effroi et de saisissement à la vue des tourmens exercés sur des malheureux par ordre de Domitien, IV. 66.

HELVIUS Rufus, simple soldat, reçoit l'honneur de la couronne civique, I. 531.

Hamoques, peuple dont le roi étoit allié des Romains, IV. 479.

Няжиом. Vallée des enfans d'Hennon, III. 501.

HÉRACLAMMON, citoyen de Tyane, ayant livré sa patrie à Aurélien, est

mis à mort par ordre de cet empereur . VI. 44.

Hénaglés, ville célèbre du Pont, V. 566.

Hénaciáus, l'un des meurtriers d'Agrippine, 11. 362.

Héraction. Envoyé par Gallien en Orient, est vaincu par Zénobie, V. 569. Il conspire contre Gallien, et parvient à le faire périr, 577 et suiv.

HÉRACLIUS, lieutenant de Sévère dans la guerre contre Niger, V. 126.

Herculanum, ou Herculane, ville de Campanie, II. 12. Endommagée par un tremblement de terre, 432. Elle est ensevelie sous les amas de cendres et de matières enflammées qui sortoient du mont Vésure, IV. 18; et retrouvée sous terre de nos jours après dix-sept cents ans, 19.

HEACULE. Honoré sur la montague nommée Sambulos. Fourberie des prêtres de son temple, II. 241. Fable ridicule touchant l'expédition d'Hercule dans les Indes, IV. 177.

HERCLE Romain, titre que s'attribuoit Commode, V. 45.

HERCULIUS, SURDOM pris par Maximien, VI. 171.

Hercyne (forét), dans la Germanie, I. 146, 255.

HÉRENNIANUS, l'un des fils de Zénobie, VI. 39, 54.

Hérennianus, fils du tyran Proculus, VI. 124.

Héasnaios Gallus, l'un des commandans des troupes romaines dans la guerre contre Civilis, III. 304, 311, 362, 375.

Hérennius Sénécion, avocat de Valérius Licinianus. Accusé d'inceste avec une vestale, IV. 66. Son austère vertu, 130. Il est condamné à mort pour avoir écrit la vic d'Hévidius Priscus, 131 et suiv. Sa mèmoire est insultée par Régulus, 134. Il est loué par Tacite, ibid.

Mánius Asinius, fils de Pollion, mort avant son père, I. 244.

Harménacles, statues qui portoient une tête d'Hercule sur une base carrée qui représentoit Mercure, V. 46.

Hannoghus, médecin d'Adrien, IV. 423.

Plansochus, rhéteur fameux par sa gloire prémalurée et par sa prompte décadence, 1V. 474, 560.

HERMONDURES, peuple germain, 11. 258. Guerre entre eux et les Cattes, 349.

Hánopa, roi de Judée, I. 17. Il bâtit un temple à Auguste dans un canton qui lui avoit été donné par ce prince, 84. Il se fait considérer d'Agrippa, et le reçoit magnifiquement à Jérusalem, 118. Il bâtit Césarée, et dans la dédicace de cette ville il célebre des jeux mêlés de paganisme, 195. Scènes tragiques dont il remplit sa maison. Son testament. Sa mort, 211. Palais d'Hérode, III. 439, 448. Forteresse Antonia bâtie par Hérode. Voy. Antonia. Trois tours fameuses bâties par Hérode sur les murs de Jérusalem, 503. Machéronte fortifiée par Hérode, 569. Masada fortifiée et approvisionnée par Hérode,

HERODE Antipas. Voy. ARTIPAS.

Hérore, frère d'Agrippa 1, reçoit de Claude le petit royaume de Chalcis ou Chalcidène en Syrie, II. 139. Hérore Atticus. Voy. Arricus:

Hénors, fils d'Odénat, est assassiné avec son père, V.567 et suiv.

Háhodien, écrivain qui n'a guère d'autre mérite que celui de l'élégance, V. 363. Voyez encore 477. Наповим, forteresse bâtie par Hé-

rode, III. 497, 569.

Hérules, peuple germain. Loi qui ordonnoit que les femmes de cette nation s'étranglassent sur le tombeau de leurs maris, I. 155. Courses des Hérules dans l'Asie et dans la Grèce, V. 565. Irruption de ces mêmes peuples dans la Gaule. Ils sont vaineus par Maximien, VI. 173.

HIBERNIE. Coutume abominable en Hibernie au sujet des mariages, II. 166. Agricola projeta de soumettre cette île, IV. 98. L'Hibernie n'a jamais été sous la domination romaine, 99.

Hissociès, infâme compagnon des débauches d'Héliogabale, V. 510 et suiv. Les soldats demandent qu'il leur soit livré, et Héliogabale n'obtient qu'à force de prières qu'ils veuillent bien l'épargner, 322. Als le tuent peu après avec ce prince, 326.

Hisaccus, magistrat et écrivain ennemi des chiétiens, VI. 227. Il avoit fait l'indigne parallele d'Apollonius de Tyane avec J. C. ibid. IV. 159.

Higgon, avec Phraate, invite et aide Artabane à remonter sur le trône des Parthes, I. 702.

HIÉROPHANTE, ou prêtre de Cérès Eleusine, qui présidoit à l'initiation aux mystères, IV. 184.

Hippicos, tour bâtic par Hérode, III. 449, 503.

Hipponeous, à Rome, II. 560; à Constantinople, VI. 365.

Hisro (Romanus), second accusateur de Granius Marcellus, I. 387.

Homène. Attaqué par Caligula, qui vouloit détruire ses poésies, II. 47. Adrien lui préféroit Antimaque de Colophon, IV. 582.

Honacz. Recommandé par le testament de Mécène à Auguste, I. 203. Bonté familière d'Auguste pour ce poëte, ibid. Mort d'Horace, 204, 74, 110. V.561.

Hornéonius Flaccus. Donné par Galba pour successeur à Virginius dans le commandement des légions de la haute Germanie, 111.9. Il est méprisé par son armée, 28. Il ne fait aucun effort pour réprimer l'audace des soldats qui se soulevoient contre

Galba, 91. Vitellius le charge du soin de garder les bords du Rhin, 154. Il étoit peu attaché au parti de Vitellius, 204. Il favorise les premiers mouvemens de Civilis, ibid. 302. Il s'y oppose ensuite, mais d'une manière chancelante et pleine d'incertitudes, ibid. et suiv. Sa conduite molle excite les soupçons des soldats, et donne lieu à des séditions, 308. Il est tué par les séditicux, 320.

Honssies, peuple de la Grande-Bretagne, IV. 113.

Hornisdas, fils de Sapor, règne un an en Perse, VI. 74.

Honnisdas II, fils de Narsès, succède à son père dans le trône de Perse, et meurten 300. VI. 412.

Hommsdas fils du précédent, fugitif de sa patrie, retiré auprès de Constantin, et chrétien, VI. 412 et suiv.

Honnus, affranchi de Vespasien, et tenant rang parmi les chess de guerre, III. 222, 235 Il est fait chevalier romain, III. 334.

HORTALUS (M.), petit-fils d'Hortensius, demande à Tibère une gratification, et est refusé durement, I. 441-444.

'Hosibius Géta (Cn.), achève de subjuguer la Mauritanie, II. 137.

Hospitalité. Exercée chez les Germains envers tous sans distinction, I. 150.

Hostilia, aujourd'hui Ostiglia, ville du Mantouan, III. 207, 223.

Hostilian, fils de Dèce, survit à son père, V. 494, 498. Il reçoit le titre d'Auguste, 502. Gallus le fait périr, 503.

Hostilius, philosophe cynique, tient des discours audacieux, et est puni par Vespasien, III. 412.

HULLES vendues par Jean de Giscale avec un profit de sept cents pour cent, III. 459. L'huile étoit d'un usage fort étendu pour les anciens, V. 192. Voyez encore 548.

Honnèss (l'), autrefois Unsingis, nivière qui passe à Huningue, 1. 409.

Hypensérétæus, nom de mois, III. 453.

HYPPASIS, rivière de l'Inde, IV. 177.

MYRCARIR, contrée de la baute Asie,
II. 235 et suiv. Les Hyrcaniens révoltés contre Vologèse, 337. Ilsenvoient une ambassade à Rome, 34.

Voyez encore 436 et suiv. Ambassade des Hyrcaniens à Tite Antonie,
IV. 448.

J.

JAMBLIQUE, disciple de Phorphyre, VI. 427.

Jannia, ville de Judée, où s'élère une sédition, II. 78. Elle est prise, par Vespasien, III. 495.

JARUS. Auguste rouvre le temple de ce dieu, I. 47. Il le ferme pour la seconde fois, 52. Il le ferme pour la troisième fois, 181. Il l'ouvre de mouveau, 251. Vespasien le ferme, et cette clôture est comptée pour la sixième par Orose, III, 598. Clôture du temple de Janus par Domitien, IV. 76. Gordien un l'ouvre, et c'est la dernière fois qu'il soit parlé de cette cérémonie, V. 69. Sacrifice à Janus dans le vestibule du sénat, 84.

JACQUES (S.), frère de saint Jean. Mis à mort par le roi Agrippa, II. 251. JACQUES (S.) le Mineur. Mis à mort par Adanus, III. 490.

IARCHAS, chef des brachmanes. Son entretien avec Apollonius de Tjane, IV. 178-180.

JAZYGES , Voy. SARNATES.

Intair, Intaires, I. 696 et suiv. II. 331 et suiv. Trajan soumet l'Ibèrie à sa puissance, IV. 316. Pharasmane, roi d'Ibérie, vient à Rome rendre des respects à Adrien, 396. Dioclétien se fait reconnoître pour souverain par le roi d'Ibérie, VI.

213. Conversion des Ibériens au christianisme, VI. 410.

Ickers, affranchi de Galba, est mis en prison par Néron, II. 575. Après la mort de Néron, il est tiré des fers, et commence à jouir d'une grande autorité, 586. Il vient en Espagne annoncer à Galba la mort de Néron, III. 8. Il est mis au rang des chevaliers romains, et nommé Martianus, ibid. Avec Vinius et Laco il gouverne Galba, 17. Il s'unit avec Laco contre Othon, 31. Voyez encore 51. Il est puni du dernier supplice, 60.

Icánians, peuple de la Grande-Bretagne. Ils sont vaincus par Ostorius Scapula, II. 260. Injustice et tyrannie des Romains à leur-égard. Ils se révoltent, 380.

Inistavisus, plaine près du Véser, où se donne une bataille entre Germa-

nicus et Arminius, I. 418.

IDOLATRIE. Constantin en entreprend et en avance beaucoup la ruine, VI. 404. Grand nombre d'idolâtres désabusés, 408.

IDUMÉRAS (les). Appelés par les zélateurs à leur secours, exercent dans Jérusalem d'horribles cruautés, et ensuite se retirent, III. 484, 492. Vespasien se rend maître de l'Idumée, 496. Simon, fils de Gioras, y exerce d'affreux ravages, 508.

JEAN (S.). Jeté dans une chaudière d'huite bouillante, et relégué dans l'île de Pathmos, IV. 143. Il revient à Éphèse sous Néron, 218.

JEAN DE GISCALE. Ainsi nommé du bourg de Giscale, où il avoit pris naissance. Caractère de ce scélérat, et son histoire, III. 458. Il s'enfuit de Giscale à Jérusalem, 476. Il y augmente le trouble et la folle ardeur pour la guerre, 478. Sa trahison, 484. Il se rend l'un des trois tyrans de Jérusalem, 506-511. Il réunit la faction d'Éléazar à la sienne, et se rend maître de tout le temple; 515. Il défend la ville contre

Tite, 519. Il refuse les offres que lui faisoit Tite de lui permettre de se retirer, 544. Après la prise de Jérusalem, il obtient la vie sauve, 563. Il est mené en triomphe, 568.

Jánicno, ville de Judée, prise par Vespasien, III. 496.

JERUSALEM. Agrippa vient dans cette ville, et offre un sacrifice dans le temple, I. 118. Caligula veut faire placer sa statue dans le temple de Jérusalem , II. 79. Ce temple honoré et protégé par Agrippa, par Auguste, par Tibère, et par Livie, 85. Sédition dans Jérusalem occasionnée par Florus, III. 438. Nouvelle sédition, 441. Guerre intestine dans Jérusalem, 447. Siège de Jérusalem par Cestius, 451. Plusieurs Juifs et tous les chrétiens en sortent, 455. Rapines, brigandages, cruautés exercées par les factieux dans Jérusalem, 479; et par les Iduméens, 487. Vespasien se dispose à assiéger Jérusalem , 496. Sur le siége et la prise de Jérusalem par Tite, voyez le sommaire du livre IVI. S. 11, p. 592 et suiv. Nombre prodigieux des habitans de Jérusalem. 505. La ville et le temple entièrement rasés, 564. Date de la prisc de Jérusalem , 396. Les principales dépouilles du temple sont portées en triomphe par les vainqueurs, 568; et placées dans le temple de la Paix bâti par Vespasien, 400. Il est douteux si dans la révolte des Juifs au temps d'Adrien Jérusalem fut prise , IV . 399. Défense faite aux Juiss d'entrer dans Jérusalem, si ce n'est au jour anniversaire de la prise de la ville, 401. Nouvelle ville bâtie par Adrien sur les ruines de Jérusalem sous le nom d'Élia Capitolina, 402.

Jásus-Chaisr. Sa naissance, I. 210. Sa prédication, 661. Sa mort, 690. Accomplissement des prédictions de J. C. sur Jérusalem, III. 496. J. C. honoré par Alexandre Sévère, V. 558. Faux actes de la mort de J. C. publiés par les conemis de sa religion, V1. 330.

Jásos, l'un des grands pontifes des Juifs, entreprend de détourner les Iduméens de s'allier avec les zélateurs. Son discours, III. 486. Il est massacré par eux, 489.

Júsus, paysan juif, annonce a grands cris pendant sept ans la ruine de Jérusalem, 111.557.

Juca de Marcellus, édile, où dansent sur la scène un chevalier romain et une dame illustre, I. 58. Règlement d'Auguste pour modérer les dépenses et les abus des jeux donnés au peuple, 69. Attention d'Auguste à amuser le peuple par les eux et les spectacles, 104 et suiv. Règlemens de ce prince pour prévenir les désordres dans l'assistance aux jeux, 103. Jeu de Troie, 195. 196. Jeux en l'honneur de la mère des dieux, 494. Jeux palatins, II. 97. Jeux *juvénaux* établis par Né<del>t</del>on, 372. Jeux *Néronia* , dans le goût des Grecs, gymniques, musicaux, et équestres, 380, 510. Jeux magnifiques donnés par Tite, IV. 33; par Domitien, 54; par Carus, VI. 141. Folic des particuliers pour ces dépenses. ibid. Voyez les mots CHASSE, COMBAT NAVAL, GLADIATEURS, SPECTACLES, SÉCULAIRES, etc.

IUNACE (S.) d'Antioche, martyr, IV. 289.

Luon. Mauvaise plaisanterie de Tibère sur le compliment tardif des ambassadeurs d'Ilion, I. 617. Néton, encore extrêmement jeune, plaide pour ceux d'Ilion devant Claude, et leur obtient confirmation ou extension de leurs priviléges, II. 275. Caracalla visite les ruines d'Ilion, V. 249. Cette ville est ravagée par les barbares sous Gallien, 565. Constantin commença abûtir près d'Ilion, avant qu'il se fût déterminé pour Byzance, VI. 360.

ILLYRIE. Etendue de ce pays soumis aux Romains par Tibère, I. 263. Drusus, fils de Tibère, est envoyé commander en Illyrie, 456. L'Illyrie a donné un grand nombre de princes à l'empire romain, V. 494. Courses des Scythes ou Goths dans l'Illyrie, 563. La Thrace, la Macédoine et la Grèce annexées à l'Illyrie, VI. 296, 328.

Imaz, hourgade à quelque distance d'Antioche, près de laquelle Aurélien défait la cavalerie de Zénobie, VI. 46.

Immontalité de l'âme. Crue par tradition chez les Germains, I. 143.

IMPERATOR. Différentes significations de ce titre, I. 19. Auguste le prit comme le titre du commandement général de toutes les armées romaines, 20. Il le prit aussi dans un · autre sens, à l'occasion des victoires remportées par lui ou par ses lieutenans, 171, 180. Tibère et Claude s'abstiennent du prénom d'imperator', 337. II. 121. Germanicus est proclamé par ses troupes imperator, ou général vainqueur, I. 308. Blésus recoit le même honueur, et il est le dernier particulier à qui il ait été déféré. 554. Caligula le prend sept fois dans le cours de ses deux ridicules expéditions contre les Germains et contre la Grande-Bretagne, II. 63. Claude se fait proclamer imperator plusieurs fois, contre l'usage, dans son expédition contre la Grande-Bretagne, 171. Néron prend ce titre pour les exploits de Corbulon. 341. Tite proclamé imperator après la prise de Jérusalem, 111. 558. Domitien prit ce titre vingt-deux fois durant son règne, IV. 48; pour les exploits d'Agricola, 116. Adrieu ne le prit que deux fois, 357. Voyez encore 480, 517, 552, V. 49.

\*Impositions. Règlemens de Constantin pour diminuer et égaler les impositions, VI. 376, 379.

INCRMDIES. Reglemens de police faits par Auguste pour prévenir les incendies, I.72, 189 et suiv. Grand incendie dans Rome, 709. Incendie causé par des feux sortis de terre, II. 350. Incendie de Rome par Néron, 463. Incendie de Lyon, 521. Grand incendie das Rome sous Tite, IV. 32. Autres, 246. Deux incendies sous Commode, V. 48. Incendie causé par Galérius, et mis par lui sur le compte des chrétiens, VI. 222.

Incitatus, nom du cheval de Caligula. Voy. Cheval.

INDES. INDIENS. Ambassadeurs indiens requepar Auguste, I. 85-87. Voyage d'Apollonius aux Indes, IV. 170 175 et suiv. Trajan reçoit une ambassade des Indiens, 309. Ce prince désire d'aller porter la guerre dans les Indes, 323. Les Indes confondues par Eutrope avec l'Arabie, ibid. Ambassade des Indiens à Tite Antonin, 448; à Constantin, VI. 423.

INDICTION. Commencement de l'indiction, VI.524.

Ingénues, tyran en Illyrie sous Galhen, V. 551.

Inculomenus, oncle d'Arminius, I.

400. Il attaque Cécina avec mauvais succès, 406 et suiv. Voyez encore 418. Il signale sa bravoure,
421. Jaloux de la gloire de son neveu, il se range du côté de Maroboduus, 456.

Inn, rivière, III.214.

Instrius, centurion, II. 332.

• Intendans de l'empereur dans toutes les provinces chargés de ce qui regardoit les finances du prince, I. 30, 32. Ils avoient quelquefois l'autorité de gouverner dans de petits départemens, ibid. La Judée et la Samarie gouvernées par un intendant, 248. Bornes étroites de leur

pouvoir sous Tibère, I. 564. Le pouvoir de juridiction leur est accordé par Claude, II. 276. Ils étoient tirés communément de l'ordre des chevaliers romains, quelquefois d'entre les affranchis de l'empereur, 30, IV. 82. Ils fatiguoient volontiers les gouverneurs de provinces, 89. Alexandre Sévère les appeloit un mal nécessaire, V. 551.

INTERAMA, aujourd'hui Terni, ville en Ombrie, III. 263, V. 113, 505. INTERRÀSENS entre la mort de Caligula et l'exaltation de Claude, II. 104. Interrègne de six mois après la mort d'Aurélien, VI. 78.

Jocasta, nom attribué à Julie, mère de Caracalla et de Géta, V. 253.

Ior, ancien nom de Césarée en Mauritanie, II. 138.

JONATHAS, tisserand juif, excite des troubles à Cyrène, et est puni du dernier supplice, III. 579 et suiv. JONCTION des deux mers projetée, mais non exécutée, par un canal de communication entre la Saône et la Moselle, II. 345 et suiv.

Ionis. Apollonius de Tyane, y établit, au moins pour un temps, sa résidence, IV. 181.

Jorrá. Prise et destruction de cette place, III. 471.

Josseus, historien de la ruine des Juifs. Force et importance de son témoignage, III. 429. Il a indignement appliqué à Vespasien les prophéties du Messie, 185 et suiv. Il se vante de lui avoir prédit l'empire, 193. Il est envoyé par le conseil des Juifs commander en Galilée , 455. Sages arrangemens de Josephe dans le civil et dans le militaire, 456. Il est traversé par Jean de Giscale, 458. Sa conduite dans la guerre, 461. Il s'enferme dans la ville de Jotapate, que les Romains se disposoient à assiéger, 465. Il la défend avec courage et habileté, 464. Lorsqu'il la voit prim

d'être prise, il délibère de s'enfair, 465. Il se retire dans une caverne. et, après bien des aventures, il en sort pour se rendre aux Romains, 466-400. Ses prétendues prédictions. Il est bien traité par Vespasien , 470. Il est délivré de ses chaines, 497. On le regarde comme pouvant être utile pour ramener ses compatriotes, 513. Il exhorte les Juiss enfermés dans Jérusalem à se soumettre, 524 et suiv. Les rebelles mettent sa mère en prison, 556. Exhortant de nouveau les Juifs à se rendre, il est blesse, 557. Il recommence inutilement ses sollicitations, 544, 547. Après la prise de la ville, son crédit fut une ressource pour quelques uns des Juifs, 562. Il est impliqué dans une accusation de révolte. Son accurateur est puni, 580. Autorité de son histoire, ibid. Quelques détails sur ses ouvrages et sur sa personne, 581.

JOSEPHE, fils de Gorion, choisi pour commander dans Jérusalem, 111. 455.

JOTAFATE. Siège et prise de cette place par Vespasien, III. 462-465. JOTAFIER, tyran en Syrie sous Philippe, V. 487 et suiv.

Jovius, surnom pris par Dioclétien, VI. 171.

Joun d'or, nom attribué au jour dans lequel Néron donna des jeux à Tiridate avec une magnificence incroyable, II. 544. Jours d'audience portés par Marc Aurèle jusqu'au nombre de deux cent trente dans l'année, IV. 495.

Inémés (S.). Souffre le martyre sous Sévère, V. 171.

Isavans, peuple de brigands, V. 561.

Probus leur fait la guerre, VI. 114.

Mesures qu'il prend pour purger
l'Isaurie de brigands, 116.

Ishques, ou Inshques, peuple voisin de l'Arménie peu connu, 11.336. Isss, déesse égyptienne, étoit bonorée par les Suèves, 1.141. Fraude criminelle des prêtres d'Isis dan Rome. Son temple est détruit, (66, Commode se fait initier aux mysteres d'Isis, et les célèbre dan Rome, V. 45.

ILE mouvelle dans l'Archipel, l. 66.
LISEL, rivière jointe au Rhin par Drusus, I. 169. Voyez encore (10, 412, 111. 591.

Issus. Niger est vaincu près d'Issus et Cilicie par les généraux de Séver, V. 150.

ISTRUE de Corinthe. Caligula est la pensée de percer cet istame, II. 7. Néron entreprit l'ouvrage, mais se l'acheva pas, 551-555. Les habitas du Péloponèse ferment leu ithme par un mur pour se mette à l'abri des ravages des habares, V. 565.

Iranymus (mont), le même qu' k Thabor, III. 476.

ITALICA, ville de la Bétique, sojond'hui Sévilla Veja, patrie de Trajan, IV. 229. Adrien en étoit orginaire, 270.

ITALICUS, roi des Suèves, ami da parti de Vespasien, III. 214, 229. ITALIE. Est gouvernée sous Auguste comme au temps de la république, I. 16. Ce prince la rétablit dans une situation florissante, 305. LT. talie ne subsistoit que par des ressources étrangères, 540. Voyez es core II. 142. Les bornes de l'Iulie reculées jusqu'aux Alpes, 202. L'Italie est ravagée par les troupes victorieuses de Vitellius, III. 155. Obligation imposée par Trajan aux candidats d'avoir des biens-fonds en Italie, IV. 280. Quatre constilaires établis par Adrien avec pouvoir de juridiction sur l'Italie, 367. L'Italie avoit désappris la guerre et le métier des armes, V. 108. Elle est ravagée par une bande de Scythes, 562.

ITALUS, neveu d'Arminius, roi des Cherusques, se rend également la neste à ses peuples par ses prosperités et par ses disgrâces, II. 192 et suiv.

Irrus (port), aujourd'hui Wissan, II.

Irunius, client de Silana, accusateur d'Agrippine, II. 306. Il est relégué, 310; et rappelé après la mort d'Agrippine, 368.

JUBA, roi de Mauritanie, mari de Cléopâtre ou Sélène, fille d'Antoine, I. 17, 84, 259, 560, II. 47. JUDAB le Galiléen, docteur séditieux parmi les Juifs, II. 253, III. 431. Ses fils sout mis en croix par Tibère Alexandre, II. 253. Sa secta se perpétue, III. 452. Ses sectateurs occupoient le château Masada, 507. Ils ysout forcés; et, plutôt que de se rendre, ils se tuent

JUDE (S.) Les petits-fils de cet apôtre sont amenés à Domitien, et interrogés par lui, IV. 142.

et suiv.

les uns les autres, 571-576. Fureur

opiniatre de quelques-uns qui s'é-

toient sauvés à Alexandrie, 577

Jonés. Juies. Bonté et équité d'Agrippa envers les Juifs, I. 118. La Judée devient province romaine, 247. Elle est agitée de troubles à l'occasion des impêts, dont elle demandoit le soulagement, 446, 450. Les Juifs sont chassés de Rome, 466. Dangers extrêmes auxquels les Juis sont exposés sous Caligula, tant à Alexandrie que dans la Judée même, II. 73-89. La Judée donnée en royaume par Claude à Agrippa, petit-fils d'Herode, 139. Claude favorise les Juifs, ibid. Après la mort d'Agrippa, la Judée est de nouveau gouvernée par un intendant, 253. Troubles en Judée, ibid. et suiv. Les Juifs chassés de Rome, 255. Révolte des Juifs. Vespasien chargé de la guerre con-, tre eax, II. 546. Sur la guerre et la ruine des Juifs, voyez les sommaires du liv. xvi, S. 1, t. IV. p. 590. Epoque du commencement de la

guerre, III. 441. Nombre des morts et des prisonniers durant le cours de cette guerre, 562. Sort singulier de la nation des Juifs, et prédit, ibid. Fin de la guerre. Sa durée, 576. Recherches contre les Juifs sous Domitien à l'occasion des droits du fisc, IV. 53, 141. Révoltes et désastres des Juifs sous Trajan à Cyrène, en Egypte, dans l'île de Chypre, et dans la Mésopotamie, 326. Les Juifs réduits à une entière soumission par Martius Turbo. 351. Nouvelle révolte des Juiss. qui sont vaincus et exterminés de la Judée dans une guerre de trois. ans, 397-403. Quelques mouvemens des Juiss sous Antonin, 437. Petite guerre de Sévère contre les Juiss , V. 170.

Jucas. La fonction de juger étoit onéreuse dans Rome, II. 153. Lois do Constantin contre les malversations des juges, et par rapport à leurs devoirs, VI.369, 371.

Juin, nom de mois, qu'un sénateur propose d'abolir, II. 520.

JULE Africain, auteur d'une chronologie, obtient le rétablissement de la colonie d'Emmatis ou Nicopolis, V. 326.

JULE Alexandre. Voy. ALEXANDRE.

Jule Constance, fils de Constance Chlore, et frère de Constantin, VI. 251, 394. Constantin institue pour lui la dignité de patrice, et le titre de nobilissime, 395, 11 fut père de Julien l'apostat, 394.

JULES (maison des). Venue d'Albe, II. 202. Énée en étoit regardé comme l'auteur, 275.

Julia Drussilla, fille de Caligula et de Césonic, II. 30. Tuée avec sa mère, 108.

JULIA Procilla, mère d'Agricola. Tuée dans les terres qu'elle possédoit en Ligurie, III. 111. Sa sagesse dans l'éducation de son fils, 1V. 83.

JULIANUS, préfet du prétoire sous Commode, V. 38. JULYANUS, sénateur sous Sévère, obtient grâce de la vie, mais est mis à la question, V. 150.

JULIAROS Nestor, préfet du prétoire sous Macrin, V. 276. Mis à mort par Héliogabale, 301.

JULIANUS (Tertius), commandant d'une légion dans la Mœsie, prend la fuite pour éviter la mort, III. 202. On lui ôte la préture, et ensuite on la lui rend, 334.

JULIANUS OU JULIEN, tyran sous Dioclétien, VI. 183, 191.

JULIE, fille d'Auguste, mariée à Marcellus, I. 52; ensuite à Agrippa, 80; en troisième lieu à Tibère, 129. Ses dérèglemens, ibid., 208. Auguste les apprend, la relègue, et punit ses corrupteurs, 213-218. Voy. encore II. 27. Sa mort, I. 378.

Julis, fille de la précédente et d'Agrippa, I. 128. Mariée à L. Paulus, elle imite les dérèglemens de sa mère, et est reléguée par Auguste, 231. Ovide étoit peut être camplice de ses désordres, 273. D. Silanus avoit été l'un de ses corrupteurs, 511. Sa mort après un exil de vingt ans, 604.

Julia, fille de Germanicus. Sa naissance, I. 471. Elle est mariée par Tibère à Vinicius, 681. Elle reçoit de grands bonneurs de Caligula son frère, II. 12. Elle est corrompue par lui, 27 et suiv. Il la bannit, 65, Messaline la fait reléguer et mettre à mort par Claude, 128. Sénèque est impliqué dans cette affaire, et exilé comme coupable d'adultère avec elle, ibid.

Julia, fille de Drusus, épouse Néron, fils siné de Germanicus, I. 513. Elle épie son mari pour servir les mauvais desseins de sa mère contre lui, 635. Elle est remariée par Tibère avec Rubellius Blandus, 682. Messaline la fait périr, II. 160.

JULIE, fille de Tite, IV. 36. Inceste de Domitien avec elle. Sa mort, 68. Voy. encore 155. Juin, épouse de Sévère, V, 104. Persécutée par Plautien, elle se livre
à l'étude de la philosophie, 177. Mot
d'une dame bretonne à cette impératrice, 193. Elle aime la science et
les savans, 204, IV. 212. Sa famille, V. 213. Elle travaille à réconcilier ses deux fils, 214. Elle
s'oppose au partage de l'empireentre eux, 218. Géta est tué entre ses
bras par Caracalla, ibid. et mir.
On lui donne le nom de Jocaste.
253. Son sort est un grand exemple
de l'instabilité des choses humaines,
263. Voy. encore 264, 270.

JULIEN, centurion, VI. 407.

Julian, général de Domitien, remporte une victoire sur les Daces, IV. 74.

JULIEN l'Apostat. Voulut rebâtir le temple de Jérusalem, III. 556. lajustice de ses reproches contre Str. Hélène, VI. 394; et contre Constantin, 421.

Julius, nom devesu très-commus chez les Romains depuis la domination des Césars, IV. 82.

Julius, impudent et furieux délateur, est enfermé dans une île par jogement du sénat, V. 278.

JULIUS Agrestis. Voy. AGRESTIS.
JULIUS Alexander. Employe par Trijan dans la guerre contre les Par-

thes, IV. 324.

Junus Alpinus, l'un des chefs de la nation helvétique, a la tête tran-

Cée par ordre de Cécina, III. 101.

JULIUS OU JULIANUS Asper. Voy. Airsa

JULIUS Atticus, centurion, se rante à

Galba d'avoir tué Othon. Belle et
sévère réponse de Galba, III. 52.

Julius Avitus. Voy. Avitus.

JULIUS Auspex. Voy. AUSPEX.

Julius Bassus. Poursuivi comme concussionnaire par les Bithynicus, IV. 285.

Junus Briganticus, neven et conemi de Civilis, 111. 374.

Junus Burdo. Sauvé de la furcur des soldats par Vitellius, III. 94.

Digitized by Google

Junius Calénus, Eduen. Envoyé par Primus en Gaule après sa victoire, III. 241.

JULIUS Celsus, ou plutôt JUVENTIUS Celsus. Voy. JUVENTIUS.

JULIUS Classicianus, intendant de la Grande-Bretagne, s'attache à décrier le général Suétonius Paulinus, 11. 397.

Julius Classicus, ne dans le pays de Trèves, se lie avec Civilis, et soulève une partie de la Gaule contre les Romains, III. 357. Ses manœuvres, et leurs premiers fruits, 357-362. Il fait tuer Vocula, 362. Il reçoit le serment des légions, 363. Sa délibération avec Civilis au sujet de Cologne, 367. Il s'endort dans l'oisiveté, 574. Il écrit conjointement avec Civilis à Cérialis, 381. Combat engagé par ses conseils, où les barbares sont vaincus, 382 et suiv. Il passe en Germanie, 391.

Julius Crispus, tribun d'une cohorte prétorienne. Mis à mort par Sévère, V. 169.

Julius Drusus. Attaché à Britannicus, II. 295.

Julius Flavius Génialis. Nommé préfet du prétoire par Didius Julianus, V. 82.

Junes Florus. Soulève les peuples de Trèves, et périt dans l'entreprise, I. 523 et suiv.

JULIUS Frontinus, Voy. FRONTIN.

Julius Fronto, tribun dans l'armée d'Othon, III. 120.

Jouve Gratus, frère du précédent, préfet du camp dans l'armée de Vitellius, 111. 120.

JULIUS Grécinus, IV. 82. Voy. GEÉCI-

Julius Indus, ennemi et vainqueur de Julius Florus, I. 525.

Julius Lupus, accusateur de L. Vitellius, est exilé, II. 232.

Jouros Paulus, frère de Civilis. Mis à mort par ordre de Fonteïus Capito, 111. 296. Junus Paulus, poëte loué par Aulugelle, JV. 460.

JULIUS Pélignus, intendant de Cappadoce, fanfaron, avide et dupe, II. 246.

JULIUS Placidus, tribun, traite Vitellius captif avec toutes sortes d'ignominies, III. 287 et suiv. Un soldat de Vitellius coupe l'oreille du tribun, 288.

JULIUS Pollio, tribun. Employé par Néron avec Locuste pour l'empoisonnement de Britannicus, II. 301.

Julius Postumus, l'un des intimes confidens de Livie, I. 621.

JULIUS Priscus, nommé préfet du prétoire par Vitellius, III. 173, est envoyé pour fermer à Primus, vainqueur, les passages de l'Apennin, 255. Il quitte le camp pour aller se rendre auprès de Vitellius, 263. Il est cassé par le parti vainqueur, et se tue lui-même, 291.

Julius Sabinus, Langrois, se joint à Classicus, III. 357. Il est vaincu par les Séquanois, 370. Aventures et mort de Sabinus et d'Epponinc son épouse, 421.

Julius Sacrovir, Eduen, auteur avec Julius Florus d'un grand mouvement dans les Gaules, I. 523 et suiv. Il se fortifie beaucoup, 525. Il est vaincu et se tue lui-même, 527.

Julius Sévérus. Est chargé par Adrien de la guerre contre les Juifs, et il la termine heureusement, IV. 399 et suiv. Il n'étoit pas moins grand magistrat que grand capitaine, 405.

JULIUS Solo. Achète chèrement de Cléandre la dignité de sénateur, V. 52. Il est mis à mort par Sèvère, 116 et suiv. Il peut être le même que Solin, 206.

Julius Tutor, de Trèves. Se joint à Classicus et à Sabinus, III. 357, 359. Sa conduite peu habile et peu heureuse, et son opiniâtreté, 5,74 et suiv. Combat engagé par ses conseils, dont le succès est malheureux, 381 et suiv. Il passe en Germanie, 301.

Junia. Mort de cette dame, sœur de Brutus. épouse de Cassius, I. 556.

JCNIA OU JUNIE, Épouse de Camillus Scribonianus, est reléguée, II. 148. On l'accu-e d'avoir consulté les astrologues, 267.

JUNIA Calvina. Soupçonnée injustement d'inceste avec Silanus son frère, est exilée, II. 222, 225. Elle est rappelée après la mort d'Agrippine, 568.

Jenia Silana, épouse de Silius. Répudiée par lui pour satisfaire Messaline, II. 191. Piquée contre Agrippine, elle la fait accuser de crime d'état, 306. Elle est exilée, 310. Elle meurt à Tarente, 568.

Junia Fadilla, arrière-petite-fille de Tite Antonin, V. 407.

Junius. Sollicité par Libon d'évoquer les ombres infernales, I. 430.

Junius (M.), gouverneur de Cappadoce sous Trajan, IV. 312.

JUNIUS Balbus, père de Gordien troisième du nom, V. 439.

JUNIUS Cilo, intendant de Bithynie. Protégé impudemment par Narcisse, II. 227.

JUNIUS Gallion, sénateur, est réprimandé et puni par Tibère pour avoir proposé un avis qui intéressoit les cohortes prétoriennes, I. 667 et suiv.

JUNIUS Gallio, frère de Sénèque. Voy.

JUNIUS Marullus, consul désigné, opine à la mort contre Antistius Sosianus, II. 406.

JUNIUS Mauricus. Se plaint, par un mot remarquable, de la licence des premiers temps qui suivirent la mort de Néron, III. 12. Il propose une voie de connoître les délateurs secrets, III. 337. Il est envoyé en exil par Domitien, lorsque son frère Arulénus Rusticus fut mis à mort, IV. 134. Il est rappelé par Nerva, 217. Mots de lui pleins de gravits et de sagesse, 222, 256.

Junius Otho, accusateur de Silanus, I. 549.

JUNILS Palmatus, V. 365.

Junius Priscus, préteur, est mis à mort par Casus, 11. 44.

JORIUS Rusticus. Ouvre dans le sénst l'avis de ne point prendre de parti sur la lettre que Tibère avoit écrite contre Agrippine, J. 645.

Justes Rusticus. Attaché à la philosophie stoïque, l'enseigne à Marc Aurèle, IV. 418. Ce prince se loue de lui. 551.

JUNIUS Silanus, consul, préside à l'assemblée du sénat, où les Gordiens furent reconnus empereurs, V. 426.

JUPITER. Honoré par Auguste sous le surnom de Tonnant. Temple bâti à ce dieu, portier de Jupiter Capitolin , I. 316. Caligula veut faire transporter à Rome la statue de Jupiter Olympien, et mettre à cette statue sa tête au lieu de celle du dieu, II. 33. Il ordonne que l'on place sa statue dans le temple de Jérusalem avec les attibuts de Jupiter Olympien, 79. Trésor de Jupitet Olympien, à qui Apollonius emprunte mille dragmes, IV. 210. Chapelle bâtie par Domitien à Jupiter conservateur, III. 276. Temple bâti par le même à Jupiter Gardien, ibid.

JURISPRUDENCE. Caligula se vante d'en abolir entièrement l'usage, II. 4°. Cette science, qui avoit fleuri dans Rome avec beaucoup d'éclat, s'eclipsa après la mort d'Alexandre Sévère, V. 398.

Justin (S.). Présente à Antonin son apologie pour le christianisme, IV. 448. Il souffre le martyre sous Marc Aurèle, 557 et suiv.

Justin, abbreviateur de Trogue Pompéc, IV. 460.

JUSTINIEN. Répara et fortifia Palmyre, VI. 56. Justus Catonius, premier capitaine de légion, I. 353. Il peut être le même que Justus Catonius, préfet des cohortes prétoriennes, qui périt par les intrigues de Messaline, II. 159.

JUTHONGES, peuple germain, VI. 32.
Audience donnée par Aurélien à leurs ambassadeurs, ibid. et suiv.
Voy. encore 34, 36.

Juvénal. A écrit sous Trajan la plupart de ses satires, IV. 296.

JUVÉNAL, préset du prétoire sous Sévère, V. 160.

JUVENCUS, poëte chrétien sous Constantin, VI. 427.

JUVENTIUS Celsus, célèbre jurisconsulte, évite par adresse la condamnation sous Domitien, IV. 145. Il fut fort considéré d'Adrien. Note sur la p. 367.

Izarz, roi de l'Adiabène, II. 234,

## K.

KENT, province de la Grande-Bretague, II. 170. VI. 203.

KRAPACES, ou CRAPACES (monls), qui séparent la Hongrie et la Transylvanie de la Pologne, IV.71. V. 483.

## L.

LABARUM, étendard propre des empereurs, VI. 307. Constantin y place au lieu des images des faux dieux l'image de la croix, ibid.

Labion (Antistius), grand jurisconsulte, conservant l'esprit républicain, se rend désagréable à Auguste, qui lui préfère Ateïus Capito, I. 96, 554.

Labánus Maximus. Equité d'Adrien à son égard, IV. 353.

Lacinimoniems. Sont récompensés par Auguste des services rendus par eux à Livie, 1. 85. Leurs prétentions sur le temple de Diane Limpétis, 588. Leur trop grande jalousie par rapport au droit de citoyen de leur ville, 11. 202. LACO. Voy. GRACIEUS.

Laco (Cornétius), préset du prétoire sous Galha, a un grand crédit sur l'esprit de son prince, III. 17. Il s'unit avec Irélus contre Othon, 31. On a soupçonné que Pison lui fut redevable de son adoption, 32. Sa timidité, 39. Il étoit en même temps malhabile et opiniare, 45. Son inimitié contre Vinius, 51. Il cut la pensée de le tuer, 58. Il est tué lui-même par ordre d'Othon, 60.

LACTANCE compose son ouvrage des institutions divines pour réfuter Hiéroclès, VI. 227. Il fut précepteur de Crispus César, 555, 586. Son éloge, 426.

LETUS, préfet du prétoire sous Commode, dissuade ce prince des desseins furieux qu'il rouloit dans son esprit, V. 51. Commode ne tient compte de ses avis, 52. Lætus destiné à la mort par Commode, conspire contre lui avec Marcia et Eclectus, et il le fait périr, 53 et suiv. Il vient offrir l'empire à Pertinax, et il le présente aux prétoriens, 60-62. Il est loué par Pertinax dans le sénat, 63 et suiv. Voy. encore 66. Il conspire contre Pertinax, 72-74. Il est mis à mort par Didius Julianus, 110. Il avoit autrefois servi Sévère de son crédit, 104.

Lætus, commandant la cavalerie de Sévère à la bataille de Lyon, tient une conduite équivoque et suspecte, V. 152. Il défend Nisibe contre les Parthes, 163. Sévère le fait tuer, 169.

LETUS, qui avoit enhardi Caracalla à tuer son frère, est le premier puni par ce prince, V. 229.

LAMIA. Voy. ELIUS.

Jamia ( Ælius ou Elius ) protége l'innocence de C. Gracchus, I. 564. Il est fait préfet de la ville par Tibère, 679. Sa mort, 690.

Lania Syllanus, gendre de Tite Antonin, IV. 415.

LAMPSAQUE, ville, VI. 348.

LANGERS. Ceux de Langres sont punis par Galba, III. 27. Ils obtiennent d'Othon le droit de bourgeoisie romaine, 73. Ils embrassent avec ardeur le parti de Vitellius, 90, 93. Voy. encore 98. Ligués avec ceux de Trèves, ils se révoltent contre la domination romaine, 357, 370. Ils se soumettent, 378. Barbares transplantés par Constance Chlore dans le territoire de Langres, VI. 197. Ce prince défend Langres contre les Allemands, 207, 215.

LANUTIA Crescentina, vestale condamnée par Caracalla, se dounc la mort, V. 237.

Laodicia (en Asie), souffre un grand tremblement de terre, et serétablit par ses propres ressources, II. 384.

LAODICÉE (de Syrie), I. 486, IV. 480. Rivale de Tyr, V. 136.

LARGESSES. Celle de Caligula, de cent deniers par tête aux soldats, taxée de mesquinerie, II. 63. Claude promet quinze mille sesterces par tête aux prétorions, et son exemple devient une nécessité pour ses successeurs. 111. Nymphidius leur promet au nom de Galha trente mille sesterces, et cinq mille à chaque soldat légionnaire, III. 581. Largesse de Trajan au peuple, dans laquelle sont compris les enfans, IV. 241. Largesses d'Adrien, 355, 373. Quatre cents millions de sesterces distribués par Adrien au peuple et aux soldats, 408. Marc Aurèle et L. Vérus promettent vingt mille sesterces aux soldats par tête, 473. Marc Aurèle distribue aux citoyens huit pièces d'or par tête, 549. Pertinax promet aux Prétoriens douze mille sesterces par tête, V. 61. Et quatre cents aux citoyens du peuple, 66. Didius donne à chacun des prétoriens trente mille sesterces, 86. Largesses de Sévère, 173; de Caracalla, 221; de Macrin, 275; d'Héliogabale, 287;

d'Aurélien, qui distribue des pains au lieu de blé, VI. 67-69.

L'abus de se ménager une troupe d'applaudisseurs, II. 377 et suiv.

LARGIUS Macédo, ancien préteur. Assassiné par ses esclaves, IV. 269. LARISSE, ville de Svrie, VI. 48.

LATERANUS, ami de Sévere, V. 205.

LATINIUS Latiaris. Trame une insigne et basse trahison contre un ami de la maison de Germanicus, I. 657-659. Il est accusé lui-même et condamné, 669.

LATINIUS Pandus, propréteur de Masie, I. 463.

LATIUM (droit du). Accordé par Néron aux habitans des Alpes maritimes, II. 433. Voyez encore III. 255.V. 242.

LAURENT (S.) martyr, V. 529.

LAURIER. Placé par décret du sénat sur la porte du palais d'Auguste, I. 40. Get usage passa à ses successeurs, V. 101. Laurier présenté par Auguste à Jupiter, I. 180; par Domitien, IV. 80; par Nerva, 250. Usage de couronner de laurier les faisceaux après des avantages remportis en guerre, I. 120, IV. 95.

LAZES, peuple de la Colchide, IV.

Lichmun, port dépendant de Corinthe, II. 553.

L'égions (les) entretenues par les empereurs en pleine paix se montoient au nombre de vingt-cinq, I. 560. Elles avoient communément leurs départemens fixes et marqués, où elles s'établissoient à demeure, III. 195.

LÉLIER, tyran en Gaule sous Gallien, V. 572 et suiv.

Linus Balbus, accusateur de profession, est puni, I. 715.

LENCIA, ville principale des Astures en Espagne, I. 50.

LENTULUS (Cn. Cornélius). Comble de biens par Auguste sans autre mérite que son nom, I. 116. LENTULUS (Cossus Cornélius). Mérite le surnom de Gétulicus par ses victoires sur les Gétules, I. 259. Il court risque d'être tué par les séditieux de Pannonie, 351. Voyez encore 551, 573. Sa mort et son éloge, 586.

LENTULUS Gétulicus, fils du précédent, consul désigné, T. 586. Commandant l'armée de la haute Germanie, il est accusé de complicité avec Séjan, et il dissipe le danger par sa fermeté, 692. Il périt sous Caligula, II, 64.

L'éonidas, père d'Origène, souffre le martyre, V. 171.

Léortopolis, ou ville des Lions en Égypte, IV. 197.

Larina, dame d'une très-illustre naissance et d'un très-haut rang, est accusée et condamnée, I. 508 et suiv.

Ligida, mère de Messaline, exhorte sa fille à se tuer elle-même, II. 217. Voyez encore 145.

Lépida, tante de Silanus, femme de Cassius, II. 516.

Lárious, autrefois triumvir, jouit du souverain pontificat tant qu'il vécut, I. 22. Resté sénateur, il reçoit d'Auguste les traitemens les plus humilians, 96, 98. Sa mort, 125.

Lérious (Q.). Cabale pour parvenir au consulat, et réussit, I. 79.

Lárious. A un commandement dans la guerre des Dalmates, I. 260.

Lápidus (Manius), regardé par Auguste comme capable de l'empire, mais ne le désirant point, I. 334. Il opine dans le sénat d'une manière modérée sur l'affaire de Lutorius Priscus, 520. Il s'excuse, par un ménagement politique, de l'emploi de proconsul d'Afrique, 532. Éloge de sa modération et de sa sagesse, 624. Il étoit chéri du sénat, 669. Sa mort, 690.

Láribus (M.). Se charge de plaider pour Cn. Pison, I. 497.

Lienus demande au sénat la permis-

sion de réparer et d'embellir la basilique de Paulus, I. 557.

Lierous (M.). Complice des débauches de Caligula, et mari de Drusille sœur de ce prince. II. 27. Il conspire contre lui, et perit, 64.

LEFTIS, ville d'Afrique, I. 533. Guerre cutre ceux d'Oëa et de Leptis, III. 348. Cette ville fut la patrie de Sévère, V. 103.

LESBOS, ile, I. 469.

Lèse-majesté (crime de). Renfermé anciennement dans les actions nuisibles, et étendu par Auguste aux écrits et libelles injurieux, I. 282. Tibère permet les poursuites pour cause de prétendu crime de lèse. majesté dans des cas frivoles, 384-588, 455, 509. Cette accusation devient le crime de tous ceux qui n'en avoient point, 518. Excès incroyables où la chose fut portée, ibid. Ces accusations étoient l'horreur du public, 549. Caligula abolit l'action de lèse-majesté, et ensuite la rétablit, II. 41. Claude l'abolit de nouveau, 123. Elle est remise en vigueur sous Néron, 406. Abus de cette loi en sens contraire, III. 72. Vespasien la casse et l'annule, 342. Tite s'explique sur ce sujet avec douceur, équité et noblesse, IV. q. Domitien exerce cette loi à la rigueur, 60. Nerva et Trajan en abolissent l'usage, 217 , 249. Adrieu les imite, 362. Pertinax suit le même exemple, V. 70, aussi bien que Macrin, 271. Loi de Constantin contre les accusateurs téméraires en matière de crime de lèse-majesté, VI. 377. Lères, nom diversement interprété par les savans, VI. 178 et suiv.

LETTRES de l'Alphabet. Trois nouvelles ajoutées par Claude, II. 192.

LETTRES et beaux-arts. Protégés par Vespasien, III. 415. Domiticn les basnit et les étousse, IV. 138. Trajan les protége, 256. État de la lit-

térature sous Adrien, 426-429; sous Tite Antonin, 460-464; sous Marc Aurèle, 558-560. Dépérissement des belles connoissances sous Commode. V. 57. État de la littérature sous Sévère, 204, 206. Caracalla méprisa les lettres, qui dépérirent de plus en plus sous son règne, 234. Alexandre Sévère aima les lettres et ceux qui les cultivoient. 368 et suiv. État de la littérature sous son règne, 398, 402; sous Gordien, 477; sous Gallien, 582. Zénobie aima les lettres et les cultiva, VI. 40. Écrivains sous le règne d'Aurélien, 77. L'empereur Tacite fut amateur des Jettres, et lettré lui-même, 92. Deux poëtes dignes de mémoire sous Carus et ses enfans, 150. Constance Chlore sentoit tout le prix des lettres, 100. Etat des lettres et des sciences sous Dioclétien . 242. Goût de Constantin pour les lettres et les arts, 385. Lois en faveur de ceux qui les professoient, 386. Écrivains qui ont fleuri sous son règne, 425-427.

LEUCES, peuple gaulois, III. 97.

LIBARIUS. Le grand-père de ce sophiste est mis à mort injustement par Dioclétien, VI. 229.

LIBELLES diffamatoires proscrits et punis par Auguste, I. 281. Loi de Constantin qui en soumet les auteurs à des peines très-rigoureuses, VI. 573.

Librats. Loi de Constantin en faveur de la liberté des citoyens, VI. 380. Libo (*Drusus*). Trame des complots, qui sont découverts. Il est accusé, et se donne la mort, I. 428-453.

Licinus, intendant, exerce de grandes vexations sur les Gaulois, I. 111. Il se rachete en livrant à Auguste les trésors qu'il avoit amassés, 112.

Licinius Gabolus. Rappelé d'exil par Néron après la mort d'Agrippine, 11. 368.

Licinius Sura, ami de Trajan. Preuve singulière de confiance que se prince lui donne, IV. 251. Sura contribue au mariage d'Adrien avec la petitenièce de Trajan, 272. Son consulat, 275. Il composoit les discours que Trajan devoit prononcer, 550. Il meurt avant que d'avoir pu cosommer l'affaire de l'adoption d'Adrien, ibid.

LICINICS. Destiné à l'empire par Galérius, VI. 249. Il est élevé au rang d'Auguste. Son caractère, 281-283. Galérius, en mourant, lui recommande sa femme et son fils, 294. Licinius demeure maître d'une partie des états de Galérius, 295. Mariage 'projeté entre Licinius et Constancie, sœur de Constantin, 304. Édit au nom de Constantin et de Licinius en faveur des chrétiens. 322. Ces deux princes se voient à Milan. Mariage de Licinius, 514. Nouvel édit des deux princes pour les chrétiens , ibid. Il persecute la veuve et le fils de Galérius, 526. Lettres menaçantes de Constantin et de Licinius à Dioclétien, 527. Licinius, attaqué par Maximin, remporte sur lui la victoire, 552-554. Guerre entre Constantin et Licinius, 337-339. Ils font la paix, qui dura huit ans entiers, 339. Licinius persécute les chréfiens, 540. La guerre se renouvelle entre Constantin et Licinius, 343. Bataille d'Andrinople, où Licinius est vaincu, 345. Licinius est vaincu une secoude fois près de Chrysopolis, 347. Il se soumet, obtient la vie souve, et est envoyé a Thessalonique, 550. Mort de Licinius, 354 et suiv.

LICINIUS, fils du précédent, est fait César et désigné consul des le berceau, VI. 340. Il est dépouillé du titre de César après le désastre de son père, 350; ensuite mis à mort, 354.

LINUTENANS de l'empereur envoyés
dans les provinces de son ressort
avec la puissance militaire, I. 31.
LINNÉTIS, surnom de Diane, L 588.

Limyan, ville de Lycie, où mourut C. César, petit-fils d'Auguste, I. 222.

Lion d'Androclus, II. 91. Lion qu'Apollonius de Tyane dit avoir été autrefois Amasis, roi d'Egypte, IV. 196.

LIPARI, île, V. 182.

Lippe, rivière d'Allemagne, I. 171. Fort de la Lippe, ibid. 412.

Linis, rivière d'Italie, II. 272.

Lisonzo, rivière, non loin d'Aquilée, V. 449.

Livia Orestilla, seconde femme de Caligula. Enlevée par lui à C. Pison son mari, le jour même de ses noces, II. 29.

Livis, Est soupconnée d'avoir eu part à la mort de Marcellus, mais sans preuves, I. 63. Elle avoit été reçue honorablement par les Lacédémoniens lorsqu'elle fuyoit avec son premier mari, 80. Portique de Livie, 115. Elle supporte avec courage la mort de son fils Drusus, 198. Elle ne peut obtenir de son fils Tibère qu'il renonce au dessein de se retirer, 208. Contraste entre Livie et Julie, 214 et suiv. Elle est soupconnée, encore sans preuves, d'avoir procuré la mort des deux petits-fils d'Auguste, 223. Sollicitations de Livie auprès d'Auguste en faveur de Tibère, 230. Elle aigrit l'esprit d'Auguste contre Agrippa Posthume, 232. Elle conseille à Auguste de pardonner à Cinna, 234. Sa hauteur despotique suspecte aux Romains, 286, On la sonpçonne d'avoir empoisonné Auguste. Incertitude de ce qu'on a débité à ce sujet, 287. Elle se rend maîtresse des derniers momens d'Auguste, 290. Auguste expire entre ses bras, 201. Livie passoit pour être la confidente des amours d'Auguste, 307. Elle appuie Salluste, ministre de Tibère, qui avoit donné les ordres pour tuer Agrippa Posthume, 323. Elle est instituée héri-

tière par le testament d'Auguste. adoptée, et obligée de prendre les noms de Julia Augusta, 325. Elle recueille les cendres d'Auguste, et devient sa prêtresse, 330. Tibere s'oppose aux honneurs que l'on vouloit décerner à sa mère, 338. Affaire d'Urgulania, favorite de Livie, 438 et suiv. Livie recommande à Plancine de piquer et d'irriter Agrippine, 451. Elle ne veut point que l'on fasse un crime à personne de l'avoir attaquée par de simples paroles, 455. Elle protége Plancine accusée d'avoir eu part à la mort de Germanicus, 501, 504. Elle tombe malade. Mécontentemens secrets entre elle'et son fils, 385, 386. On lui assigne une place aux spectacles au milieu des vestales, 416. Brouillerie déclarée entre elle et son fils. 464. Etle soulagea par ses libéralités Julie, petite-fille d'Auguste, exilée dans l'île de Trémiri, 481. Sa mort; traits de son caractère; ingratitude de Tibère à son égard, 484 - 489. Caligula l'appeloit un Ulysse en juppe, 485. II. 26. Après sa mort la domination de Tibère devint plus tyrannique, I. 609, 643. Caligula rabaisse la naissance de Livic, II. 26. Dureté de Livie envers Claude son petit-fils, 117. Claude, devenu empereur, lui fit décerner les bonneurs divins, 128. LIVILLE, fille de Drusus, frère de Tibère, et épouse de Drusus, sils du même Tibère, I. 177, 451. Elle accouche de deux enfans mâles tout à la fois, 489. Elle se laisse corrompre par Séjan, et empoisonne Drusus son mari, 613-615. Elle travaille avec Séjan à ruiner la famille de Germanicus, 620. Séjan demande à Tibère la permission d'épouser Liville, 626. Il est probable que ce mariage s'exécuta, 648. Liville est mise à mort, 659. LIVINEÏUS Régulus. Se plaint d'avoir été rayé du tableau des sénateurs

pendant que son sils étoit admis,

LIVINGIUS Régulus. Plaide pour Cn. Pison, 1. 497.

LIVINGICS Régulus. Est envoyé en exil, II. 376.

Livius Géminius, sénateur, atteste avec serment qu'il a vu Drusille monter au ciel, II. 27.

Livass trouvés en grand nombre à Athènes par les Goths. Trait singulier à ce sujet, VI. 14.

Locusts. Prépare le poison destiné à Claude, II. 281. Elle prépare aussi le poison qui fit périr Britannicus, 302. Elle est récompensée par Néron, qui lui donne des disciples, 304. Néron, dans ses malheurs, reçoit d'elle un poison qu'il enferme dans une boîte d'or, 579. Elle est punie de mort sous Galba, III. 22.

Los royale, I. note sur la page 18, II. 404, III. 325.

Lois. Auguste se fait dispenser de l'observation des lois, I. 23, 53. Loi qui ordonne de condamner les accusés non comparans, 78. Loi somptuaire, 103. Loi Papia Poppéa, 280 et suiv.; modérée par Tibère, 511 et suiv. Loi Junia Norbana, 475. Douceur ou plutôt mollesse des lois romaines contre les crimes, II.322. Loi Pétronia, la dernière qui ait été portée selon l'ancienne forme, 404. Monumens des anciennes lois, qui avoient péri dans l'incendie du Capitole, rétablis par Vespasien, III. 336. Lois portées par Alexandre Sévère avec une grande maturité, V. 357.

LOLLIA Paulina. Epousée par Galigula, et bientôt après chassée, II. 29. Elle se met sur les rangs pour épouser Claude après la mort de Messaline, 219. Elle est exilée, et ensuite mise à mort. Ses richesses immenses, 226. Néron fait rendre des honneurs à sa mémoire après la mort d'Agrippine, 368.

LOLLIANUS Avitus. Voy. Avitus.

LOLLIEN. Voy. Lilien.

Lollius. Blu consul par le peuple, I. 79. Battu par les Germains. Remarque sur les éloges que lui donne Horace, 166. Auguste le donne pour gouverneur et modérateur à Caïus César, son petit-fils, 219. Son mauvais caractère, sa disgrâce et a mort, 221. Voyez encore 226, II. 226.

In Louis Urbicus. Recule un peu les frontières de la domination romaine dans la Grande-Bretagne, et y construit un mur, IV. 437.

LONBARDS, peuple germain, I. 252, 456, II. 194.

LONDRES, ville considérable dès le temps de Néron, II. 393.

LONGIN, maître de Zénobié pour les lettres grecques; auteur du Trait du sublime, est mis à mort par Aurélien, VI. 40, 55.

Longinus. Fait prisonnier par Décihale, s'empoisonne lui-même, IV. 304.

Longs-Ponts, chaussée qui traversoit un pays marécageux, appelé aujourd'hui les étangs de Bourtang, I. 403.

Lont, maison de plaisance de Tite Antonin, et lieu de sa mort, IV. 455.

LOTERIES, ou distributions en forme de lots, mais gratuits, II. 4,73, IV. 34, 57.

Loüs, nom de mois, III. 554. Luc, ville dans le pays des Vocontiens, III. 100.

Lucain le poëte, fils de Méla, et neveu de Sénèque, II. 129. Il entre dans la conspiration contre Nèros, 480. Découvert, il nomme Atilis sa mère parmi les complices, 489. Sa mort, 502. Sa Pharsale est une histoire, et non un poème, ibid.

Lucien. Fait une critique des histoires écrites par ses contemporains, IV. 478. Son histoire de la vie et de la mort de Pérégrin, 497. Caractère de ses ouvrages, 559. Risques qu'il court en entreprenant de démasquer le devin Alexandre, dont il a écrit l'histoire, 571.

Lucilius, centurion. Tué par les soldats séditieux, I. 347.

Lucilius Capito, intendant de l'empereur. Condamné par le sénat, I. 564.

Lucilius Longus, ancien et fidèle ami, de Tibère. Sa mort, I. 565.

LCCILLE, fille de Marc Aurèle. Mariée à l'empereur Vérus, IV. 451, 471, 480. Après la mort de Vérus, elle fut remariée par son père à Pompeïen, conservant tous les honneurs de la dignité impériale, 513, V. 20. Elle conspire contre son frère Commode, et est mise à mort, 21.

Lucillus, parent de Gallien, V. 555. Lucills, pape et martyr, V. 503.

LUCRIN (lac), II. 359.

Lucua, roi des Juiss rebelles de Cyrène, IV. 327.

Lucullus près du promontoire de Misène, I. 716. Jardins de Lucullus, II. 183, 213.

LUNE. Vénérée par les Germains, I.

144. Le devin Alexandre fait passer
sa fille pour fille de la lune, et la
marie à Rutilien, IV. 570. Temple
de la Lune à Carre en Mésopotamie, où elle étoit honorée sous le
nom de dieu Lunus, V. 261. La
vénus céleste de Carthage passoit
pour la même divinité que la lune,
308.

Lores, tribun, tue Césonia, II. 108. 11 est condamné à mort, 115.

Lurus, préfet d'Égypte, ferme le temple d'Onias, III. 578.

Lurus, préfet d'Égypte, combat avec désavantage contre les Juiss rebelles de Cyrène, IV. 327.

Lupus, l'un des généraux de Sévère, est défait par Albin, V. 150. Il peut être le même que Lupus commandant des troupes romaines dans la Grande-Bretagne, 196. Lusius Géta, préfet des cohortes prétoriennes, II. 212. Agrippine le fait destituer par Claude, 231.

Lusius Varius, autrefois condamné pour cause de concussions, est rétabli dans sa dignité de sénateur, II. 316.

Lusius Quiétus, Maure de naissance, l'un des plus illustres généraux de Trajan, IV. 273, 316, 324. Il extermine un grand nombre de Juifs dans la Mésopotamie, et est fait gouverneur de la Palestine, 32. Trajan pensa à Lusius Quiétus pour le faire son successeur, 316, 321. Adrien se défie de lui, et lui ôte ses emplois, 351. Il conspire contre Adrien, et est mis à mort. 354.

LUSTRATION de la ville de Rome en conséquence du tonnerre, II. 311.

LUSTRE. Voy. CLOTURE du lustre.

Lustraicus Bruttianus. Attaqué par un ami perfide, est vengé par Trajan, IV. 281.

Luxs. Tentative pour le réformer, I. 436 et suiv. Excès auquel le luxe des tables étoit monté, 535. Lettre de Tibère sur ce sujet, 539 et suiv. Nulle réforme. Le luxe va toujours croissant jusqu'au temps de Galba: il étoit tombé lorsque Tacite écrivoit, 541. Causes de ce changement, 542. Zele de Claude contre le luxe, II. 181. Vespasien réforme le luxe des tables par son exemple, III. 406. Adrien rappelle les anciennes lois contre le luxe, IV. 369. Le luxe des particuliers réformé par la frugalité de Pertinax, V. 69.

Lycin. Est privée de la liberté par Claude, II. 159. Voy. encore 318. Lydda, ville de Judée, III. 497.

Lydius. Désend Gremna en Isaurie contre Probus, VI. 114. Il est tué par un adroit tireur qu'il avoit outragé, 115 et suiv.

Lyanus, eunuque de Drusus, fils de Tibère, empoisonne son maître, I. 613. Mis à la question, il avoue son crime, 659. Lygrs ou Lygions, peuple germain vaincu par Probus, VI. 110.

Lyon, temple et autel élevé en l'honneur d'Auguste près de Lyon par tous les peuples de la Gaule, I. 168. Combat d'éloquence élabli à Lyon par Caligula, II. 67. Claude né à Lyon, 116. Fragment original d'une harangue de Claude qui se conserve encore aujourd'hui dans l'hôtel-de-ville de Lyon, 203. Incendie qui consume presque toute la ville, 521. Ceux de Lyon attachés à Néron, dont ils avoient recu des libéralités après l'incendie, 568, III. 86. Ils embrassent le parti de Vitellius, 08. Rivalité entre Lvon et Vienne, 99. Bataille près de Lyon entre Sévère et Albin, V. 151. La ville de Lyon est pillée et ravagée par les vainqueurs, 153. Elle éprouve un rude traitement de la part d'Aurélien, VI. 59, 123.

Lyonnoise, nouveau nom de la Celtique, 1. 16.

Lysanias, tétrarque, II. 22.

## M

MACAIRE, évêque de Jérusalem, VI. 592. Lettre de Constantin à Macaire, 391. Constantin lui fait des reproches au sujet de Mambré, 396 et suiv.

MACÉDOIRE. MACÉDORIERS. La Macédoine, province du peuple, I. 16. Invasion des Pannoniens révoltés dans la Macédoine, 256. Cette province passe sous la main de l'empereur, 390. Elle est rendue au séuat, II. 174. Goût de Caracalla pour les Macédoniens, V. 243 et suiv.

MACÉDONIUS. Tue Quartinus, et portesa tête à Maximin, qui profite de la trahison et punit le traître, V. 411. Machénonte, place forte de la Judée, 111. 451, 497, 568. La garnison rend cette place aux Romains, et les habitans sont exterminés,

569 et suiv.

Machines de guerre. Force redoutable de celles des Romains, III. 519.

MACREM, général de Valérien. Justement suspecte de lui avoir mauque de fidélité, V. 526. C'étoit lui qui avoit engagé ce prince à persécuter les chrétiens, 529. S'étant concerté avec Baliste, il se fait élire empereur avec ses deux fils, 547. Il est défait par Auréole, et périt avec son fils aîné, 552.

MACRIEN fils, Voy. l'article précédent.

MACRIN, l'un des préfets du prétoire de Caracalla, conspire contre lui, V. 257 et suiv. Après la mort de ce prince, il se fait élire empercur par les soldats, 269. Il prétendit convrir l'obscurité de sa naissance par des manièrés fastucuses et hautaines, 272. Il refuse le titre de Parthique, que le sénat lui décernoit, 280. Il tente de réformer la mauvaise discipline des armées, 282. Acharnement d'Héliogabale contre la mémoire de Macrin, 500. Voyez le sommaire du règne de Macrin, liv. xxui, §. 11, p. 591.

MACRON. Substitué à Séjan par Tibère, et employé pour l'arrêter, I. 654, 661. Le sénat lui décerne les ornemens de la préture, qu'il n'accepte point, ibid. Il imite sourdement les manœuvres de son prédécesseur, 676. Voy. encore 706. Caligula se lie avec lui, 710. Il fait reconnaître Caligula par les prétoriens, et ordonne que l'on étousse Tibère qui étoit tombé en défaillance, 716 et suiv. Il fait annuler par le sénat le testament de Tibère, II. 8. Caligula le fait mourir, 24.

Masa (Julia), sœur de l'impératrice Julie', et fille de Bassianus, prêtre du Soleil en Phénicie, V. 213, 285. Mère de Soæmis et de Mamée, ibid. Elle fait conférer à Héliogabale, son petit-fils, le sacerdoce du Soleil à Emèse, 284. Elle trame l'intrigue au moyen de laquelle Héliogabale Int proclamé empereur, 285. Elle cst déclarée ennomie par le sénat, 289. Elle prend part au combat où Macrin fut vaincu, 290. Après la victoire d'Héliogabale elle est décorée du nom d'Augusta, 300. Elle fait inutilement des remontrances à son petit-fils, 302 et suiv. Elle entre au sénat, et y fait fonction de sénateur, 305. Voyez encore 312. Elle engage Héliogabale à adopter Alexicn, son cousin, 318. Elle protége son ouvrage, 321. Voyez encore 334 et suiv. Sa mort; son apothéose, 337.

Magss. Magss. Scrupule que se faisoient les mages de cracher dans la mer, et de la souiller par aucune ordure, 11. 457. Vanité de la magie prouvée, 545. Apollonius de Tyane voit les mages de Babylone, et ne fait aucun cas de leur science, IV. 170, 175. Goût de Caracalla pour la magie et les magiciens, V.229, 237, 259.

MAGISTRATURES. Conservées les mêmes par Auguste, au moins quant au nom et aux apparences extérieures dans le changement de gouvernement, J. 26. Tibère rejette la proposition de désigner les magistrats pour cinq ans. 439 et suiv.

Macnus. Soupconné par Maximin d'avoir voulu s'élever à l'empire. Gruautés exercées par Maximin à cette occasion, V. 408 et suiv.

Mains. Deux mains droites jointes ensemble symbole d'hospitalité et d'amitié, III. 90, 145.

MAISONS. Celles des Germains isolées et toutes de bois, I. 151. Réglement de Trajan qui défend de donner plus de soixante pieds de hauteur aux maisons de Rome, IV. 246.

MATTRES de la milice. Institués par Constantin, VI. 384.

Maiums, port de Gaza dans la Palestine. Erigé en ville par Constantin, pour récompenser la conversion des habitans du lieu au christianisme, VI. 409.

MALCHUS, Arabe, amène des secours à Tite, III. 460.

MALORIX, prince des Frisons, vient en ambassade à Rome, II. 347. Trait de franchise germanique, ibid.

MALUGINERSIS (Ser. Cornélius). Exclus du proconsulat d'Asie à cause de sa qualité de prêtre de Jupiter, I. 545.

Mamsaí, lieu célèbre par le nom d'Abraham, qui y attiroit un grand concours de Juifs, de chrétiens, et même de gentils, VI. 396. Constantin y bâtit une église chrétienne, ibid.

Mamán (Julia), fille de Mæsa, et mère d'Alexien, depuis Alexandre Sévère, V. 283. Elle est déclarée ennemie par le sénat, 289. Il n'est pas probable qu'elle se soit laissé corrompre par Caracalla, 317. Elle a eu des entretiens avec Origène. et a conservé toujours de l'inclination pour les chrétiens, 319 et suiv. Elle élève avec soin son fils, 318, 320. Elle rompt toutés les mesures que prenoit Héliogabale contre Alexandre, ibid. Elle prend part dans la dernière scène où périt Héliogabale, 324. Elle reçoit le nom d'Augusta, 334. Elle gouverne pendant le bas âge de son fils, 535. Soins vigilans de Mamée pour former le jeune empereur, 537, 362. Gette princesse avoit un foible pour l'argent, 350. On a blâmé dans Alexandre une déférence excessive pour sa mère, 563. Mamée prend ombrage d'Ulpien : mais elle se guérit de ses soupçons, 366 et suiv. Elle accompagne son fils en Germanie, 388, 394, et y est tuée avec lui, 395. Culte qu'on lui rend après sa mort, 397.

Maméres et Mamérenes. Enfans de l'un et de l'autre sexe nourris et élevés gratuitement par une fondation d'Alexandre Sévère, V. 587. MAMERTIN, orateur sous Dioclétien, VI. 242.

Mananem, fils de Juda le Galiléen, se rend maître de Jérusalem, y exerce une horrible tyrannie, et y est tué, III. 449.

MANILIUS, qui avoit été secrétaire du rebelle Cassius, offre des lumières sur les complices de la rébellion, et n'est point écouté, V. 19.

MARILIUS, insigne délateur, est condamné par le sénat, V. 278.

Maruia Scantilla, épouse de Didius Julianus, reçoit le nom d'Augusta, V. 83.

Mantius. Condamné pour adultère avec Apulesa Varilia, I. 455.

Manutus Valens, commandant de legion, est battu par les Silures, II. 265.

Manutus. Détruit auprès de Vitellius par les sourdes pratiques de Valens, III. 99.

Manutus Statianus, premier opinant dans le sénat, approuve avec éloge l'élection de Probus, VI. 103.

Mannius, commandant d'une des portes de Jérusalem. Son témoignage sur le nombre des morts, III. 539.

Manc, premier évêque de l'église des gentils dans Jérusalem, IV. 403.

MARCELLA, nièce d'Auguste, mariée à Agrippa, I. 12. Auguste la sépare d'Agrippa, et la marie à Jule Antoine, 80. Elle fut mère de L. Antonius, 587.

MARCHIMEUS, grand-père d'Adrien, IV. 270.

MARCELLINUS, commandant en Mésopotamie sous Aurélien, refuse de prêter l'oreille aux propositions qu'on lui faisoit de songer à l'empire, VI. 55.

MARCELLUS, fils d'Octavie, neveu d'Auguste, I. 12, 52. Auguste le marie à Julic sa fille, ibid. Il lui fait accorder des prérogatives par le sénat, 54. Edilité de Marcellus, 58. Marcellus est choqué de lapréférence donnée sur lui par Auguste à Agrippa, 59. Auguste lui sacrifie Agrippa, 60. Marcellus meurt infiniment regretté, 61. Ves de Virgile sur cette mort, ibid. Honneurs rendus par Auguste à la mémoire de Marcellus, 62. Souçons contre Auguste et contrellus au sujet de cette mort injuste et mal prouvés, ibid. Théâtre de Marcellus, 196. Les regrets de sa mod duroient encore sous Tibère, 445. 486.

MARCIA. Révèle à Livie ce que son mari Fahius Maximus lui avoit dit du voyage d'Auguste dans l'ile de Planasie pour voir Agrippa l'otthume, I. 288.

MARCIA, fille de Crémutius Cordu, s'oppose inutilement au dessein que son pere avoit pris de mourir, I. 581.

MARCIA Furnilla, seconde femme de Tite, IV. 36.

MARCIA, concubine de Commode, protége les chrétiens, V. 24. Veycencore 57. Elle Conspire contre Commode avec Lætus et Eckelus. Commode meurt empoisonné par elle et étranglé par l'athlète Narcisse, 52-54. Elle est misc à mort par Didius Julianus, V. 110-

MARGIA, première femme de Sérère, V. 104.

Marcia (eau), l'une des plus célèbres de celle que l'on amenoit à Rome par des aquéducs, II. 384.

MARCIANA, OU MARCIENNE, sœur de Trajau, IV. 254, 272.

MARCIANOPOLIS, ville bâtie, ou amplifiée par Trajan, IV. 508.

Mancianus, beau-père d'Alexandre Sévère, V. 564.

MARCIANUS (Génésius). Voyez Giris-

MARCIEN, général de Gallien, remporte avec Claude une victoire sur les Goths, V. 577. Il revient en Italie, conspire contre Gallien, le fait périr, et élève Claude en sa place, 577-579.

Mancius Agrippa, homme sans mérite et sans naissance, placé par Macrin, V. 276.

Marce, rivière d'Allemagne, II. 258. MARCOMANS, peuple germain, anciennement établi sur le Mein, I. 168. Ils passent dans la Bohème sous la conduite de Maroboduus, 180. Voyez MAROBODUUS. Domitien les attaque mal à propos et avec mauvais succès, IV. 75. Première guerre de Marc Aurèle contre les Marcomans, 507-510; seconde, 514-522; troisième, 550 et suiv. Commode accorde la paix aux Marcomans, V. 16. Caracalla fait naitre l'animosité et la guerre entre les Vandales et les Marcomans, 238. Héliogabale eut la pensée de faire la guerre aux Marcomans, 315. Guerre d'Aurélien contre les Marcomans et autres peuples Germains, VI. 31.34.

Marcus, ou M. Marcus, placé par Zonare au nombre des empereurs, V. 482.

MARDES, nation asiatique, 11. 342.

MARDIE, lieu entre Philippopolis et Andrinople, où se livra une bataille entre Constantin et Licinius, VI. 339.

Massabs, traître, puni par les Perses, à qui il avoit livré Antioche, V. 525.

MARÉCHAL-DES-LOGIS, OU PRÉFET DU CAMP, I. 345, 347, 363.

MARGUM, lieu de la bataille entre Carin et Dioclétien, VI. 149.

Mariages. Lois d'Auguste touchant les mariages, I. 101, 150. Mariages des Germains, 153. Unité de mariage chez quelques-uns des peuples germains, 154. Claude savorise les mariages, II. 157. Décret du sénat qui permet le mariage entre l'oncle et la nièce, 224. Ce décret est aboli par Nerva, IV. 224. MARIAMNE, fille d'Agrippa 1, roi des Juifs, II. 253.

MARIANNE, tour bâtie par Hérode, III. 449, 503, 560.

Maricus, enthousiaste, assemble autour de lui dans les Gaules une troupe de fanatiques. Il est vaincu, pris et mis à mort, III. 157.

MARINE. Le service de la marine moins honorable chez les Romains qué celui de terre, 111. 19, 223.

MARINIERS. Compagnies de mariniers établies par Aurélien sur le Tibre et sur le Nil, VI. 71.

MARINIANA, seconde femme de Valérien, V. 516.

Mannus (Julius), ami inséparable de Tibère, est mis à mort par lui, I. 675.

Maninus (P. Carvilius), tyran sous Philippe, V. 487 et suiv.

Marius ( Sex. ) 1. 582.

Marius (Sex.). Accusé d'inceste avec sa propre fille, est précipité du haut du roc Tarpelen, I. 684.

Marius Celsus. Amène à Corbulon une légion de Pannonie, II. 452. Consul désigné, 111. 33. Il est fidele à Galba, 49. Othon le sauve de la fureur des soldats, 66, et l'admet au rang de ses amis, 60. Il lui conserve son droit au consulat. 71. Il le choisit pour un de ses généraux contre Vitellius, 105. Marius Celsus remporte avec Paulinus un avantage considérable, 118. Il se joint à Paulinus pour l'avis de différer la bataille, 127. Voyez encore 128, 130, 136. Il est chargé avec Annius Gallus de négocier la. paix sous la condition de reconnottre Vitellius, 137. Il est bien traité de Vitellius, 156.

Mantes Maturus, intendant des Alpes maritimes, III. 110, 248.

Manus Priscus, proconsul d'Afrique. Accusé pour cause de concussion par Tacite et Pline, et condamné, IV. 267.

Manus Maximus, préset de Rome,

et peut-être auteur de plusieurs vies d'empereurs, qui sont perdues, V. 274, 288, 398.

Manus, armurier de son métier, et ensuite soldat, est proclamé empereur dans les Gaules par le crédit de Victoria, et périt au bout de trois jours, V. 575.

Maro, fameux délateur sous Tibère. Trait singulier de sa méchanceté, I. 519.

MARMARIDES, en Afrique. Réduits par Probus, VI. 107.

Maroboduus. Engage les Marcomans et quelques autres peuples de la nation des Suèves à se transplanter dans la Bohème, et il s'y forme un puissant état, I. 180, 253 et suiv. Il devient redoutable aux Romains mêmes, 254. Tibère se prépare à l'attaquer; mais en ayant été empêché par la révolte des Pannoniens et des Dalmates, il conclut un traité avec lui , 255 et suiv. Guerre entre Maroboduus et Arminius, 456. Maroboduus ayant du dessous implore le secours de Tibère, et ne l'obtient point, 458. Il est détrôné par Catualda, ibid. Il se retire en Italie. où il vieillit dans le repos, 459.

Mars. Temple de Mars vengeur dans Rome, I. 83, 473.

MARSEILLE, I. 587. Legs fait à la ville de Marseille, contesté et confirmé, 288. Sylla est relégué par Néron à Marseille, II. 324. Éloge de cette ville par Tacite, IV. 83. Maximien Hercule est pris dans Marseille par Constantin, VI. 288. Voyez encore 289 et suiv.

Mansss, peuple germain, I. 375, 424. Ils sont vaincus par Gabinius Sécundus, II. 136.

MARTIAL, poëte, III. 416. Sa mort, IV. 296. Ses poésies faisoient les délices de Vérus César, 406.

Martialis, centurion, tue Caracalla, et est tué lui-même sur-le-champ, V. 261 et suiv. Eloges dont il est comblé par le sénat, 275. Mastianus, nom donné par Galba à Icélus son affranchi, III. 8. Voy. Icélus.

MARTINA, célèbre empoisonneuse, est soupçonnée d'avoir eu part à la mort de Germanicus; et, envoyée en Italie, elle meurt subitement à Brindes, 1.482, 494.

MARTINIANUS (M.). Créé César par Licinius, VI. 548 et suiv. Après la défaite de Licinius, il est mis à mort par Constantin, 350.

MARTIUS Macer, commandant de deux mille gladiateurs employés dans la guerre par Othon, III. 118.

MARTIUS Turbo. Envoyé par Trajan contre les Juifs rebelles d'Egypte, IV. 327. Il est fait par Adrien gouverneur de la Palestine, et ensuite envoyé en Mauritanie, 351. Il est établi préfet de la Pannonie et de la Dace, 354. Il devient préfet du prétoire; et malgré tout son mérite il est disgracié par Adrien, 384.

MARTIUS Vérus, l'un des lieutenans de l'empereur Vérus dans la guerre contre les Parthes. Son éloge, tV. 477. Voyez encore, 479. Il instruit Marc Aurèle de la révolte d'Avidius Cassius, 531. Estime que faisoit de lui cet empereur, 535. Quelques-uns lui attribuent l'honneur d'avoir brûlé les mémoires et papiers de Cassius, 542.

Manus, ancien nom de la rivière de March, I. 460.

MASADA, château fortifié par Hérode, devient la retraite et la place d'armes des sectateurs de Judas le Galiléen, III. 448 et suiv. 497, 507. Siége et prise de Masada, dernier exploit des Romains dans la guerre contre les Juiss, 571-573.

Maszon, Jazyge de nation. Forcé par les sollicitations d'Adrien, il lui promet de le tuer, mais ensuite il se dédit, IV. 422.

MATERNUS. Mis à mort par Domitien pour quelques traits de liberté qui lui avoient échappé dans une déclamation, IV. 63 et suiv.

MATERNUS, chef de bandits, projette d'assassiner Commode, est découvert et périt, V. 36 et suiv.

MATHIAS, grand-pontife, invite Simon, fils de Gioras, a entrer dans la ville de Jérusalem, III. 509. Simon le fait mourir, 536.

MATIDIB, nièce de Trajan, IV. 272, 548.

MATIDIE, petite nièce de Trajan, IV.

MATRONIANUS, sujet indigne, est élevé à la préfecture du prétoire par Carin, VI. 147.

MATTIUM, ou MATTIAGUM, capitale de la nation des Cattes, I. 396. Mine d'argent ouverte dans le territoire de cette ville, II. 197. Mattiaques, peuple, III. 320.

MAURES. S'associent avec Tacfarimas, et combattent avec lui contre les Romains, I. 530, 567. La Mauritanie est réduite en province romaine, et divisée en deux départemens, II. 137 et suiv. Voy. encore 276, 385. Troubles en Mauritanie calmés par Martius Turbo, IV. 351. Maures, troupes légères, V. 388.

MAURICE. Forme et exécute le projet d'élever Gordien à l'empire, V. 425.

MAURIGE (S.). Martyrisé avec la légion qu'il commandoit, VI. 217. MAUSOLÉE d'Auguste, I. 330.

MAXERCE, fils de Maximien Hercule, est exclus par Galérius de l'élévation au rang de César, VI. 255 et suiv. Il se fait proclamer empercur à Rome, 272. Sévère marche contre lui, est pris, et tué, 272-274. Galérius vient en Italie pour détruire Maxence, et il est obligé de s'enfuir avec honte, 277. Maximien veut dépouiller Maxence son fils, et manque son coup, 278 et suiv. On a dit sans fondement que Maxence étoit un enfant supposé, 279. Il réunit l'Afrique à son domaine, 296.

HIST. DES EMP. TOM. VI.

Il abuse avec cruauté de sa victoire, 298. Il se dispose à attaquer Constantin, ibid. Tableau de ses vices, 299-301. La rupture éclate entre Maxence et Constantin, 303. Forces de Maxence, 304. Événemens de la guerre, 310-312. Dernière bataille près de Rome, où Maxence périt, 312-514. Sa tête est portée en triomphe dans Rome, 315.

MAXIME de Tyr, philosophe platonicien, l'un des maîtres de Maro Aurèle, 1V. 461.

Maxims. Est élu par le sénat empereur avec Balbin, V. 434-438. Ce qu'on sait de l'histoire de Maxime jusqu'a son élection, 435 et suiv. Voyez le sommaire de son règne, livre xxv, S. 111, p. 595. Mot remarquable de Maxime, 460. Il ne fut point vengé, 464.

MAXINE, père de l'empereur Probus, VI., 105.

Maximian. Se forma à la guerre sous Probus, VI. 129. Dioclétien sc donne Maximien pour collègue, 168 et suiv. Ce qu'on sait de l'histoire de Maximien avant son élévation à l'empire, 170. Il prend le nom d'Herculius, 171. Il est chargé de la guerre en Orient, 172. Il chasse de la Gaule les barbares, ibid. Trait brillant de sa valeur, 173. Il passe le Rhin, et soumet une partie des Francs, 175. Il est obligé de faire la paix avec Carausius, 177. ll se transporte sur le Rhin penpendant que Constance Chlore faisoit la guerre à Allectus, 203. Il persécute les chrétiens, 224. Galérius l'engage à abdiquer, 233, 237. Maximien reprend la pourpre, 275. Il force Sévère de se rendre, 274. Il s'allie avec Constantin, ib. Il tente inutilement de dépouiller de la pourpre Maxence son fils, 278. II vient en Gaulc, et de la se transporte à Carnunte, 280. Il veut engager Dioclétien à reprendre la pourpre, 282. Il est consul avec Ga-

lérius, 283. Il revient en Gaule. et abdique de nouveau l'empire, ibid. Il reprend la pourpe pour une troisième fois, et en est dépouillé par Constantin, 287. Il tente d'assassiner Constantin; et, pris sur le fait, il se pend lui-même, 289. Il est mis au rang des dieux. Son tombeau. Ses statues et ses images détruites, 290. Maximin. Ses commencemens, V. 389. Beau mot de Maximin, 393. Il cabale contre Alexandre Sévère, 304. Il le fait assassiner par des soldats, 595. Voyez le sommaire de son regne, livre xxv. S. 1, p. 594. Fureur dans laquelle entre Maximin lorsqu'il apprend que les Gordiens ont été reconnus par le sénat, 430. Sa harangue aux soldats, qui l'écoutent froidement, 431. Il veut porter la guerre en Italie, est arrêté devant Aquilée, et périt avec son fils, 444-451. Persécution de l'Eglise sous Maximin, 452. Sa tête et celle de son fils envoyées à Maxime , 453 et suiv. Maxime les envoie à Rome, 457.

Maximin, fils du précédent, reçoit de son père le titre de César, V. 407. Il avoit été question de le marier avecThéoclée, sœur d'Alexandre Sévére, ibid., 402. Il est tué avec son père, 451. Quelques détails sur ce

qui le regarde, 452.

MAXIMIN, parent de l'empereur Tacite, gouverneur de Syrie, homme violent et emporté, est tué par les sol-

dats, VI, 94.

Maximin Daia ou Daza, neveu de Galérius, est élevé au rang de César, VI. 234, 236, 238. L'Orient et l'Egypte faisoient son département. 245. Il se fait lui-même Auguste, 285. Maxence se lie avec lui, 304, .322. Maximin est obligé de se conformer, au moins en partie, à l'édit de Constantin en faveur des chrétiens, 323. Il maltraite Valérie, veuve de Galérius, 326 et suiv. 11 persécute les chrétiens, 329. Il attaque Licinius : il est vaincu, et perit peu après par une horrible maladie . 352-335. Sa famille est exterminée par Licinius, et lui-même il est déclaré tyran, 335 et suiv.

MAXIMUS (L.), vainqueur du rebelle L. Antonius, IV. 126. Il paroit être le même que Maximus, lieutenant de Trajan dans la guerre confre Décébale, 273 et suiv. Il est consul avec Trajan, 281. Il est tué dans un combat en Orient, 324.

MAYENCE, III. 320, 363, 365. Alexandre Sévère est tué près de Mayence, V. 396. Voyez encore 752.

Maziera, chef des Maures, s'allie avec Tacfarinas, 355.

MÉATES, peuple de la grande Bretagne, V. 194 et suiv.

Micinas, ancien préteur, donne lieu à une sédition furicuse dans Rome, V. 442.

Mécène. Consulté par Auguste sur son abdication, lui conseille de conserver l'autorité qu'il avoit en main, I. 4, 5, 11. Il fut long-temps preset de Rome, 28. Il révèle à sa femme Térentia le secret de la conjuration de Muréna, 77. Avis qu'il donne à Auguste au sujet d'Agrippa. 79. Virgile l'institue l'un de ses beritiers, 94. Il accompagne Auguste en Gaule, et cesse d'être préset de Rome, 109. Trait de liberté à l'cgard d'Auguste , 123. Mort de Mecene. Son crédit étoit déchu. Il fut regretté par Auguste, 199. Son foible pour Térentia sa femme, ibid. Sa mollesse, 200. Son style affecte. 201. Vers où il témoigne un amour excessif pour la vie, ibid. Ses beaux endroits, 202. Bains chauds inconnus avant lui. Quelques-uns le foot auteur des abréviations de l'écriture. 202 et suiv. Son testament, 203.

MECIANUS, fils d'Avidius Cassius, est tué à Alexandrie, IV. 550, 555. Médecias. Exemptés par Auguste de

tout tribut, I. 60, 237. Celchrite

que donnoit à l'île de Cos l'art de la médecine, II. 277.

Ménis, royaume possédé par Vonone, II. 242; par Pacorus, 247, 437. Les armes des Romains pénètrent dans la Médie Atropatène, IV. 479.

Médiomatriques, peuple de la Gaule, 111. 577.

MÉGABATE, frère du roi des Parthes, IV. 172.

Ministroate, fils de Vonone, petit-fils de Phraate, est-envoyé de Rome pour régner sur les Parthes, et est vaineu par Gotarze, II. 237-242. Le vainqueur lui laisse la vie, mais lui fait couper les oreilles, 242.

Mein, rivière d'Allemagne, I. 168. Méla, ou Mella. Voyez Annéus.

Málitàns, région et ville près de l'Euphrate, II. 455. La douzième légion y est envoyée par Tite, III. 400, 565 et suiv. C'est cette légion qui obtint de Dieu par ses prières le miracle qui sauva l'armée de Marc Aurèle, IV. 518. Mouvement dans la Mélitène sous Dioclétien, VI. 228.

MEMMIA, épouse d'Alexandre Sévère, V. 402.

MEMMUS Pollio, consul désigné, propose dans le sénat le mariage du fils d'Agrippine avec Octavie, II. 225.

Mannius Régulus. Etant consul, reçut les ordres de Tibère contre Séjan, I. 654. Sa querelle contre Fulcinius Trio son collègue, 705. Caligula lui enlève Lollia Paulina sa femme, II. 29. Il fait des représentations à ce prince sur le projet de transporter à Rome la statue de Jupiter Olympien, 33. Sa mort et son éloge, 405.

Mémoires anonymes rejetés par Trajan, IV. 289.

MÉNAPIENS, peuple gaulois, III. 312, VI. 176, à la note.

Mannes, ile d'Afrique, aujourd'hui Gerbi, V. 502.

Mániere, disciple d'Apollonius. Fable sur son sujet, IV. 185.

Mannius, préfet du camp, apaise une sédition naissante par son courage et sa hardiesse, I. 363.

Ménophile (Tullius Ménophilus), consulaire, défend la ville d'Aquilée contre Maximin, V. 448. Sa conduite à l'égard des Carplens lorsqu'il étoit gouverneur de Mœsie, 484 et suiv.

Máonius, neveu d'Odénat, assassine son oncle, se fait empereur, et périt bientôt après, V. 567 et suiv. VI. 41.

Mères (germaines). Fidèles à allaiter leurs enfans, I. 156. Mère incestueuse, 715. Courage d'une mère ligurienne pour sauver son fils, III. 111. Mère qui mange son enfant durant le siège de Jérusalem, 551. Mère des armées et des camps, titre nouveau inventé pour Faustine, IV. 544.

Ménipa. Fondation de cette ville, I. 52. Othon recrute cette colonie, III. 72.

Missini, ile à l'embouchnre du Tigre, IV. 322.

Mésia. Voyez Monsia.

Misomène, poëte lyrique dont Tite Antonin diminue la pension, IV... 444. Caracalla lui fit construire un cénotaphe, V. 266.

Másofotamie (la), province de la domination des Parthes, I. 698 et suiv.; conquise par Trajan, IV. 314. Elle étoit remplie de Juifs, 528. Elle retourne à ses anciens maîtres, ibid., 349. Elle est reconquise par l'empereur Vérus, 479 et suiv., V. 142. Artaxerxès entre en Mésopotamie, 379. Elle est recouvrée par Alexandre Sévère, 386. Valérien perd cette province, 526. Odénat la fait rentrer sous la domination romaine, 545. Elle est de nouveau reconquise par Carus, VI. 139. Le roi de Pesse renonce à

toute prétention sur cette province,

MESSALA. Triomphe, I. 42. Il est fait par Auguste préfet de Rome, et se démet de cette charge au bout de peu de jours, 110. Il est établi surintendant des aqueducs et fontaines publiques, 189. Il porte la parole pour le sénat qui déféroit à Auguste le nom de père de la patic, 194. Voyez encore 244. Mort de Messala, 246. Ses deux fils, 247. Voyez encore I. 579, II.318.

MESSALA (Vipstanus), commandant de légion, jeune homme d'un rare mérite, III. 217, 227. Il étoit frère du délateur Régulus, et, le voyant accusé devant le sénat, il s'intéresse tendrement pour lui, 338.

MESSALINE, femme de Claude, aussi cruelle qu'impudique. II. 126. Sa mère est mariée par Claude à Ap. Silanus, 145. Ses rapines et ses vengeauces à l'occasion de la révolte de Camillus Scribonianus, 148. Disette causée dans Rome par Messaline et par les affranchis, 159. Ses débordemens affreux, ibid. On lui accorde toutes les prérogatives d'honneur dont Livie avoit joui, 172. Elle accompagne le triomphe de Claude, 173. Vinicius meurt empoisonné par Messaline, 178. Voyez encore 182. Amour forcens do Messaline pour Silius, 191. Elle l'épouse publiquement, 200 et suiv. Claude en est instruit par l'affranchi Narcisse, 210. Mesures priscs par Messaline pour sléchir Claude, et rendues inutiles par Narcisse. 213 et suiv. Mort de Messaline,

Massatinus, fils de l'orateur Messala, consul, I. 211, 247. 'Il rem porte une victoire sur Baton le Dalmate, 257. Il avoit hérité, jusqu'à un octain degré, de l'éloquence de son pere, 516.

MESSALINUS Cotta, second fils de l'orateur Messala, I. 247. Il propose dans le sénat un règlement pour rendre les magistrats responsables des concussions exercées par leurs femmes dans les provinces, 625. Il se montre ardent pour agir contre Agrippine et contre son fils, 644. Il est attaqué par plusieurs sénateurs, et protégé par Tibere, 660. Massánieus. Contestent avec les Lacedémoniens, I. 588.

Méria Faustina, mère de Gordien, troisième du nom, V. 465.

Mátilius, officier romain, souffre la circoncision pour obtenir que les Juifs lui laissent la vic, III. 450. Mátius Carus, accusateur de Sénecion, IV. 152. Il avoit fourni à Domitien des mémoires contre Pline, 158. Voy. encore 159.

Márius Marullus, père de Gordica l'ancien, V. 418.

Márius Modestus. Est exilé par Domitieu. Malignité de Régulus contre Métius et contre Pline, 1V. 140.

Márius Pomposianus. Equité de Vespasien à son égard, III. 410. Il est mis à mort par Domitien, IV. 62. Mávania, ville d'Ombrie, III. 255.

Mávius Pudens. Seconde Othon dans les pratiques pour soulever les soldats contre Galba, III. 43.

MILAN. Statue de Brutus à Milan, laissée par Auguste, I. 74. Cette ville se déclare pour Vitellius, III. 102. Constantin est reçu dans Milan, VI. 310. Il y célèbre le mariage de sa sœur avec Licinius, 524. Edit donné à Milan en faveur des chrétiens, ibid.

MILET. Temple dans cette ville qui avoit droit d'asile, I. 547.

MILICHUS, affranchi de Scévinu...
donne avis de la conjuration formée
contre Néron, II. 486 et suiv. Il
est récompensé, 503.

MILLIAIRE d'or, I. 89.

Mineres. Adoptée pour déesse tutélaire par Domition, qui s'en disoit le fils, IV. 56.

Minenvine, première semme de Co2-

stantin, et mère de Crispus Gésar, VI. 276.

Mines d'or en Espagne, I. 684.

Missucius Félix, apologiste de la religion chrétienne, V. 171.

Miracus prétendus de Vespasien, III. 350.

MIRMILLORS, sorte de gladiateurs, IV.

Mishne. Flotte entretenue à Misène, I. 559. II. 356, 483. 111. 207, 257. V. 124. Maison de campagne de Lucullus près de Misène, I. 716.

Miséniconne. Autel de la Miséricorde à Athènes, IV. 559.

MITERIDATE, frère de Pharasmane, roi d'Ibérie. A ppuyé des Romains, s'empare de l'Arménie, I. 696-798. Mis dans les fers par Caligula, il est renvoyé libre par Claude, II. 138. Il remonte sur le trône d'Arménie, 236. Il est détrôné et mis à mort par Rhadamiste son neveu, son beau-frère, et son gendre, 242 et suiv.

MITHEDATE, descendu du grand Mithridate, est établi par Claude prince du Bosphore, II. 158. Il se révolte, et est obligé de se rendre aux Romains, 249 et suiv. Il est amené à Rome, et y sontient sa fierté, 250. Il prend parti contre Galba, et est tué comme complice de Nymphidius, III. 14, 16.

MITTIÈRE. Agrippa se retire dans cette ville, I. 61.

Musseum, pantomime simé de Caligula, II. 103. Ruse de Messaline pour le réduire par l'autorité de Claude même à ses désirs, 160. Vey. encore 183. Les crimes de Messaline étant découverts, Mnester est mis à mort, 216.

MRESTER, affranchi d'Agrippine, se tue sur le tombeau de sa maîtresse, II. 365.

Musausis, secrétaire d'Aurélien. Menacé par ce prince, trame l'intrigue qui le fit périr, VI. 74. Il est exposé aux bêtes, 76. MODENE, III. 150. VI. 312.

Modern, disciple d'Ulpien, dernier oracle de la jurisprudence romaine, V. 398.

Mozsiz, I. 259, 390, 463. Les Sarmates Rhoxolans ayant fait une irruption dans le Mœsie, sont défaits par M. Aponius, III. 74.

Mœuss. Licence et dérèglement des mœurs chez les Romains. Auguste étoit peu propre à réformer ces désordres, I. 100. Horrible débordement des mœurs dans Rome, 455. Ordonnance pour le réprimer, ibid. et suiv. Lois de Constantin pourmaintenir là pureté des mœurs, VI. 380.

Mois. Année de quatorze mois imaginée par un financier concussionhaire, I. 112. Tibère ne veut point que l'on donne son nom au mois de novembre, 454. Noms des douze mois de l'année changés par Commode, V. 47.

MONA, ile d'Anglescy, II. 391. VI.

Monago, HII. 248.

Monasas. Chargé par Vologèse de chasser Tigrane de l'Arménie, assiégu sans succès Tigranocerte, II. 437. Monosaza, roi de l'Adiabène, II. 456.

MONGSAZE, FOI de l'Adiabene, 11. 430.

MONSOISS d'or d'un poids excessif, frappées par Héliogabale, réduites par Alexandre Sévère, V. 354.

Monnoyeurs. Guerre des monnoyeurs sous Aurélien, VI. 70.

MONSTRE marin échoué à Porto, II. 143. Autre, V. 206.

Mont Alma, près de Sirmium, VI. 127.

Mon's d'or, dans la Mœsie supérieure, VI. 127.

MONT-Dru, dans Autun, VI. 199. MONTANUS, senateur. Sa triste aventure, II. 511 et suiv.

MONTANUS Atticinus. Voy. ATTICINUS.
MONIA, mont sur lequel étoit bâti le
temple de Jérusalem, III. 501.

MORINS, peuple Gaulois, III. 312. VI. 276, note. Monts volontaires. Fréquentes sous Tibère, et pourquoi, I. 691.

Moveres. Domitien passoit des jours entiers à tuer des mouches dans son cabinet, IV. 45.

Mucaron, chef des conjurés contre Aurélien, le tue de sa main, VI. 75. Il est puni de son crime par l'empereur Tacite, 93.

Mucien, gouverneur de Syrie. Variétés de sa fortune. Son caractère, III. 29. Il prête serment à Vitellius, 155. Voyez encore 177. Négociations secrètes entre Mucien et Vespasien, 186. Discours de Mucien à Vespasien, 190. Il fait prêter serment par ses troupes à Vespasien, 195. Départ de Mucien, et son plan de guerre, 198. Vexations exercées par lui sur les peuples, 199. Origine de l'inimitié entre Mucien et Antonius Primus, 216, 250, 252. Mucien veut négocier avec Vitellius, 265. La mort de Flavius Sabinus fut agréable à Mucien, 277. Mucien fut cause en partie des retardemens de l'armée victorieuse, qui furent funestes à la ville de Rome, 280. Il fait mourir le fils de Vitellius, 291. Dans sa marche il s'étoit trouvé à portée d'arrêter les courses des Daces : ce qu'il fit, 292. Lettre de Mucien au sénat blâmée, 325. Il arrive à Rome, et devient arbitre de tout, 332. Il affoiblit Primus, et rend le calme à la ville, 354. Il protége les accusateurs et les met à couvert, 341. Il s'efforce d'apaiser le sénat irrité, ibid. Mouvement de sédition parmi les troupes arrêté par Mucien, 342-344. Mucien, songeant à quitter Rome pour marcher contre Civilis, écarte ceux qui lui faisoient ombrage, 371 et suiv. Il ne se hâte pas de partir, 372. Il oblige Domitien de ne point passer Lyon, 386. Il va à Brindes recevoir Vespasien, 403 et suiv. Il agissoit avec ce prince presque d'égal à égal, 411.

Mort de Mucien : ses ouvrages, 410.

Voyez encore 460.

Mulvius (pont), à trois milles de Rome, lieu de parties de plaisir pour la jeunesse licencieuse, II. 521. Maxence est défait par Constantin près du pont Mulvius, VI. 103.

Mumma Achaica, mère de l'empereur Galba, II. 565.

MUNIUS Lupercus, commandant du camp de Vétéra, III. 302, 306. Sa mort, 365.

Munnus, jeune débauché, vient à bout de corrompre Pauline par le moyen des prêtres d'Isis, 1. 466.

Mun construit avec art et intelligence par les Juiss assiégés dans Massda, III. 574. Mur d'Adrien dans la Grande-Bretagne, IV. 390. Mur d'Antonin, 437; de Sévère, V.

MURÉNA (Varron). Soumet les Salasses, I. 48. Il devient consul, 58.

Munana (Licinius). Manque de repect à Auguste, I. 71. Il conspire
contre ce prince avec Fannius Cépion, et est puni de mort, 76 et suiv.
Il étoit frère de Proculeius et de
Térencia, femme de Mécénas, 77.
Munans. Védius Pollion, chevalier
romain, en nourrissoit de chair
humaine, I. 113.

Munsa, ville de Pannonie, V. 551.

Musi (Antonius), médecia, guérit Auguste d'une dangereuse maladie par les bains froids, I. 59. Marcellus, traité de même par lui, meurt, 61.

Musique. Regardée par les Romains. comme méprisable et dangereuse, I. 712, II. 370.

MUSONIUS Rufus, philosophe stoicien, II. 420. Il est exilé par Néron, 504. Voyez encore 552. Sa sagesse déplacée, III. 282. Il accuse P. Celer, ami perfide de Baréa Soranus, et le fait condamner, 331, 336. Il est excepté par Vespasien de la peine de bannisse.

ment prononcée contre les philosophes, 412. Voy. encore IV. 137,

MUSULANS, peuple d'Afrique, I. 529,

MUTILIA Prisca, amie de Livie, I.

Mysithés, beau-père et préfet du prétoire de Gordien m. Conduite admirable de ce ministre, V. 467. Lettre de lui à Gordien, et réponse de ce jeune prince, 466. Gordien se reconnoit redevable à Mysithée de ses succès contre les Perses. Honneurs rendus à Mysithée, 470. Sa mort . 471 .

## N.

NAARMAICHA, canal creusé par les anciens rois de Babylone, qui communiquoit de l'Euphrate au Tigre, IV. 321. V. 163.

Nabalia, nom qui paroît altéré. Ce doit être une branche du Rhin, III. 396.

Nabatébns, arabes, I. 55, 474.

Naïssus, aujourd'hui Nissa dans la Servie, VI. 15. Patrie de Constantin, 194.

NAPATA, ville capitale des états de la reine Candace, 1. 57.

NAPLES. Agitée par un tremblement de terre, II. 432. Néron va à Naples pour y monter sur le théâtre, 458.

Naprouse, l'ancienne Sichem, V. 136. Nan, rivière, aujourd'hui la Néra, 1. 495.

NARBATA, lieu distant de Césarée de soixante stades, III. 438.

NARBONNE, première et principale citadelle des Romains dans la Gaule, I. 168. L'une des plus anciennes colonies romaines, VI. 135.

NARCISSE, affranchi de Claude, II. 120. Il se concerte avec Messaline pour perdre Appius Silanus, 145. Voyez encere 148. Leçon qui lui est faite par un affranchi de Camillus Scribonianus, ibid. Son insolence, 169. Basse adulation de Vitellius envers Narcisse et Pallas, 180. Il entreprend de perdre Messaline, 211 et suiv. Il rend inutiles les mesures que prenoit Messaline pour fléchir Claude, 214 et suiv. Il ordonne la mort de Messaline, 217. On lui décerne les ornemens de la questure, 218. Il appuie les prétentions d'Elia Pétina au mariage avec Claude, 219. Il se joue de Claude par un impudent mensonge, 227. Agrippine indispose Claude contre Narcisse, 274. Narcisse pense à dresser une batterie contre Agrippine, et succombe, 279. Agrippine le contraint de se donner la mort. Avant que de mourir, il fait brûler tous les papiers dont cette princesse auroit pu abuser pour satisfaire ses vengeances, 201. Vespasien dut à Narcisse les commencemens de sa fortune, III. 181.

Nancissa, athlète, étrangle Commode en luttant contre lui, V. 54. Il avoit eu grand crédit auprès de ce prince, 96. Il est exposé aux lions par ordre de Sévère, 160.

NARNIA, aujourd'hui Narni, I. 497. III. 258, 264.

Nansès, roi des Perses, fait la guerre aux Romains, et est vaincu par Galérius, VI. 209-211. Il demande la paix, et l'obtient, 211-213. Sa famille captive est menée en triomphe par Dioclétien, 250.

NASAMONS, peuple de Libye, détruit par les armes de Domitien, IV. 79.

NATALIS (Antonius), confident intime de Pison, entre dans la conjuration contre Néron, II. 481. Il est arrêté, interrogé, et découvre le secret, 488. Il obtient sa grace, 503.

NAULOBAT, chef des Hêrules, est fait consul par Gallien, V. 566.

Nauponte, aujourd'hui Ober-Laubach, dans la Carniole, I. 256, 344.

NAZAIRE, orateur qui n'est point méprisable, VI. 242, 303.

NAZASÉAT, pratique religieuse des Juifs, III. 440-

Néaroustanus, tribun, envoyé par Cestius, examine l'état des choses dans Jérusalem, en est content, offre un sacrifice dans le temple, et s'en retourne, III. 445 et suiv.

Némásian, poëte digne de mémoire, VI. 141, 150.

Námères, peuple germain établi endeçà du Rhiu, I. 164.

Naprune. Temple bâti à ce dieu par Agrippa, I. 47.

Néartus Priscus, fameux jurisconsulte. Regardé par Trajan comme digne de l'empire, IV. 331. Considéré par Adrien, 367.

Názon, fils ainé de Germanicus, I. 451. Il prend la robe virile, 513; est fait pontife, et épouse Julie, fille de Drusus, ibid. Il parle dans le sénat, et est écouté avec des transporta de joie, 565. Haine de Séjan contre lui, ibid. Il est présenté au sénat par Tibère après la mort de Drusus, 616. Flatterie des pontifes envers Néron et son frère. Ombrage que Tibère en prend, 621. Séjan s'attache à détruire Néron, 634. Triste situation de ce joune prince, Tbid. On lui donne des gardes, et à sa mère, 636. Tibère écrit au sénat contre eux, 645. Ils sont condamnés. 646. Mort de Néron, 653. Honnours rendus à ses cendres par Caligula son frère, II. 11.

Néaon, fils de Domitius et d'Agrippine, I. 604. Il fait un rôle dans le jeu de Troie, et la faveur du peuple se déclare pour lui, II. 190. Son mariage est arrêté avec Octavie, 221, 225. Il est adopté par Claude, et nommé Néron, 227. Il prend la robe virile, est désigné consul, et déclaré pribce de la jeunesse, 230. Il épouse Octavie, 274. Il plaide plusieurs causes d'éclat devant l'empereur, 275. Il fait preuve de mau-

vais cœur contre sa tante, 250. Actions et distours lonables de Béron empereur, 204 et suiv. Il eut la pensée d'abolir tous les impôts, 525. On ordonne que le mois d'avril soit appelé mois de Néron, 506. Avis ouvert dans le sénat pour bâtir un temple au dieu Néron, ibid. Il traitoit très-sérieusement les bagatelles des jeux et des combats de musique, 511. Son badinage puéril dans le plus grand des dangers, 571; sa mort, 586. Ses statues trainées par les rues, III. 12. Recherche des largesses de Néron, 20, 107. Variété de sentimens dans le sénat et dans le peuple au sujet de la mort de Néron, 25 et suiv. Quelle fut la vraie cause de sa chûte, 35. Othon paroit vouloit honorer sa mémoire, 73. Vitellius l'avoit servi dans la passion qu'il avoit de monter sur le théâtre, 85. Faux Néron, 145. Vitellius témoigne de la vénération pour Néron, 167. Second faux Néron, IV. 57. Troisième faux Néron, 80. Voyes le sommaire de son règne, livre 1, S. 1. 11. 503-500. Nénorous. Nom que vouloit donner

NERVA (Coccésus), grand jurisconsulte. Seul des sénateurs emmené par Tibère à Caprée, I. 595. Il se laisse mourir de faim, 689. Il fat aïcul de l'empereur Nerva, IV. 225. NERVA ( Coccéius ). Reçoit de Neron l'honneur des ornemens de triomphe et d'une statue, II. 505. Il est exilé par Domitien, selon le rapport de Philostrate, IV. 145, 202. Ceux qui conjuroient contre Domitien offrent l'empire à Nerva, qui accepte la proposition, 149. Sa lettre à Apollonius de Tyane, 211. Sa famille, 231. On lui décerne les honneurs divins, 240. Voyes le sommaire de son règne, liv. 18111, S. 1, p. 576. On a cru dans les temps

Neron à Rome rebâtie, II. 464.

postérieurs que Nerva avoit abdiqué

l'empire : mais le fait est faux,

Neuviens, peuple germain établi endeçà du Rhin, I. 164, 172. Voyez encore VI. 359, 370, 385. Quelques tribus germaniques transportées par Maximien sur les terres des Nerviens, VI. 178.

Néssus, fils de Suilius, II. 322. Nessus, rivière de Macédoine, V. 566.

NEVITTA, barbare de naissance et de caractère, nommé consul par Julien, VI. 298.

NICANOR, officier romain, engago Josephe à se rendre, III. 467.

Nicas, ville de Bithynic, souffre beaucoup d'un tremblement de terre, et est rétablic par les libéralités d'Adrieu, IV. 562. Niger vaincu près de Nicée, V. 129. Rivalité entre Nicée et Nicomédie, 136. Nicée est pillée et brûlée par les barbares, 525. Concile de Nicée, VI. 398.

Nicarnonus, rivière qui baignoit les murs de Tigranocerte, II. 438.

Nicomédia. Eprouve la libéralité d'Adrien, IV. 562; et celle de Marc Aurèle, 490. Nicomédie se déclare pour Sévère, V. 136. Elle est pillée et brûlée par les barbares, 523. Elle devient comme la ville impériale de Dioclétien, VI. 146. Il tourmente eette ville par ses bâtimens, 189. Edit de persécution contre les chrétiens, affiché à Nicomédie, 221. Edit pour faire cesser la persécution, affiché pareillement à Nicomédie, 334. Licinius sort de Nicomédie pour se soumettre à Constantin, 350.

Nicopolis, près d'Actium, I. 469. IV. 137.

NICOPOLIS. Voy. EMMAÜS.

Nicopolis, ville de Thrace sur le Pont Euxin, VI. 17.

Nigra. Massacré par les zélateurs, III. 402.

Niger (Pescennius). Combat Maternus, chef de bandits, V. 37. Il

fit la guerre contre les Sarrasins. 49. Le peuple de Rome l'appelle à l'empire à grands cris, 85. Ses commencemens, 96. Sa fermeté à maintenir la discipline militaire, ibid. Il montroit l'exemple, 98. Incertitude sur ce qui regarde ses mœurs, 99. Ses vues de réforme par rapport au gouvernement, ibid. Il se fait proclamer empereur par ses troupes, 100. Sévère se dispose à l'attaquer, 124 et suiv. Evénemens de cette guerre, 126-130. Mort de Niger, 131. Quel jugement on doit porter de son mérite, ibid. Traits dignes de remarque, 132 et suiv. Sort malbeureux de sa famille, 125, 155. Voyes encore 168.

Nil. (le). Remonté par Germanicus, I. 476. Tentative pour découvrir les sources du Nil, II. 461. Sable du Nil à l'usage des lutteurs, 574. Voyage d'Apollonius de Tyane sur le Nil, IV. 198. Toise du Nil, transportée du tèmple de Sérapis dans l'église chrétienne d'Alexandrie, VI. 409.

Nimes, I. 226. Basilique bâtic à Nîmes par Adrien en l'honneur de Plotine, IV. 365. Antonin tiroit son origine de Nîmes, 410. Les arènes de Nîmes, 445.

NINIVE, ancienne capitale des Assyriens, II. 240. IV. 170, 181.

Nisibi, II. 439. Les Parthes viennent l'assièger, V. 142. Sévère en assure la possession aux Romains. Importance de cette place, 143. Les Parthes l'attaquent de nouveau, et Sévère la délivre, 162. Macrin battu deux fois près de Nisibe, 279 et suiv. Artaxerxès, roi des Perses, assiège Nisibe, et est obligé de se retirer, 379, 381. Nisibe prise et reprise, 471, 545. Voyez encore VI, 212.

Nobates, peuple africain. Dioclétien leur abandonne le pays au-dessus d'Eléphantine, VI, 193.

Nonzesse. Extrêmement considérée

par Auguste, I. 121, 298. Galba est le dernier des empereurs qui ait été d'une ancienne noblesse, III. 62. La noblesse, avantage rare parmi les empereurs romains, V. 18. Les Romains peu difficiles sur la noblesse, 437.

Nocène ou Nucénie, colonie de Nocère, recrutée, II. 316. Querelle et combat entre ceux de Nocère et de Pompeïe, 576. Nocère agitée par un tremblement de terre, 432.

Nole. Auguste meurt à Nole, 290 et suiv. La maison où il étoit mort est changée en un temple consacré à son culte, 351, 593.

Nonia Celsa, épouse de Macrin, décorée du titre d'Augusta, V. 293.

Norianus. Voy. Servilius (M.)

Nonsanus, sénateur, est tué par les soldats, irrités de la mort de Caligula, II. 105.

NORBANUS ( Appius ). Voy. Appius.

Normanus, préfet du prétoire, entre dans la conjuration contre Domitien, IV. 148.

Nonique, province sur le Danube, I. 459. 111. 214. V. 189.

Norz, ou abréviations de l'Ecriture, inventées, selon le rapport de Dion, par Mécène, I. 205.

NOVARE, III. 102.

NOVATUS. Foy. GALLIO.

Novellius Torquatus. Avaloit d'un seul trait trois conges, c'est-à-dire près de dix pintes de vin, I. 598.

NOVEMBER. Voy. Mois.

Novisium, aujourd'hui Nurs, III. 311. III. 360, 365, 385, 393.

Novus (Cn.), chevalier romain, se mêle armé d'un poignard dans la foule de ceux qui faisoient leur cour à Claude; il est arrêté et mis à mort, II. 199.

Novius *Priscus*, ami de Sénèque, est envoyé en exil, II. 504.

Numa. On lui a comparé Antonin, IV. 449. Palais de Numa brûlé

dans l'incendie de Rome sous Méron, II. 465.

Numerium, grammairiem, guerrier sous Sévère, V. 150.

Numérium, second fils de Carus, prince d'un caractère estimable et aimable, est fait César et Auguste avec son frère Carin, VI. 136 et suiv. Carus l'emmène avec lui à la guerre contre les Perses, 138. Il succède à son père conjointement avec son frère Carin, et périt par les intrigues d'Aper, 142 et suiv.

Numicius *Thermus*. Mis à mort par la vengeance de Tigellin, IV. 512.

Numides. Se soulèvent sous la conduite de Tacfarinas, I. 529. Voy. Tacfarinas.

Numerous Quadratus, gouverneur de Syrie, se conduit mollement à l'égard de Rhadamiste, II. 244, 246 et suiv. Il se transporte dans la Judéc pour apaiser les troubles qui étoient nés, 255. Ordres qu'il reçoit à l'occasion de la guerre de Parthes, II. 350. Sa jalousie contre Corbulon, 231 et suiv. Il meut, et Corbulon lui succède, 345.

Nomisius Rufus, commandant de légion dans le camp de Vétéra, J soutient le siège contre Civilis, III. 306. Il est mis dans les chaînes par Classicus, 362. Il est massacré, 375.

Numonius Vala, lieutenant de Varus, périt avec lui, I. 270.

Nursia, patrie de Vespasien Polla, mère de Vespasien, III. 179.

Nurs. Voy. Novisium.

NYMPHIBIUS Sabinus. Reçoit les onemens du consulat, II. 505. Sa missance et sa fortune, 580. Il persuade aux prétoriens d'abasdonner Néron, et de proclamer Galba empereur, 580-582. Largesse énorme promise par lui au nom de Galba, 581. Il ose aspirer à l'empire, III. 11. Il est tué par les prétoriens, 15. NYME, rivière d'Angleterre, II. 260. OASIS. Déserts d'Oasis au-dessus de l'Egypte, VI. 193.

OBÉLISQUES transportés d'Egypte à Rome par Auguste, I. 301; par Caligula, II. 37. Obélisques dans l'Hippodrome, 560.

Osseçous d'Auguste, 1. 329 et suiv.; de Pertinax, V. 216. Voyez Funé-

OBULTBONIUS Sabinus, questeur, II. 314.
Occia. Fut vestale pendant cinquante-

sept ans, I. 467.

OCELLATA, nom de deux sœurs vestales coudamnées à mort par Domi-

tien, IV. 51.

Octavis. Fond en larmes en entendant les vers de Virgile sur la mort de son fils Marcellus, I. 62. Elle consent au divorce de Marcella sa fille avec Agrippa, 80. Mort d'Octavie après douze ans d'un deuil inconsolable pour la mort de son fils, 106.

Octavis, fille de Claude, fiancée à Silanus, II. 12. Agrippine rompt ce projet de mariage pour donner Octavie à son fils, 221. On la marie au fils d'Agrippine, 274. Néron n'eut que du dégoût et de l'aversion pour elle, 297. Elle dissimule sa douleur à la mort de Britannicus son frère, 303. Néron s'enhardit à la répudier, 425. Octavie, tourmentée par une suite d'injustes et odieux traitemens, est enfin mise à mort, 426.

Octavien. Voyez à la fin du tome 1. « le sommaire du livre 1, §. 1, jusqu'à ces mots: Il reçoit le nom d'Auguste.

OCTAVIUS (P.), rival d'Apicius pour la gourmandise, I. 536.

OCTAVIUS Fronto, ancien préteur, invective dans le sénat contre le luxe, I. 436.

Octavius Sagitta, tribun du peuple, assassine celle qu'il aimoit, et est condamné à l'exil, II. 322. Etant revenu à Rome, il en est chasse de nouveau par Mucien, III. 341.

Octobra. Divers noms donnés à ce mois, IV. 48, 436.

Obinar, prince palmyrénien ou sarrasin, poursuit Sapor au-delà de
l'Euphrate, V. 544 et suiv. Il avoit
été méprisé par Sapor, 545. Il fait
des efforts inutiles pour délivrer Valérien, 546. Il est fidèle à Gallien,
ibid. Il détruit Quiétus et Baliste,
tyrans, et il fait jouir l'Orient d'une
heureuse tranquillité, 553 et suiv.
Il est fait Auguste par Gallien, 554.
Gallien triomphe pour les victoires
remportées par Odénat, 555. Odénat chasse les barbares qui pilloient
l'Asie, 567. Il périt par des embûches domestiques, ibid.

Ofa, ville d'Afrique, III. 548.

Orrices nouveaux institués par Auguste pour faire entrer un plus grand nombre de personnesen part de la puissance publique, I. 27.

OLEMNIUS exerce sur les Frisons des vexations qui les portent à la révolte, I. 602.

OLIVIERS (montagne des), III. 501, 518.

OLLIUS (T.), père de Poppés, II. 352. OLOACRITUS, l'un des meurtriers d'Agrippine, II. 362.

OLYMPIA. Eau amenée à la ville d'Olympia qui en manquoit, IV. 500.

OLYMPIQUES ( jeux ). Différés par les ordres de Néron qui vouloit y remporter des couronnes, 11. 547. Pérégrin se brûle aux jeux olympiques, IV. 501-506.

Omulus. Liberté brutale de ce sénateur, 1V. 440, 455.

Onias. Temple d'Onias en Egypte fermé par Vespasien, III, 578. Ce temple est dépouillé par Lupus, préfet d'Egypte, ibid. Sa durée, 579.

Onomastus, affranchi d'Othon, 111.

Optrangium, aujourd'hui Oderzo, III. 215.

OPPLEN, poëte grec, V. 266.

Oppros Sabinus. Vaincu et tué par Décébale, 1V. 73.

Orsius (M.). Trame avec trois autres senateurs une intrigue horrible et infame contre Titius Salinus, I. 657 et suiv.

OPTATIANUS (*Porphyrius*). A composé en vers latins un éloge de Constantin, VI. 426.

Oprissus, très-bon, surnom donné à Trajan, IV. 260.

Onatoines des Juifs dans Alexandrie profanés ou détruits, II. 75.

ORGA, monstre marin, II. 144.

ORCADES (iles). Découvertes par la flotte d'Agricola, IV. 114.

Ondoviques, peuple breton, IV. 92.

Oreules du roi, nom que l'on donnoit aux magistrats des rois Arsacides, IV. 172.

ORESTA, ville de Thrace, dont Adrien change le nom en celui d'Adriano-polis, aujourd'hui Andrinopole, IV. 423.

Oricke, V. 171. Il est mandé par Mamée, et l'instruit de la religion chrétienne, 517. Maximien en vouloit personnellement à Origène, 452. Il souffre de grands tourmens dans la persécution de Dèce, et meurt peu après, 495.

Origina. C'est l'ancienne ville de Génabum, amplifiée et embellie par Aurélien, VI. 72.

Onniès, ou Honnisdas, frère du roi des Perses Vararane II, et révolté contre lui, VI. 183, 209.

Onnus, île, IV. 322.

ORREMENS. Ceux du consulat, de la préture, de la questure, donnés sans les charges mêmes, I. 91. II. 218, 294, 505. Ornemens consulaires comptés pour un premier consulat, V. 178. Cet abus réformé par Macrin, 277. Ornemens de triomphateur substitués au triomphe, I. 119, 129. Tibère est le premier à qui l'on sit ainsi accordé les ornemens du triomphe, ibid.

Ornospadàs, gouverneur de Mésopo-

tamie pour les Parthes, abandome Artabane, et se déclare pour Tiridate, I. 699.

Onone, roi des Parthes, I. 446.

Onone, établi roi d'Arménie par Artabane son père, est bientôt dépossédé, I. 448, 472. Il rentre en Arménie avec une armée, et est blessé par Pharasmane, et vaineu, 697.

Orreiz. Honoré d'un culte religieux par Alexandre Sévère, V. 358.

Ospensius Bénignus, commandant de légion, tué dans la bataille de Bédriac, III. 134, 137.

ORPHITUS (maison d') ruinée par Régulus, III. 338.

Oscus, affranthi, chargé par Othon d'un emploi important, III. 104.

Osivs, évêque de Cordoue, parait avoir eu part à la conversion de Constantin, VI. 308. Loi adressée par Constantin à Osius, 399. Voy. encore, 416.

Osanoane. Osanoaniane. L'Osthoène devient province romaine, V. 252. Osrhoéniens dans l'armée de Caracalla combattant contre les Germains, 246, 252; dans l'armée d'Alexandre Sévère, 388, 410.

Osnoss. Taille en pièces l'armée de Sévérien, IV. 475 et suiv.

OSTIR, I. 434.

Osronius Scapula. Est envoyé par Claude pour commander dans la grande Bretagne, II. 199. Ses caploits, 259-262. Gontinuation de la guerre. Mort d'Ostorius, 264.

Ostonius Scapula, fils du précédent, mérite l'honneur de la couronne civique, II. 260. Antistius Sosianus récite chez lui, dans un repas, des vers satiriques contre le prince, 406. Il est accusé par ce même Antistius, et forcé de se donner la mort à luimême, 522 et suiv.

Osronius Sabinus, accusateur de Bares Soranus, II. 530, 536. Il est récompense, 539.

Ornon, jeune débauché, s'insinue dans la confiance de Néron, Il»

297, 312. Corrupteur et ensuite mari de Proppéa, il trouve un rival dans Néron, perd la faveur du prince, et est envoyé en Lusitanie avec le titre de gouverneur, 353 et suiv. Il passe le premier dans le parti de Galba, 575. Il travaille à se faire adopter par Galba, qui le rebute, III. 31 et suiv. Il trame une intrigue pour le détruire et se mettre en sa place, 45. Exécution du complot, ibid. et suiv. Invective de Pison contre lui, 47. Ardeur des soldats pour Othon, 52. Discours d'Othon aux soldats, 53. Les têtes de Galba, de Pison et de Vinius portées à Othon, 59. Il fait mourir le préfet Laco et l'affranchi Icélus, 60. Voyez le sommaire du regne d'Othon, l. x111, S. 11, p. 584 et suiv. Son tombeau, très-simple, est épargné par Vitellius, 167.

OTRICOLI, Ville, 111. 280.

OVATION, ou petit triomphe de Tibère sous Auguste, I. 178. L'ovation est décernée à Germanicus et à Drusus, 472, 508. Tibère empereur rejette avec dédain la flatterie d'un sénateur qui lui décernôt l'ovation sans cause, 528. L'ovation accordée à Plautius, qui est le dermier des particuliers à qui cet honneur ait été déféré, II. 174. L'ovation est décernée à Néron, 331.

Ovins, I. 83. Son exil, 273. Sa mort, 455. Vérus César lisoit sans cesse les poésies licencieuses d'Ovide, IV. 406.

Ovide, fidèle et généreux ami de Césonius Maximus. Exilé par Néron, 11. 504.

Ovinus Camillus. Conspire contre Alexandre Sévère, et est traité par ce prince avec une extrême indulgence, mais ensuite mis à mort par mn autre empereur, V. 342.

P.

Passe, cordonnier, mari, selon Agathias, de la mère d'Artaxerxès, restaurateur de l'empire des Perses, V. 376.

PACABIUS (D.) Excite dans la Corse quelques mouvemens, et est tué par les habitans, III. 112.

PACONIAMUS (Sextius). Voy. SEXTIUS.
PACONIUS, peut-être le même que le précédent. Coudamné à mort, I. 669.
PACONIUS (M.) Lieutenant et accusa-

teur de Silanus, I. 550.

Paconius Agrippinus. Accusé, et condamné à l'exil, II. 534, 539. Sa constance stolque, 541.

Paconus, frère de Vologèse, réguoit dans la Mèdie, II. 247, 457, 446, 457.

PACORUS, roi des Parthes, IV. 311.
PACORUS, roi des Lazes, IV. 448.
PACTIUS Africanus. Voyez Africanus.

PACTIUS Orphitus, officier coupable de témérité, est soumis par Corbulon à une peine militaire, 11, 335.

PACOVIUS (Sex.), tribun du peuple, se voue à Auguste selon la méthode des Celtes, I. 41.

Papous. Jeux qui se célébroient à Padoue, comme institues par Anténor, 11. 528. Voy. encore III. 215.

Parus. Accuse Burrhus et Pallas de crime d'état, et il est puni par l'exil, II. 310.

PAGYDA, rivière d'Afrique, I. 530.

PAIRS distribués au peuple au lieu de blé, VI, 67.

Paix. Statues de la Paix, I. 188. Temple de la Paix bâti par Vespasien, 111. 398, 400, 415. Brûlé sous Commode, V. 48. Église de la Paix, ou de Sainte-Irène, dans Constantinople, VI. 364.

Palais d'or bàti par Néron, II. 466.
Voyez encore III. 73. Il est brûlé,
IV. 246. Palais public, 252. Le palais impérial étoit plus grand qu'aucune ville de province, V. 216.

Palamère. Fable ridicule de sa prétendue métempsycose, IV. 179.

Palestine. Démembrée du gouvernement de Syrie pour faire un gouvernement particulier, V. 136. Soldats de la Palestine qui portoient des massues et de gros bâtons , VI. 48.

Palrunius, chef des Isaures, le même peut-être que Lydius. Voyez Lynius.

Parilia, jour de la fondation de Rome. Ce nom est donné au jour où Caligula avoit pris possession de l'empire, II. 15.

Pathadium. Sauvé des flammes avec peine, V. 48.

Pallantáum. Erigé en ville par Antonin, IV. 445.

Pallas, esclave d'Antonia, mère de Claude, porte à Tibère le premier avis des desseins criminels de Séjan, I. 647. Il devient tout puissant sous Claude, II. 126. Flatteric indigne de L. Vitellius à l'égard de Pallas. 180. Lacheté de Pallas dans l'affaire de Messaline, 211. Il appuie le mariage d'Agrippine, 220. Cette princesse ne rougissoit pas de se prostituer à Pallas, 224. Il appuie l'adoption du fils d'Agrippine, 228. Basse flatterie du sénat envers Pallas, 268. Le crédit de Pallas tombe, 202. Néron lui ôte l'administration des finances, 200. Il est accusé de crime d'état. Son arregance, 510. On croit qu'il mourut empoisonné,

PALMYRE. Voy. ODÉRAT, ZÉROBIE. Célébrité et importance de la fille de Palmyre, V. 47. Elle est livrée au pillage par Aurélien, 56. Justinien la répara et la fortifia de nouveau, ibid.

Pannénès, astrologue, II. 521.

Pannénès, célèbre pour les victoires qu'il avoit remportées dans les jeux de la Grèce, est forcé par Néron de combattre contre lui, II. 549.

PAMPEYLIE, III. 146.

PARDATAIRE, île sur les côtes de Campunie. Julie y est reléguée par Auguste son père, I. 215, 379; Agrippine par Tibère, 646, II. 11; Octavie par Néron, 426. Pandion, roi des Indes, envoie une ambassade à Auguste, I. 85.

Pandion, valet des cochers du Cirque. Elevé à un haut degré de faveur par Caracalla, V. 236.

Panémus, nom de mois, III. 466.

PANNONIE. PANNONIENS. Légers mouvernens en Pannonie arrêtés d'abord par Agrippa, et ensuite par Tibère, I. 126,129. Grande guerre excitée par les Pannoniens et les Dalmates, et glorieusement conduite et terminée par Tibère, 255-263. Sédition violente des légions de Pannonie, 340. Cavalerie pannonienne excellente . II. 443. Colonies des barbares recues par Marc Aurèle dans la Pannonie, 1V. 510. Voyez encore 522. Sévère, commandant des légions de Pannonie, V. 104. Caractère des habitans de ce pays, 105.

PANS. Voy. FAUNES.

Pantuéon. Bâti par Agrippa, I. 46. Endommagé par un grand incesdie sous Tite , IV. 32. Réparé par Adrien, 364; par Sévère, V. 192. PANTOMIMES, I. 104. Fureur des Romains pour les pantomimes. Séditions. Règlement à ce sujet, 593. Les pantomimes chassés d'Italie, 564. Rappelés et comblés de bienfaits par Caligula, II. 13. Séditions occasionnées par les pantomimes, 312. Sous Néron l'art des pantomimes est porté à sa perfection. Mot d'un prince étranger et demi-barbare à ce sujet, 382. Domitien leur interdit la scène, IV. 51. lls sont rétablis par Nerva, 225. Chassés ensuite, et de nouveau rétablis par Trajan , 255, 275. Tite-Antonia aimoit le jeu des pantomimes, 445, 449. Marc Aurèle permet le spectacle des pantomimes, 490.

PAPELAGONIE. Simplicité rustique des babitans de ce pays, IV. 561, 563, 565.

PAPERUCE (S.), VI. 397. Papeos. Avoit un temple de Vénus et un oracle. Vénus y étoit adorée sous la figure d'un cône de marbre blanc, III. 184. Tremblement de terre à Paphos, 419.

Paria Poppéa (loi.) Voy. Lois.

PAPINIEN, fameux jurisconsulte, disciple de Cerbidius Scévola, IV. 497. V. 224. Préfet du prétoire sous Sévère, 190, 199. Il est destitué par Caracalla, 215. Mort de Papinien, qui avoit refusé de faire l'apologie du meurtre de Géta, 224. Il étoit parent des fils de Sévère. ibid. Sagloire dans la jurisprudence, 225. Ulpien et Paul furent ses disciples, 398.

Parinius, nom d'une famille consulaire. Opprobre de cette famille, I. 715.

PAPIRIUS (Sex.) Traité outrageusement et mis à mort par Caligula, II. 50.

Papirius Dionysius, intendant des vivres sous Commode, V. 34.

Pascs Jules. Achevés et embellis par Agrippa, I. 46. Réparés par Adrien, IV. 364.

Paristaire. Trajan comparé à cette herbe, IV, 260.

Paris, pantomime chéri de Néron, 11. 307, 310. Mis à mort par ce prince, qui étoit jaloux de son habileté, 557.

Paris, pantomime. Mis à mort par Domitien, et regretté follement par le peuple, IV. 63.

Parium, patrie de Pérégrin, IV. 497.

Paropamisos, chaîne de montagnes confondue mal à propos avec le Caucase, IV. 176.

Paraicides. Leur supplice, I. 305, 372.

Partage de l'empire projeté entre Caracalla et Géta, V. 217. Le partage de l'empire ne fut réel que lorsque Constance Chlore et Galérius régnèrent en chefs, VI. 245.

Parthamaspatès. Établi roi des Parthes par Trajan, IV. 525. Détroné par ses sujets, 328. Il reçoit d'Adrien un petit état, 349.

Parthamasiens, fils de Pacorus, et frère de Chosroès, roi des Parthes, IV. 311. Chosroès demande à Trajan pour lui l'investiture du royaume d'Arménie, ibid. Parthamasiris vient la demander lui-même, et, ne l'ayant point obtenue, il fait la guerre en désespégé, et est tué, 312-314.

Parteire, chambellan de Domitien, entre dans la conjuration contre lui, IV. 148, et prend part à l'exécution, 152. Il appuie l'exaltation de Nerva, 215. Il est tourmenté cruellement et mis à mort par les prétoriens, 228.

Partess. La couronne des Parthes disputée entre Phraate et Tiridate. Négociation des deux partis avec les Romains, I. 66. Drapeaux et prisonniers comains rendus à Auguste par les Parthes, 82. Menace de rupture et de guerre de la part des Parthes, 218. Ils font leur paix, 220. Entrevue du roi des Parthes et de Caius César . ibid. Troubles chez les Parthes, 446 et suiv. Autres troubles et révolutions dans le même empire, 694-703. Traité conclu par L. Vitellius avec le roi des Parthes, II. 21. Troubles et révolutions dans l'empire des Parthes, 254-243. Ils font revivre leurs prétentions sur la couronne d'Arménie, 242, 247, 328 et suiv. Guerre contre les Parthes conduite par Corbulon, 530 - 534. Renouvellement de la guerre à diverses reprises, 455-454. Les Parthes souhaitent la paix, et elle se conclut, 454-458. Première guerre de Trajan contre les Parthes, IV. 310-314. Seconde, 521. Les Parthes prodigieusement affoiblis par les victoires de Trajan, 322. Trajan donne un roi aux Parthes , 344. Les Parthes se relèvent , 328. Adrien fait la paix avec eux, 349. Déférence du roi des Parthes

pour Antonio, 448. Guerre des Parthes sous Marc Aurèle, 475-480. Paix qui dura trente am, 480. Grand nombre de déserteurs romains chez les Parthes , V. 135. Première expédition de Sévère contre les Parthes, 142 et suiv. Seconde, 162-164. Caracalla attaque le roi des Parthes, qui demande et obtient la paix, 251. Caracalla lui demande sa fille en mariage, et sur son refus il renouvelle la guerre, 255. Macrin, deux fois battu par les Parthes, achète d'eux la paix, 279. Révolution qui fait passer l'empire des Parthes aux Perses, 375-577. Les Romains ont long-temps confondu les noms de Parthes et de Perses , VI. 139.

Pasquinants usitées à Rome dès le temps de Vespasien, III. 411.

Passiánus. Mérita en Afrique les ornemens du triomphe, II. 160.

Passianus (Crispus), orateur célèbre, second mari d'Agrippine, et empoisonné par elle, III. 160 et suiv. Voyez encore, I. 710.

PASTEL. Employé par les Bretons pour se peindre le corps, II. 167.

Pasron, chevalier romain. Mis à l'épreuve d'une manière croclle par Caligula, qui avoit fait mourir son fils, II. 53.

PATERNUS. Voyez TARUNTIUS.

Paremos, ile où S. Jean est relégué, IV. 143.

PATRICE, dignité créée par Constantin pour Jule Constance son frère, VI-305.

PATRICIERS (nouveaux) créés par Auguste, I. 10; par Claude, II. 205; par Vespasien, III. 405. Des affranchis mis par Commode au rang des patriciens, V. 32. Didius Julianus agrégé par le sénat aux patriciens, V. 33; ainsi que Macrin, 272.

PATROSE, ministre des cruautés de Né-

ron, est puni par Galba, III. 22.

Voyez encore 61.

PATULKIUS, riche chevalier romain,

fait Tibère son héritier pour moitié. Tibère renonce à son droit, I. 454.

PAVIE, III. 120, 164, 165.

PAUL, grand jurisconsulte, disciple de Papinien, V. 225, 557. Préfet du prétoire, 398.

PAUL (S.), ermite, V. 496.

Paui de Samosate. Protégé par Zénobie, VI. 65. Le jugement rendu contre lui par le consil d'Antioche est exécuté par l'autorité d'Aurélien, 77.

PAULINE, dame romaine. Livrée à Mundus par les prêtres d'Isis, l.

466.

PAULINE, épouse de Sénèque, II. 493. Elle veut mourir avec son mari. Néron l'en empêche, 494-497. PAULINUS, préfet d'Egypte, dépouille

le temple d'Onias, 111, 578.

PAULUS Æmilius Lepidus, censeur avec Plancus, I. 70.

PAULUS (L.), mari de Julie, petitefille d'Auguste, I. 232.

Paulus. Basilique ou portique de Paulus, I. 117, 555.

Paulus. Court risque d'être accusé pour un sujet frivole, I. 519.

Pavois. Cérémonie d'élever sur le pavois celui qui étoit reconnu pour roi, III. 298.

PAUSANIAS, écrivain, IV. 560.

Pausilyes, maison de campagne près de Naples, I. 113.

PARSA. Se fait ouvrir les veines et meurt avec son mari, I. 691.

Pacses maltraité cruellement par Tibère, I. 597.

Pánanus Sécundus, préfet de la ville. Assassiné par un de ses esclaves, 11. A00.

Pádius Blésus. Chassé du sénat sur les plaintes des Cyrénéens, qu'il avoit vexés, II. 576.

Pino, lieutenant de Germanicus, I.

Péro, consul, périt dans un tremblement de terre à Antioche, IV. 317. Pégasus, jurisconsulte célèbre, ct préset de la ville sous Domitien, IV. 67.

Prints des crimes chez les Germains, I. 145.

Pálacon, eunuque. Euvoyé par Nóron pour présider au meurtre de Rubellius Plautus, II. 420.

PRILA, ville au-dela du Jourdain, où se retirèrent les chrétiens de Jérusalem après la levée du siège de Cestius, III. 455.

Palla, ancienne capitale des rois macédoniens, aux environs de laquelle se trouvent des serpens il'une douceur étonnante, IV. 562.

Prison, lac, dont Galérius fit écouler les eaux dans le Danube, VI. 294. Principal auteur

de la sédition des légions de Pannonie, I. 540.

nonie, i. 340.

Pane tué dans le combat par son fils qui ne le connoissoit pas, III. 232. Pane de la patrie. Ce titre est déféré à Auguste, I. 104. Il demeura af-

à Auguste, I. 194. Il demeura affecté aux empereurs. Valeur et signification de ce titre, 23. Tibère le refusa par une raison singulière, 236. Néron ne le reçoit pas à son avénement à cause de son âge, 11. 288. Trajan ne l'accepte qu'apres qu'il lui a été plusieurs fois offert par le sénat, 1V. 243. Voy. encore 347, 482. Pertinax le reçoit en même temps que les autres titres de la puissance impériale, V. 63.

Père du sénat, titre déféré à Claude, et refusé, II. 206. Les inscriptions le donnent à Maxime et à Balbin, V. 438.

Pánás, contrée au-delà du Jourdain, 111. 455. Soumise par Vespasien, 494-496.

Pinicals, fourbe et imposteur sous le manteau de cynique. Histoire de sa vie et de sa mort, IV. 497-506.

Pénanus, flatteur intéressé et ambitieux, est fait par Gommode préfet du prétoire, V. 19. Voy. encore 22. Puissance et tyrannie de Pérennis. Ses projets ambitieux, et sa

MIST. DES EMP. TOM. VI.

chûte, 24-27. Contradiction entre Dion et Hérodien sur le fait de Pérennis, 28.

Pancame. Avoit un temple qui jouissoit du droit d'asile, 1. 547. Voy. encore II. 550. Esculape étoit honoré dans cette ville. Caracalla s'adresse à ce, dieu pour être guéri dans l'âme et dans le corps, V. 249.

Péaintre, autrement Héraclée, V.
127. Byzance est soumise par Sévère
à la juridiction des Périnthiens,
141.

Pantes dans l'Océan britannique, II. 167.

Passa, poëte. Tourne, dit-on, en ridicule des vers de Néron, II. 375. Sa mort et son éloge, 431. Maxime de Perse citée par Alexandre Sévère, V. 354.

Pansécurions contre les chrétiens. Voy. Chrétiens.

Passas. Formoient sous l'empire des Parthes un corps d'état, et avoient leur roi particulier, V. 377. Ils se révoltent contre les Parthes, et font passer l'empire à leur nation, ibid. Artaxerxès, leur roi, se prépare à la guerre contre les Romains, ibid. Récit de cette guerre, 578-387. L'empereur Maxime se disposoit à aller leur faire la guerre lorsqu'il fut tué, 458. Ils attaquent l'empire romain, 467. Gordien in fait la guerre contre eux avec gloire, 469. Philippe fait la paix, 482. Guerre des Perses contre Valérien, 523 et suiv. Prise de Valérien, et sa captivité, 526 et suiv. Les Perses vainqueurs sont repoussés par Baliste ct par Odénat, 543-546. Ils viennent au secours de Palmyre assiégée par Aurélien, et sont défaits, VI. 52. Aurélien est tué lorsqu'il se disposoit à aller leur faire la guerre, 75 et suiv. Succession de leurs rois, 74. Probus marche contre les Perses. 117. Audience qu'il donne à leurs ambassadeurs, 118. La paix se conclut, 119. Il se prépare à renouveler la guerre, et est tué, 128. Carus porte la guerre chez les Perses arec succes, 130. Numérica abandonne l'entreprise, 142. Les Perses reprennent la Mesopotamie., 168, 179. Dioclétien, par la terreur de son nom, les force d'abandonner leur conquête, 180, Les Perses sont vainous par Galérius, 200- Ila demandent la paix et l'obtiennent, 211. Gette paix dura quarante ans . 213. Chrétiens persécutés dans la Perse, 411. Constantin se préparoit à la guerre contre les Perses lorsqu'il mourut, 423.

PERTINAX. Se signale sous Marc Aurèle. Sea commencemens, IV. 521. Voyez encore 550 et suiv. Il est relégue par Commode en Ligurie, V. 25. Il est envoye commander l'armée romaine dans la Grande-Bretagne. 29. Il demande son rappel, et est chargé de la surintendance des vivres , 51. Soupçons facheux contre Pertinax, 35. Voy'et le sommaire de son règne, liv. xx1, \$. 2, p. 58r. Sévére se déclare le vengeur de Pertinax; 105 et suiv. Les honneurs divins sont décernés par le sénat à Pertinat, 115. Sévère lui fait célébrer une pompe sunebre,

Prazinax, fils du précédent, est életé tres modestement par son père, V. 68. Il est mis à most per Caracalla , 227:

Pascenna Marcellina. Aide de son argent'et'de son secours les commencemens de Maxime, qui fut depuis empereur, V. 435.

PESCLENICS Niger. Voy. NIGER. Six sénateurs de ce nom, parens sans doute de Niger, sont mis à mort par Sévère, V. 159.

Pasta dans Rome sous Néron; 11. 520; gous Vespanien , III 401; sous Tite, IV, 531. Peste borrible qui ravage tout l'empire, 482. Peste sons Commode, V. 47. Peste de douze ..ns , 503 , 523 , 542.

PETAU, ville sur la Drave, III.216. PEPIELUS Rufus, l'un des accusateurs de Titius Sabinus, F. 657, 640. Parnouia, première femme de Vitellius , épouse ensuite Dolabella. Sort funeste du fils qu'elle avoit eu de Vitellius, III. 84, 160.

· Parnonia (loi. ) Vey. Los.

Pármonios, préfet d'Egypte, fait la guerre à la reine Candace, I. 4, 56.

Parmonius (P.) Commis asec les quitre gendres de Tibère pour la dispensation des libéralités de prince après un grand incendie, I. 709.

Párnosurs, gouverneur de Syrie, un de prudence et de bonté à l'égad des Juifs dens l'affaire de la statue de Caligula, 17, 79-83. Il court risque de périr, si Caligula n'est été

tuć, 86.

Paraonius Turpilianus. Succède a Suctonius Paulinus dans le commandement des armées de la Grande Bre tagne, II. 399, IV. 90. Béros lui accorde les ornemens du triemphe, 505. Il le choisit pour général contre la rébellion de Vindex , 575. Pétronius est tué par ordre de Galba . 111. 16 , 54.

PETRONES (C.), que plusieurs out pris pour le trop fameux Pétrott. Sa mort , II. 523 ; 525 , 527.

Parnonius Sectundus, profet du pretoire sous Domitien, conspire contre ce prince, IV. 148. Il appuie Nerva, 215. Il est tué par les prétoriens, sad.

Paraonaus Mamertinus, beau-frère de Commode, est tué par ordre de cel empereur, V. 58.

Pauren (le) transmet par une loi son pouvoir à un seul , I. 18. liconserte sous, Auguste la nomination sur charges , 53. Il la perd sous Tibère, la recouvre pour un temps sous Ciligula, et enlin est privé de loule part au gouvernment, 33 et s. Ordonnance du peuple pour satifier le sénatus consulte qui changeul u

nom du mois Sextilis en Augustus. 41. Sédition dans l'élection des consuls, 79. Autre, 89. Tibère associé à Auguste par un décret du sénat et une ordonnance du peuple, 277. Auguste affoiblit le pouvoir qui restoit au peuple, 279. Gonduite de ce prince à l'égard du peuple mêlée de condescendance et de fermeté, 300. Le droit d'élection et tout le pouvoir du peuple est transféré au sénat par Tibère, 339. Vestige de l'ancien usage, ibid. Mouvemens séditieux du peuple apaisés, 680. Le droit d'élire les magistrats est rendu au peuple par Caligula, II. 14; et peu après ôté, 23. Le fils d'Agrippine est adopté par Glaude devant le peuple assemblé, 229. Le peuple concourt par ses suffsages à l'exaltation de Vespasien, AII. 324. Loi portée devant le peuple par Domitien, alors César et préteur, 344. Le peuple, au temps de Trajan, avoit encore quelque part dans le cérémonial de l'élection des magistrata, IV. 262. Alexandre Sévère assemblait souvent le peuple et le haranguoit, V. 339, 3874,

PHALANGE formée de six légions par Alexandre Sévere, V. 379, .....

PHANNIAS. Fuit grand-prêtre par les zelateurs, III. 480.

PHAON; affranciii de Néron; lui offre sa petite maisoh de campagne pour asile; IF. 582.1

Prianiminni, rol d'Ibérie, I. 6jô. Il met Mithridate son frère en possession de l'Armèbie, 697: Il gagne une basaille sun Orode; fils du roi des Parthes, qu'il ávoit blessé dans le combat, 697. Foyez encore II. 235. Il engago Rhadamiste son fils à s'emparer de l'Arménie, 24 et suit. Il conseille le meurtre de son frère, et de lus fille, '245.' Il fait mourir Rhadamiste son fils, 249. Il seconde Corbulus, 556.

PHARASHANE, roi d'Ibérie, vient à Rome rendre des respects à Adrien, IV. 396. Il y revientsous Tite Antonin, 448.

PEARISIERS. Avoient grand crédit sur le peuple juif, 111. 430.

Phansals de Lucain. Est plutôt histoire que poëme, 11. 502:

PRASARL, frere d'Hérode, qui donne le nom de ce frère chéris une tour bâtie pas lui sur les murs de Jérusalem, III. 449, 560.

PHASE, fleuve de la Colchide. V, 519 et suiv.

Priest, affranchie de Julie, fille d'Auguste, se pend elle-même pour éviter le supplice. Mot d'Auguste à son sujet, I. 216.

"Passus, astranchi de Néron, ostense Vespasien. Douceur de Vespasien devenu empereur, à l'égard de cet 'astranchi, II. 513. III. 411.

Preniciers. Ont fait, seuls pendant long-temps le commerce de l'étain de la Grapde-Bretagne, II. 166. Ruse d'un pilote phénicien contre un navigateur romain, ibid.

Pagary, oiseau fabuleux, I. 691.

Papeas, ville peut étoignée de Syène,

nRaupen, fils d'Hérode le grand, tégrangue de la Trachonite, L. 211.

Appropr. Rait périt Mysithée, et deprincipe, préfett du prétoire, V. 470. Al cet peut probable que Philippe uit mété chrétien, 471. Il été la vie à Cordien nu , et so fait nommer rempereur per les soldats, ibid. Il affecte d'honorer la mart du prince qu'ille tué. 474. Voyez le sommaire de son règne, lin. 224, S. 1, p. 696.

Printer, fils du précédunt, agé de sept sus, est fait L'asse par son père, V. 482; puis consul et Auguste, 486; Il est tué à Rome, 489. Onta dit que cet enfant ne rit jamais depuis l'âge de cinq ass, ibid.

Permissoronis , colonie dans l'Arabic Pétrée, près de Bosta y d'ou l'empereur Philippe étoit originaire, V. 490.

PRIMPPOPOLIS en Thrace , V. 497. VI. 338.

Priniscus, disciple d'Apollonius de Tyane, IV. 208.

Prilozaüs, ami d'Apollonius de Tyane. IV. 186.

Paulon, Juif, plutôt avocat de ses compatriotes qu'historien, II. 75 et suiv. Il est mis à la tête de la députation des Juiss d'Alexandrie à Caligula, 78. Récit de l'audience qu'il eut de ce prince, 87.

Personaton, roi d'une partie de la Cilicie, I. 450.

PRILOSOPHES. Chassés de Rome per Vespasien , III. 411. Observation de Tacite sur l'étude de la philosophie, IV. 138. Les philosophes chassés de Rome et de l'Italie par Domitien, 136. Philostrate dit que Néron avoit rendu une pareille ordonnance, 188. Goût de Marc Aurèle, encore tout jeune, pour la philosophie, 416, 452. Cette étude étoit la mode régnante au temps d'Adrien, 427. Mattres de philosophie gages par Tite Antonin dans tout l'empire, 444. Mot de Platon sur la philosophie alliée à la souveraine puissance, 486. Philosophes hypocrites, 493. Le titre de philosophe joint aux plus grands'titres pour honorer Marc Auréle, 530. Requête singulière des philosophes à Marc Aurèle, 551. La philosophie morale est la seule qui ait samais été estimée des Romains, 558. Les philosophes ont été ardens défenseurs de l'idolatrie, VI. 427.

Perlostrate, écrivain peu judicieux et peu habile, IV. 160, 180, 198. Il écrivoit sous le règne de Sévère,

Parlundus, rebelle à qui saint Athanase fut accusé d'avoir fourni de l'argent, VI. 424.

Paraton, affranchi d'Adrien, prête son nom pour la publication d'un ouvrage dans lequel cet empereur avoit écrit sa propre vie, IV. 582. Il a rendu témoignage à l'éclipse miraculeuse arrivée au temps de la passion de Jésus-Christ, 428 et suiv.

Prorricorreat, oiseaux à plumes rouges, III. 159.

PERATACE, OU PHRANTE, tue son père, le vieux Phraate, pour monter sur le trône des Parthes, I. 219. Son entrevue avec Calus César, 220. Il fut chassé par ses sujets, 446.

PERAATE, père du précédent, négocie avec Auguste, I. 66. Il lui rend les drapeaux et les prisonniers romains, 82. Il lui donne comme . . en otage quatre de ses fils avec leurs femmes et leurs enfans . 85. Il avoit Litué son père, et il est tué par son fils, 219.

PRRAATS, fils du précédent, est envoyé de Rome par Tibère, à la prière des Parthes, pour régner sur eux, et meurt en Syrie, I. 695 et suiv.

PERANTE. Voy. HIÉROR.

Punaorks, roi philosophe dans les Indes , IV. 177.

PEYLLIS, nourrice de Domitien, prend soin de sa sépulture, IV. 154.

Picras . nation septentrionale de la Grande-Bretagne, VI. 251.

PIERRE (5.). Mis en prison par Agrippa. roi des Juils, II. 252, Il vint a Rome l'an 4s de Jasus-Christ, 256. Voyez engare 317.

Pierre transparente, qui chez les anciens tenoit lieu de vitrage, 11. 88. La pierre de Sabine et d'Albe résistoit micax eu feu que toute autre, II. 468. Pierre lumineuse, IV. 151. Gérémonie de la première pierre du Capitole, III. 552 et suiv. Pierres adordes à Paphos, 184; et à Émèse, V. 284. :

Pizzaza rouges, on roches rouges, lieu à neuf milles de Rome, III. 281. VI. 314.

Pitri filiale d'un tribun du peuple, I. 53.

Pieux, Meureux, titres pris par Commode, et adoptés par la plupart de ses successeurs, V. 44 et suiv. 272 et suiv.

PILATE, I. 32. Sa disgrâce et sa mort, II. 23.

Pinanus Natta, accusateur de Crémutius Cordus, I. 579.

Pinantes Valens, oncle de l'empereur Maxime, préfet du prétoire, V. 441.

Pinnes, chef des Pannoniens révoltés, I. 260.

Pipa, ou Pipana, fille d'Attale, roi des Marcomans, concubine de Gallien, V. 541.

Pinin (port du), VI. 344.

Pisus, ville, III. 248.

Pison (Cn.), fier republicain, est pris par Auguste pour collègue dans le consulat, I. 58 et suiv.

Pison (L.). Acquiert les ornemens du triomphe par la réduction de la Thrace, I. 181. Préfet de la ville sous Tibère; toujours ivre, 597-678.

Pison (Cn.). Parle dans le senat avec liberté, I. 388, 439. Il est nommé par Tibère gouverneur de Syrie pour faire tête à Germanicus. Son caractère altier; 450 et suiv. Traits de son insolence et de son esprit turbulent, 470 ot suiv., 4p3 ot suiv., 477. Germanieus croit anoir été empoisonné par Pison, 427. Il lui ordonne de sertir de Syrie, 478. Pison veut rentrer a main acmée dans le gouvernement de Syrie, 483. Sentius l'en ampliche, et L'oblige de reprendre la route de l'Italie, 486. Arzirée de Pison à Rome, 494. Il est accusé, et l'affaire se porte devant le sénat. 496. Mort de Pison , 501. Jugement modéré en plusieurs chafs par Tibère , 504.

Pison (Cy.), fils aine du précédent, I. 502, 504. Pison (M.), second fils de Cu. Pison, veut détourner son père du dessein de reutrer en Syrie, et n'ayant pu y réussir, il le sert courageusement, 1. 483 et suiv. Il est envoyé par son père vers Tibère, qui le reçoit bien, 494. Son père, en mourant, demande grâce pour lui, 503. Tibère a égard à cette prière, 505.

Pison (L.). Traits de liberté de sa part, I. 438. Il se charge de la cause de Cn. Pison, 497. Voyez encore 551. Accusé, il meurt avant le jugement, 570.

Pison (L.), gouverneur d'une province d'Espagne, est assassiné par un paysan, I. 588.

Pison (C). Marié avec Livia Orestil a, ui lui est enlevée par Caligula le jour même de ses noces, II. 29.

Pison (L.) Établi, avec deux autres consulaires comme lui, surintendant de tout ce qui regarde la levéo des impôts, II. 427.

Pison (C.). Conspire contre Néron.
Son caractère, II. 479. Il ne veut
point consentir que l'on tue Néron
dans sa maison de campagne, 484.
Il refuse de faire une tentative après
la conjuration découverte, et attend
tranquillement la mort, 491 et suiv.

Pison Licinianus. Est exilé par Néron, II. 557. Il est adopté par Galba, III. 32-39. Il est chargé d'exhorter la cohorte prétorienne qui étoit de garde à demeurer fidèle à Galba, 46-48. Il est envoyé au camp des prétoriens, 51, 56. Sa mort, 59. Il n'avoit que trente et un ans, 61. Voyez encore III. 336. IV. 298.

Pison, proconsul d'Afrique, est mis à mort par ordre de Mucien, III. 544, 547.

Puon. Prend la pourpre en Thessalie sous Galien, et est tué, V. 549 et suiv.

PITYONTE, ville de Colchide, V. 520 ct suiv.

Prace d'Auguste, 1. 75; de Trajan, 1V. 257, 310.

Placibus, officier romain, sert avec distinction sous Vespesien dans la guerre de Judée, III. 461, 463, 495.

PLAISANCE. Assiégée inutilement por Cécina, défendue par Spurinea, 111. 113, 115.

PLANASIE, petite île où Agrippa Posthume fut enferme par l'ordre d'Auguste, I. 251.

PLANCINE, épouse de Gn. Pison, I. 451. Elle est chargée par Livie de piquer et de braver Agrippine, et s'acquitte de sa commission, ibid., 472, 474, 483. Livie la protége, 501, 504. Après la mort d'Agrippine, elle périt à son tour, 689.

PLANCUS. Propose dans le sénat de donner à Octavien le nom d'Auguste, I. 18. Créé censeur, il déshonore cette charge plutôt qu'il n'en est honoré, 68.

PLANCUS, fils du précédent, chef de la députation du sénat envoyée à Germanicus, court un extrême danger de la part des soldats séditicux, I. 364 et suiv.

PLAT d'argent d'une grandeur immense dédié par Vitellius sous le nom de bouclier de Minerve, III. 158.

PLAUTIA Urgulanilla, première femme de Claude, et répudiée par lui pour sa mauvaise conduite, II. 218.

PLAUTIEN, préfet du prétoire sous Sévère, cruel et avide, V. 160, 168. Histoire de la fortune et de la chute de ce favori, 174-183.

PLAUTILLE, fille de Plautien, mariée à Caracalla, V. 178. Haïe de son mari, 179. Scandaleuse dans sa conduite, 180. Reléguée dans l'île de Lipari à la mort de son père, 182; et tuée après celle de Sévère, 215.

PLAUTIUS Silvanus. Exerce un commandement important dans la guerre contre les Pannoniens, I. 259, 260, à la note.

PLAUTIUS Silvanus, Ayant précipité sa

femme par la fenêtre, est contraint de se faire ouvrir les veines, I. 571.

PLAUTIUS (A.). Passe dans la Grande-Bretagne avec une armée par ordre de Claude, et soumet aux Romains une partie de l'île, II. 170, 171, 173. Il reçoit l'honneur de l'ovation, 174. Voyez eucore 517.

PLAUTIUS Latéranus, fils du précédent, ayant cu part aux débauches de Messaline, est épargné par Claude en considération des services de son père, II. 216. Il rentre dans le sénat sous Néron, 296. Il prend part à la conjuration contre Néron, 480 et suiv., 485. Il souffre la mort avec constance, 492.

PLAUTIUS Varus, accusateur de Dolabella, III. 160.

PLAUTUS, fils de Plautien, est relégué dans l'île de Lipari, et ensuite tué, V. 182, 315.

PLINE l'ancien. Avoit écrit une histoire des guerres de Germanie, I. 407. Sa mort, IV. 22. Détails sur cet homme illustre. Ses ouvrages. Sa passion pour l'étude, 28.

PLINE le jeune. Court de grands dangers dans l'embrasement du mont Véduve, qui fit périr son oncle, IV. 24. Trait de générosité de sa part, 131; autre, 158. Trait de prudence vis-à-vis de Régulus, 140. Il est recherché par le même Régulus, 218. Il attaque Publicius Certus, lache oppresseur d'Helvidius, 219. Il accuse Marius Priscus, 267; et Classicus, 268. Consulat et panégyrique de Pline, 269. Il succède à Frontin dans la dignité d'augure, 277. Il ne recut jamais aucun présent de ses parties, 281. Il passe trois jours avec Trajan à Centumcelles, 282. Il va gouverner le Pont et la Bithynie, 285. Sa lettre au sujet des chrétiens, 286. Sa mort, 289. Trait tout-à-fait honorable à la probité de Pline, 290. Amitié de Pline et de Tacite, 292. Gratification de Pline envers Martial, 206.

PLOTIN, philosophe platonicien, VI.

PLOTIRE, épouse de Trajan. Beau mot de cette princesse lorsqu'elle entre dans le palsis impérial, IV. 244. Elle avertit Trajan des vexations exercées par ses intendans, 248. Eleges donnés par Pline à cette impératrice, peut-être sujets à quelque restriction, 254. Elle protége Adrien, 271, 350. Manœuvre qu'elle jone pour l'élever à l'empire, 332. Elle porte à Rome les cendres de Trajan, 548. Basilique bâtie en son honneur par Adrica à Nimes, 365. Elle est la seule à qui Adrien ait témaigné une reconnaissance coustante , 386.

PLOXINOPOLIS, ville, IV. 308.

Provins Firmus. Choisi pour prefet du prétoire par les soldats, III. 67. Son attachement pour Othou, 138, 143. Provins Griphus, creature de Mucien, est fait prêteur, III, 534.

PLUTARQUE. Harangue dans Rome comme philosophe, IV. 154. Voy.

encore 427.

Pô (le), fleuve d'Italie, III. 109,

Poeres. Déclarés par une loi de Philippe n'avoir point de privilége pour les exemptions, V. 490.

Poéricus, surnom ancien dans la famille des Sulpicius, et que l'on tourne à crime à deux personnages illustres qui le portoient, II. 554.

Poisons amassés par Caligula, II. 72; par Caracalla, V. 231, 265.

Pola, ville d'Istrie, où Crispus César est relégué et mis à mort, VI. 357. Polémon, roi de Pont, reçoit d'Agrippa le Bosphore, I. 119.

Polémon. Reçoit de Claude une partie de la Cilicie en dédommagement du Bosphore, II 159.

Polimon, Cède volontairement le Pont; nommé de lui *Polémonia*que, 11. 433. III. 293.

Polémon, sophiste riche et fastueux, IV. 441.

Poucz. Reglemens d'Adrien sur cet objet, 1V. 370.

Politiques Sébennus; sénateur, cause la mort de son confrère, et ensuite s'attire à lui-même un traitement rigoureux, V. 188.

POLLION. Se plaint dans le senat du jeu de Troic, où son petit-fils s'étoit blessé, I. 105. Sa mort. Traits qui le concernent, 242-246.

Polyse, affranchi de l'empereur, lit dans le senat le testament d'Auguste, I. 525.

Polyss, affranchi de Claude, très-puissant, II. 126. Flatté bassement par Séneque, 155. Il périt par les intrigues de Messaline, 210.

POLYGARPS (S.), martyr, 1V. 557.

Polyciers, affranchi de Néron, est envoyé comme commissaire pour informer de la conduite de Suétonius Paulinus, général de l'armée romaine dans la Grande-Bretagne, II. 399. Ses rapines dans Rome, 555. Il est mis à mort par Galba, III. 22. Voy. encore IV. 285.

Polygenza, tyran de Samos, II. 57. Polygens, auteur d'un recueil de stratagemes, IV. 560.

Pomerous, sénateur. Accusé de discours injurieux contre Caligula, II. 95.

Pompán. Avoit joui de certains droits qui avoient rapport à ceux qui furent délérés à Auguste, I. 20. Il étoit comblé d'éloges dans l'histoire de Tite-Live, 75. Auguste conserve la statue du Pompée, 122. La maison de Pompée avoit passé à Tibère, 228. L'image de Pompée fut portée aux obsèques d'Auguste, 529. Adrien honore ses cendres, IV. 363. La maison de Pompée passa aux Gordiens, V. 418; et elle faisoit encore au temps de Constantin un des principaux ornemens de Rome, 475.

Pomráns ( les ). Caligula leur interdit le surnom de grand, II. 47.

Pompaïa Macrina, arrière-petite-fille de Théophane, est envoyée en exil par Tibère, qui fit périr toute sa famille, I. 684.

Possesien, simple chevalier romain d'Antioche, épouse Lucille, fille de Marc Aurèle, et veuve de L. Vérus, 1V. 514 et suiv. Il se distingue dans la guerre des Marcomans, et protége Pertinax, 521. Il est fait consul, 546. Julien a pensé que Marc Aurèle auroit dû faire Pompeien son successeur, 547. Il donne de lons conseils à Commode, V. 15. Il fut fidèle à ce prince, 21, 41. l'ertinax l'invite à prendre l'empire, 62. Beau témoignage rendu à Pertinax par la conduite de Pompeien, 78. Eloge de Pompeien, 161d.

Ponprien, fils du précédent, est assassiné par les ordres de Caracalla, V. 227. Pouprien le Franc, VI. 46.

l'onpaïas, ville de Campanie, II. 576. Querelle et combat entre ceux de Pompeïes et de Nucérie, ibid. Cette ville est endommagée par un tremblement de terre, 452. Elle est ensevelie sous les monceaux de cendres avec Herculane, IV. 18. Rile a été découverte, quoique imparfaitement, seize siècle après, 22.

Poursiorous, ville de Cilicie, I. 475. Assiégée par les Perses, elle est secourue et sauvée par Baliste, général romain, V. 544 et suiv.

l'omprius Mucer, préteur, 1.386. Pomprius Magnus (Cn.), mari d'Antonia, fille de Claude, 11.124, 172 Claude l'envoie poignarder dans son lit, 182.

Pospeïus Paulinus, commandant de la basse Germanie, achève la digue commencée par Drusus, II. 345. Il est établi, avec deux autres consulaires, surintendant de tout ce qui regardoit la levée des impôts, 427. Pospïeus Elianus. Est banni de l'Italie, II. 400. Pourzics Propinquus, intendent de la Belgique, III. 30.

Pomposta Grecina. Accusée de superstition étrangère, c'est-à-dire, probablement de christianisme, II. 317.

Pomponia Gratilla, veuve d'Arulénus Rusticus. Affaire de son testament, IV. 200.

Pouronia Rufina, vestale. Condamnée par Caracalla, V. 237.

Pomponius Flaccus, gouverneur de Masie, trompe Rhescuporis, roi de Thrace, et se rend maître de sa personne, I. 464. Il étoit déterminé buveur, ibid., 597. Sa mort, 690.

Pomponius Labéo, 590. Il est accusé, et se fait ouvrir les veines, 691.

Pompones Sécundus. Accusé comme complice de Séjan, reste à la garde de son frère, qui se rendit sa cantion, I. 664. Il sort de captivité sous Caligula, II. 10 et suiv. Consul, il flatte bassement Caligula, 106. Il fut célèbre auteur de tragédics, 192. Il remporte les ornemens du triomphe, 257. Tacite et Quintilien ne paroissent pas d'accord sur son mérite poétique, ibid. Sa confiance au jugement du parterre, 258. Sa vie avoit été écrite par Pline l'ancien, IV: 29.

Pomponius Silvanus, ancien proconsul d'Afrique, accusé et absous, II., 326 et suiv.

Pomptins (marais). Toujours restés au même état malgre les travaux des Romains pour les dessécher ou les rendre praticables, IV. 309.

PORCE, petite île où fut enfermé et mourut Néron, fils siné de Germanicus, I, 646, 653. II. II. Caligula y relègue ses sœurs, 65.

PONT construit par Caligula sur la mer entre Baies et Pouzzol, II, 55. Pont Mulvius. Voyez Murvius. Pont de la Meuse, III. 370. Pont sur le Danube, 1V. 505, 350. Méthode des Romains pour construire un pont de bateaux, 319. Pont Elius, aujourd'hui pont S.-Ange, 365. Pont du Gard. 445.

PONT, royaume, I. 119. Pont Polémoniaque, II. 453. Voyez encore VI. 342, 395.

PONTE-MOLE, nom moderne du pont Mulvius, II. 323. III. 170.

Pontia. Tuée par son amant, II. 323. Pontiess, I. 621.

Portificat (grand). Possédé par Auguste et par lous ses successeurs, I. 22. Auguste ne le prit qu'à la mort de Lépidus, ibid., 125. Marc Aurèle, en se donnant pour collègue dans l'empire L. Vérus, se réserva le grand pontificat, IV. 471, et de même Caracalla, V. 214. Maxime et Balbin furent tous deux grandspontifes, 438.

Pontinolo, nom corrompu de Pons-Aureoli, VI, 11.

Pontius Télésinus, consul, mis par Philostrate au nombre des disciples d'Apollonius, II. 521. Il sort de Rome en vertu de l'ordonnance de Domitien qui en chassoit les philosophes, IV. 136. Voy. encore 209. Poresa, fille de Poppeus Sabinus, périt par les intrigues de Messaline,

rit par les intrigues de Messeline, II. 185, 186. Elle avoit pour mari Scipion, ibid.

Poppaa, fille de T. Ollius, et petitefille de Poppéus Sabinus. Son caractère : ses amours d'abord avec Othon, et ensuite avec Néron, II. 551. Elle aigrit l'esprit de Néron contre sa mère, 555. Néroh l'épouse, 421. Poppéa veut qu'on lui apporte la tête d'Octavie, 426. Elle devient mère d'une fille, et reçoit le nom d'Augusta, 432. Poppéa et Tigellin, conseil intime du prince lorsqu'il étoit dans ses furcurs, 493. Mort de Poppéa, 513. Excès de son luxe et de sa mollesse, 514. Othon fait rétablir les statues de Poppéa, III. 73.

Porréus Sabinus, gouverneur de Mœsie, d'Achaïe et de Macédoine, I. 390. Il fait la guerre aux Thraces, et en remporte les ornemens du triomphe, 589-593. Il arrête un faux Drusus, et l'envoie à Tibère, 695. Sa mort, 707.

Porréus Silvanus, commandant de Dalmatie, 111. 202, 250. Homme de peu de mérite, ibid.

Poncius (les) étoient originaires de Tuscule, II. 202.

Poncius Cato, l'un des accusateurs de Titius Sabinus, I. 637.

Poncius Se timius, intendant de la Rhétie, III. 214.

Post construit par Claude à l'embouchure droi du Tibre. C'est Porto, II. 143.

PORPHYRE, philosophe, VI. 242. Horreur de Constantin pour cet ennemi des chrétiens, VI. 427.

Poaus, roi des Indes, I. 85.

Postes impériales établies par Auguste, I. 305. Sévère preud sur le fise la dépense des postes et messageries, V. 160. Voy. encore 258. VI. 250. 378.

POSTUME. Donné par Valérien pour modérateur à Gallien son fils, V. 517. Il usurpe la puissance impériale dans les Gaules, 569. Sagesse de son gouvernement, 570. Ses exploits contre les Germains, ib. Gallien l'attaque inutilement, 571. Postume est tué par les soldats avec son fils, 572. Quelques détails sur le père et le fils, 575 et suiv.

POSTUMIENNE (voie), III. 154, 229.
POTAMIENNE (Ste.), vierge et martyre
à Alexandrie, V. 171.

Ротнін (S.), martyr à Lyon, IV. 557.

Poritus (P.) Voue sa vie en échange de celle de Caligula malade, qui l'oblige à acquitter son vœu, II. 17.

POULRTS. Art des Égyptiens pour les faire éclore dans le fumier, IV. 394.

Pouzzoi, II. 55. Dissension dans Pouzzol entre le sénat et le peuple, 323. Néron augmente les priviléges de cette ville, 384. Zèle des habitans de Pouzzol pour Vespasien, III. 256. Bévue et fable romanesque de Philostrate au sujet de Pouzzol, IV. 206, 209.

Pairer de Rome établi par Auguste, I. 28. Le tribunal du préfet de Rome éclipsa celui des préteurs, II. 400.

Pasers d'Égypte, simple chevalier romain, I. 29. Cet emploi passoit pour le comble des honneurs auxquels pût aspirer un chevalier, II. 25.

Pageers des cohortes prétoriennes, ou du prétoire, établis par Auguste, et tirés de l'ordre des chevaliers. I. 212. Séjan, le premier, augmenta la puissance de cette charge, 611. Elle donnoit une puissance solide, II. 25. Claude donne au préfet du prétoire le droit de prendre séance dans le sénat, 174. Clémens est le premicr sénateur qui ait été préfet des cohortes prétoriennes, III. 371. Tite, préfet du prétoire de son père, 409. Gette charge ne pouvoit être régulièrement possédée que par un chevalier romain, IV. 522. V. 22 et suiv. Trois présets du prétoire sous Commode. Plautien, consul et préfet du prétoire en même temps, 178. Deux présets du prétoire, 186. Alexandre Sévère attache la dignité de sénateur à la charge de préfet du prétoire, 33q. Le préfet du prétoire étoit devenu un principal ministre et un lieutenant de l'empereur, 467. Du temps de Dioclétien, chagun des quatre princes avoit son préfet du prétoire, VI. 189. Constantin affoiblit l'autorité des préfets du prétoire. Il en augmente le nombre, et resserre l'étendue de leur pouvoir, 585, 585.

Passer de la ville pour le temps des féries latiues, titre sans exercice, ombre de magistrature sans fonction, I. 582. IV, 419. Parrer de la Pannonie et de la Dace établi par Adrien avec les mêmes droits et les mêmes honneurs dont jouissoit le préfet d'Égypte, IV.555. Parmus, ville sur le Nit, I. 57.

Parraus. Le soin du trésor public est confié par Octavien à d'anciens préteurs, I. 12. Nombre des préteurs, 27. Les préteurs obtiennent le droit de proposer dans le sénat une matière de délibération, 186. Les tribunaux des préteurs au crimiel éclipsés par le préfet de la ville, Il. 400.

PRÉTORIERS, ou cohortes prétoriennes, nom ancien de la garde d'un general. Auguste, comme empereur, conserve cette garde sous le même nom, et fait donner aux soldats qui la composoient double paie, I. 40. Ces cohortes étoient neuf, ou même dix, et trois seulement à la fois logeoient dans la ville, 215,305. Vojes encore 560, 611. La durée du service des soldats prétoriens étoit de seize ans, 542. Camp des prétoriens hors la ville bâti par Sejan. 611. Claude est élevé à l'empire par les prétoriens, II. 109 et suiv. Il leur promet 15,000 sesterces par tête, exemple qui deviat coalsgieux, 111. Largesses de Néron aux prétoriens, 288, 505. Ils l'abandonnent, et proclament Galba empereur, 580. Galba déclare l'adoption de Pison aux pretoriens, dont il aliène les esprits par son austérité, III. 37 et suiv. Ils portent Othon à l'empire, 44 et suiv. Vitellius casse les prétoriens, et forme nize nouvelles cohortes prétoriennes tirées des legions germaniques, 165, 175. Les anciens prétoriens sont rappelés au drapeau, et rétablis par Vespasien, 198, 229, 285. Réforme dans les cohortes prétoriennes exéeutée avec bien de la peine par Mucien , 542 et suiv. Sedition des prétoriens sous Nerva. IV. 216, . 227. Pertinax est proclamé empe-

reur, non sans difficulté, par les prétoriens. V. 60 et suiv. Lour mécontentément, 65, 72. Pertinax est tué par les prétoriens, 74. Ils vendent l'empire à l'enchère, 79. Ils étoient mauvaises troupes, 110. Esforts de Didius pour se les attacher, ibid. Ils l'abandonnent, 112. Sévère les casse, et en lève de nouveaux, 114, 120. Les forces des gardes prétoriennes augmentées par Sévère au quadruple, 185. Second camp des prétoriens construit à Albe, 221. Pouvoir énorme des prétoriens sous Héliogabale, qu'enfin ils tuent , 321 et suiv. 524. Séditions continuelles des prétoriens sous Alexandre Sévère, 365. 567, 569. Combats entre le peuple et les prétoriens, 442-444. Maxime et Balbin tués par les prétoriens, 459. Diociétien affoiblit les prétoriens, VI. 240. Galérius en fait encore un nouveau retranchement, 272. Constantin les casse sans retour, et détruit leur camp, 317.

Partar de Jupiter, Flamen dialis.

Rétabli par Auguste après une interruption de soixante-dix-sept ans,

I. 168. Maluginensis, prêtre de Jupiter, est exclus en cette qualité du gouvernement de l'Asie, 545. Grand pouvoir des prêtres germains, 138, 145.

Painn. Tibère envioit le sort de Priam qui avoit survéeu à toute sa famille, 1. 719; et pareillement Néron, II. 464.

Painus (M.). Accusé pour avoir fait la guerre aux Odryses de son autorité privée, I. 70.

Primus (Antonius). Impliqué dans une affaire de supposition de testament, est chassé du sénat, II. 599. Sa patrie, son caractère. Il se déclare pour Vespasien, III. 200, 201, 203. Conseil de guerre auquel il donne le ton, 210, 214. Ses premiers exploits, ibid. Deux séditions écartent les deux consulaires qui

offusqueient Primus, 218-220. Il défait les légions de Vitellius, et se rend maître de Crémone, 223-258. Sac de Crémone, qui ne fait point d'honneur à Primus, 238-240. Ses premiers soins après la victoire, 221. Irrégularité de sa conduite depuis la journée de Crémone, 260. Il s'avance du côté de Rome, ibid. Brouilleries entre Primus et Mucien, 252. Suite des avantages remportés par Primus, 260-263. Il fait des propositions à Vitellius, 265. Il ne fait pas une diligence suffisante pour venir à Rome, 280. A la nouvelle du siège du Capitole, il se met en marche, 281. Voyez encore 296. Il est décoré des ornemens consulaires. 526. Il est éclipsé par Mucien, 353. Mucien l'affoiblit, 354 et suiv. Primus va trouver Vespasien, et demeure auprès de lui sans crédit, 372.

PRINCES. Réflexion sur le danger où ils sont d'être trompés par la calomnie, VI. 420.

PRINCE du sénat, titre usité du temps de la république, et pris par Octavien, I. 10; renouvelé par Pertinax, V. 63.

Prince de la jeunesse, titre donné aux petits-fils d'Auguste, Caïus et Lucius Césars, I. 210, 212; à Tibérius Gémellus, II. 12; à Néron, adopté par Claude, 250; à Commode, IV. 548; à Diadumène, V. 272; à Maximin fils, 407.

Paisca, épouse de Dioclétien, paroît avoir été chrétienne, VI. 217. Dioclétien la contraint de sacrifier aux idoles, 235. Elle demeure à la cour de Galérius, 526. Elle est condamnée au supplice et exécutée publiquement par ordre de Licinius avec sa fille, 535.

PRISCIARUS. Conspire contre Autonin, et se tue lui-même, IV. 456.

Paiscillianus (L.), fameux par sa prodigieuse force de corps et par ses délations, est ensermé dans une île, V. 278.

Passers, fameux ingénieur, V. 158, 166.

Paisces (L.), frère de l'empereur Philippe, est fait par lui gouverneur de Syrie, V. 485. Il abuse de son pouvoir, 487. Il paroit être le même que L. Priscus qui se joignit aux Goths, se fit empereur, et périt, 496.

Paisonniens. Loi de Constantin pour adoucir leur sort, VI. 376. Tous les prisonniers mis en liberté par Constantin à l'occasion d'une réjouissance publique, 377.

Paosatos, général d'Aurélien, reprend l'Égypte sur Zénobie, et ensuite est vaincu, et prisounier, il se tue lui-même, VI. 42.

Probus, gendre de Sévère, V. 120.
Probus, depuis empereur, est fait tribun avant l'âge par Valérien, V. 518. Il mérite la couronne civique, 519. L'Égypte reconquise par Probus, VI. 55. Il est proposé dans le sénat pour être élu empereur, 82. Il étoit, à la mort de l'empereur Tacite, commandant général de tout l'Orient, 94. Il est élu empereur par l'armée qu'il commandoit, 99.
Voyez le son.maire de son règne, liv. xxv1s, S. v. Mot de Probus sur les secours des barbares, 112.

Paoconsuls. Les provinces du peuple étoient gouvernées par des proconsuls, I. 29. Ils étoient simples magistrats civils, 30. Le proconsul d'Afrique qui avoit une légion sous ses ordres, est privé par Caligula de ce commandement, II. 19. III. 346. Proconsulats d'Asie et d'Afrique, objets de l'ambition des consulaires, I. 545. IV. 118. Voyez encore V. 356, 421. Puissance proconsulaire, l'un des titres du souverain pouvoir, I. 21, 65; donnée à Germanicus, 339, 364; a Séjan, 652; à Néron, adopté par Claude, II. 250.

Procule Torpacion, chrétien, gaint Sévère d'une maladie, et en est récompensé, V. 170.

Paocutatus, chevalier romain fort considéré d'Auguste, I. 45. Il ne peut obtenir grâce pour Muréna, son frère, qui avoit conspiré contre Auguste, 77. Auguste pensa à lui donner sa fille en mariage, 120, 628.

Procurus, homme d'une taille colossale, périt par la jalousie frénétique de Caligula, II. 48.

Procurus (Licinius). Est élu préfet du prétoire par les soldats, III. 67. Confiance extrême qu'Othon avoit en lui, quoiqu'il la méritat pen, 105. Voy. encore 127, 130. Il se sauve après la défaite de l'armée d'Othon, 135; et n'ebtient sa grace de Vitellius qu'en se déshonoraut lui-même, 156.

PROCULUS, tyran en Gaule sous Probus, succombe et périt, VI. 122 et suiv.

Propiess. Réflexions de Tacite sur les prodiges, 111. 81, 185.

PROMONTOIRE sacré, à l'entrée du Pont-Euxin, VI. 348.

Paopeace, poëte, I. 83. Paopeatius Celer, sénateur. Libéralité de Tibère à son égard, I. 588.

PROPRÉTEURS, titre des lieutenans de l'empereur dans les provinces de son ressort, 1. 31 et suiv.

PROTECTORES, nom que l'on donnoit à un corps destiné à la garde de l'empereur, VI. 517.

Paorocana, affranchi de Caligula, envoyé au supplice par Claude, II. 125.

Provocens, évêque de Sardique, VI.

Provinces (les) partagées entre Octavien et le sénat, I. 15, 17. Tous les gouverneurs des provinces tirés du corps du sénat, 29. Les provinces du peuple ou du sénat gouvernées par des proconsuls, simples magistrats civils, ibid. Les provinces de César gouvernées par des

lieutenans de l'empereur, qui n'avoient que le titre de propréteurs,
mais qui jouissoient du pouvoir militaire, 31. Les provinces furent
plus heureuses sous le gouvernement des empereurs, 36, 303. Règlement pour défendre de mettre à
la tête des provinces ceux qui y
avoient pris naissance, IV. 540.
Voy. encore V. 100.

Provisions de grains, builes, vins, légumes, conservées pendant une durée de près de cent ans, III. 572.

Pausa, ville de Bithynie. Pillée par les barbares, V. 523.

Psárussa, tour fameuse de Jorusalem, 111. 502, 518.

Processarion, ville de la Palestine, II. 79, 114.460.

Processibs, ville de la haute Egypte, VI. 117.

Protémés Apion, roi de Cyrènes, II. 577.

Processes, fils de Juha, roi de Mauritanie, I. 566. Il est reconnu solennellement roi ami et allié du peuple romain par le don du sceptre et de la toge, 569. Il est mis à mort par Caligula, dont il étoit proche parent, II. 47.

Processes, astrologue, III. 41 et suiv. Processes, astronome et géographe, IV. 450, 461.

Pozzia *Prisca*. Se tue dans le sénat même, devant lequel elle étoit accusée, I. 678.

Publicams. Plaintes contre eux. Ordonmance de Néron pour modérer leur avidité, II. 325. Ruses tyranniques des publicains, IV. 95.

Puzzacion Cercus. Lache cruauté de ce sénateur, IV. 130. Pline le jeune l'attaque, 219. Publicius Certus est privé du consulat qui lui étoit destiné, 221.

Portuss. Lois de Constantin en leur faveur, VI. 379.

Pylanz, pantomime. Mot judicieux de oc pantomime à Auguste, I. 104. Son école se perpétua, 392. PYLADE, pantomime sous Trajan, IV. 275.

Pylade, pantomime sous Didius Julianus, V. 84.

Pyrams, rivière de Cilicie, I. 475.

Pranmiques, danses militaires, IV.

Pyruagonas, infâme complice des débauches de Néron, II. 462.

PYTRAGORE, fameux philosophe, étaya un mérite réel par les artifices de la charlatanerie, IV. 162. Il prit les leçons des philosophes indiens, 177.

Q.

QUADES, nation germanique, I. 460.

1V. 507. Domitien les attaque inconsidérément, et est vaincu par
eux, 75. Victoire de Marc Aurèle
sur les Quades due aux prières des
chrétiens, 516. Voy. encore V. 258.

QUADEAT (S.), apologiste de la reli-

gion chrétienne, IV. 377. QUADRATUS. Conspire contre Commo-

de, et périt, V. 21.

QUARTINUS (T.), empereur de six
jours, V. 411.

QUESTRURS. Octavien leur ôte la surintendance du trésor public, I. 12. Un questeur sous chaque proconsul, 30. On manque de questeurs pour les provinces, 34. Questeur de l'empereur, 120, 215. II. 533. IV. 272. Nécessité imposée aux questeurs de donner un combat de gladiateurs, II. 200. Ils en sont déchargés, 293. La garde du trésor public ôtée de nouveau aux questeurs, 314. Questeur du consul, 540.

Quiéros, second fils de Macrien, est proclamé empereur avec son père et son frère, V. 549. Son père, marchant vers la Grece et l'Italie, le laisse en Syrie, ibid. Attaqué par Odénat, il est tué dans Emèse, 553.

Quantamentas, prêtres chargés de la

garde des livres sibyllins, I. 679. Voy. Gampus des livres sibyllins.

QUINQUÉCENTIENS, peuple ou ligue en Afrique. Leurs ravages. Ils sont domptés par Maximien Hercule, VI. 185, 191.

QUINTIANOS (Afranius). S'engage des premiers dans la conjuration contre Néron, II. 481. Il meurt avec courage, 505.

QUINTIANUS. Conspire contre Commode. Son imprudente témérité sauve le prince. Il est condamné à mort, V. 21 et suiv.

QUINTILES (les deux), frères célèbres par leur union et par leur mérite, mis à mort ensemble par ordre de Commode, IV. 550 V. 25.

QUINTIMA, comédienne, qui avoit connoissance d'une conspiration contre le prince, souffre la question avec un courage étoanapt, II. 95. QUINTIMEN, tribun du peuple sous Tibère, I. 680.

QUINTILIAN, fameux rheteur, est charge par Domitien du soin de l'instruction de ses petits-neveux, IV. 144.

QUINTILIUS Varus. Accusé par Domitius Afer, I. 635.

QUINTILIUS Plautianus. Injustement mis à mort par Sévère, V. 187. Voy. encore 201.

QUINTILLUS, frère de Claude second, VI. 8, 16. Il est étu empereur, et périt au bout de dix-sept jours, 26 et suiv. Il fut mis au rang des dieux, 27.

Quartus Crispinus (T.), l'un des corrupteurs deJulie, fille d'Auguste, 1. 216.

QUINTIES Atticus, consul, est pris dans le Capitele avec Flavius Sabinus, III. 275. Vitellius lessuve de la furcur des soldats, 276.

Quannus (P. Sulpicius), personnage consulaire, I. 211, 431. Il répedie Lépida sa femme, et ensuito l'accuse de supposition de part, et d'empoisonnement, 509. Ladiguation du peuple contre lui, 510. Il étoit cher à Tibère, et pourquoi, ibid. Sa mort, 511.

## R.

Racius Constans, propréteur de Sadaigne, poursuivi oriminellement pour avoir abattu les statues de Plautien, V. 177.

RAPT. Loi de Constantin contre ce crime, VI. 375, 380 et suiv.

RAVERRE, 1. 459. Flotte entretenuca Ravenne, 559. III. 207. V. 103, 124. Vay. encore 445, 454. VI. 274.

Bassos, commandant en Ambie. Mis à mort par Héliogabale, V. 301.

Récompaneus. Opèrent puissamment pour le vice ou pour la vertu, II. 255.

REGILLIEN, tyran sous Gallien, pent promptement, V. 552.

Richaus, préfet du prétoiresons Commode, est mis a mort parce prince, .V. 38.

Rasagras génésal de l'empire remis à Bison , L. 59. Ecrit de la propre main: d'Auguste ; let présenté au senat par Tibère , 55a. Anciens regitres recherokés et transorits , 41. Registres des maissances étables par Marc Aurèle , IV., 466.

Régulus (Aquilius), accesseur de Crassus, AL, 557. Il estrivement atlaqué dans le sénat (AL) 556-56. Il sollicite la condamnation d'Aralénus Rusticus, et écrit moites maissoire (2 1756). 2560 Samalignité moites contre Pline le Seure, 160. Il le rothenche demensus spris la mort de Demittem; mais Coire de Nerva contre Bégulus, ann Sameri. Pantes de son audanc et de sa fourberie, 207.

Raussarron. C'était une peise plus douce que l'exil, L. 366, à ta not. Rausson. Première guerre entrepsie pour cause de religions, VL 501. Hames de teut ce qui pouveit étre du au fisc accordés par Adrien, IV. 355; par Tite Antonin, 353; par Marc Aurèle, 489, 549; par Aurélien, VI. 69.

REIMS. RÉMOIS. Assemblée de toute la Gaule convoquée par les Rémois dans leur ville, 111. 573.

Rummos. Tue Vonone, 1. 475.

Rapas publics. Supprimés par les ministres de Néron, et rétablis par Domitien, IV. 57. Repas lugubre et effrayant donné par Domitien, 78. Luxe énorme d'un repas donné par l'empereur Vérus, 483.

Rásana, ville de Mésopotamie, V. 470.

Rescaire des empereurs. Macrin avoit dessein de les abolir, V. 292. Constantin ne veut point qu'ils prévalent sur les lois, VI. 372.

READAMUSTE, fils de Pharasmane roi d'Ibérie, détrône et met à mort Mithridate, roi d'Arménie, son oncle et son besu-pere, II. 242-245. Conduite foible des Romains à l'égard de Rhadamiste, 246 et saiv. Vologèse lui fait le guerre, 247. Aventure de Rhadamiste et de Zénobie, 248. Rhadamiste poursuit ses prétentions sur l'Arménie, et cusin il est mis à mort par Pharasmane 40n père, ibid. et suiv. 529 et suiv.

Ruser, ville d'Italie. Donnée pour prison à Julie, fille d'Auguste, qui y meurt, 216, 578 et suiv. Caligula véulut construire un port à Rhage, II. 14a.

Russerons, roi de Tirace, alió des Romains, I. 257. Il tue Cotys son moven; el peurstivi pour ce crime par les Romains, il est pris au piège, dépouillé de son royaume, banni à Alexandrie, et mis à mort, 461-464.

Remecasons. Reçoit des Romans en don un petit canton de l'Arménie, II. 345.

Rustin (dz.). Peuplée par une colonie de Toscano, 1. 113. Drusus sait la guerre avec succès contre la Rhétie, 114. Voy. encore 370. II. 276.

Ruin. Agrippa passe ce fleuve vers le temps de son premier consulat , I. 165. Auguste ne désiroit point d'étendre sa domination au-dela de ce fleuve, 275. Les Romains tenoient buit légions sur le Rhin, 277, 560. Flotte entretenue sur le Rhin . ibid . III. 510. Digue pour gouverner le cours du Rhin au point de sa première divison. II. 345. Le Rhin à peine navigable à cause des eaux basses, III. 310. Civilis ruine la digue, 591. Au temps d'Alexandre Sévère, trois légions seulement sur le Rhin, V. 388. Le Rhin glacé, VI. 207. Précautions prises par Constantin pour empêcher les Germains de passer le Rhin, 275 et suiv.

REODES, île. Tibère s'y retire et y fait un long séjour, I. 209, 224. Claude ôte la liberté aux Rhodiens, H. 175; et ensuite la leur rend, ibid. Rhodes métropole de la province des îles ou des Cyclades, III. 399.

RHOXOLANS. Vey. ROXOLANS.

RHYMÉTALCES, roi de Thrace, I. 257, 250. A sa mort, Auguste avoit pertagé ses états entre Rhescuporis son frère et Cotys son fils, 462.

RHYBETALCES, fils de Rhescuporis, succède aux états de son pere, I. 464. *Voyez encore* 522, 590. Il est tué par sa femme, et la Thrace est réduite en province romaine, II. 179.

RHYNDAGUS, rivière, V. 523.

Rián, patrie de Vespasien, III. 178, 407. Maison de campagne de Vespasien près de Riéti, 424. Il y meurt, ibid. Tite y mourut pareillement, IV. 35 et suiv.

Riscosmon, lieu près de la Moselle, III. 376.

Resign, 1. 262, III. 248 et suiv. Resignaride. Prise chez les Romains

Digitized by Google

avec beaucoup de cérémonie, I.

Roches rouges. Voy. Pierans rouges. Roconius Celsus, commandant des Gaules, V. 194.

Ros. Nom redouté comme un écueil par Auguste, I. 24. Caligula eut la pensée de le prendre, 11.51.

ROMAIRS. Furent heureux sous le gouvernement d'Auguste, I. 34, 297. Ils conservèrent long-temps l'amour de la liberté démocratique, 61. Leur ambition avoit été la cause des guerres qui jusqu'à Auguste fatiguèrent l'univers, 108. Leur haine constante pour le nom de roi, II. 31. Voyez encore III. 36.

Rong. Embellie et policée par Auguste, I. 13, 501; aggrandie par Claude, II. 227; brûlée par Néron, 463, qui vouloit faire une nouvelle Rome, et lui donner son nom, 464. Elle est rebâtie sur un nouveau plan. 468. Elle ressent sous Othon. pour la première fois depuis Auguste, le trouble et les inquiétudes de la guerre, III. 106. Elle est prise de force par Antonius Primus, 284. Cruautés et pillages exercés dans Rome par les vainqueurs, 322. Vespasien la répare et l'embellit, 414. Il en fit mesurer le circuit et l'étendue, 401. La ville de Rome bonorée comme déesse, IV. 381. Provision de Rome en blé à 75,000 boisseaux par jour, V. 192. Rome gouvernée par des princes qui n'étoient ni Romains, ni même de sang italien, 240. Mouvemens tumultucux dans Rome à l'avénement des Gordiens à l'empire, 428. Sédition horrible dans Rome sous Maxime et Balbin, 442. Il est dit de Dèce qu'il bâtit et dédia les murs de Rome, 498. Aurélien fortifie et agrandit l'enceinte de Rome, VI. 38. Le peuple de Rome dégénérant de sa gloire, 57. Dioclétien n'aima jamais Rome, 231. Maxence s'empare de Rome, 271.

Constantin y entre en triomple, 514 et suiv. Il s'attache à répercle mal que Maxence avoit fait dans Rome, 517. Attachement de Rome à ses vieilles erreurs. Constantin en conçoit du dégoût pour sa capitale, 559. Voyez encore 410.

Romonus. Auguste pense à prendre le nom de ce fondateur de Rome; mui il renonce à ce dessein, 1. 18.

Roscius, fils de Maxence, VI. 514. Roscius Carlius, commandant de légion, III. 95.

Roscius Régulus, consul d'un jour, III. 244.

ROZOLANS, peuple Sarmate. Vaint par les Romains dans la Mœie, lil. 73. Voyez encore IV, 351.

RUBELLIUS Blandus, I. 510, 531. Tibire lui fait épouser sa petite-fille luie, fille de Drusus, 682. Voyez more 709.

RUBELLIUS Plautus, fils du précédant, est impliqué dans une accusation de crime d'état, II. 306. Nécoulobise de s'éloigner de Rome, 383. Illes-voie tuer, 418-420.

Russius. Est accusé pour prétenda crime de lèse-majesté, I. 386.

Rusnius Fabatus. Pense à se reiner chez les Parthes, I. 678.

Rusaius Pollio, préfet du préfoiresous Glaude, II. 174.

Russius Gallus, III. 206.

Russus Crispinus, préfet des cobortes prétoriennes sous Claude, est destitué, II. 231. Il étoit maride l'oppéa, 353. Il est envoyé en cul par Néron, 504. Il est forcé de se totr lui-même, 523. Néron fait monir le fils de Rufius et de Poppéa, 524. Russus Volusianus, préfet du prétoire de Maxence, VI, 298.

Rurus, sénateur, s'exprime d'une facon désobligeante pour August. Douceur de ce prince à son égad, 1. 72.

Rurus, sénateur illustre, est confiné par Domitien dans une ile, suivant le rapport de Philostrate, IV. 145. Rurus Varénus, proconsul de Bithynie, est accusé de concussion, IV. 285.

Runicius Pompelinus, général de Maxence, est défait par Constantin et tué sur le champ de bataille, VI. 311 ét suiv.

RUTILIEN, sénateur illustre, est dupe du devin Alexandre, IV. 568, 570. Voyez encore 571.

## 8.

Sanama, ville de la Pannonie, V. 106.

Sabina, petite-nièce de Trajan, est donnée en mariage à Adrien, IV. 270, 272. Mauvais procédés d'Adrien envers Sabine, 385 et suiv. Voy. encore 404. Adrien cause la mort de Sabine, et en fait une déesse, 407.

Sabinian, l'un des généraux de Commode, V. 17.

Sammen. Se révolte en Afrique, et périt, V. 467.

Sabinus (P.), préfet du prétoire sous Vitellius, III. 173. Il est cassé, 223.

Sannus, soldat, pousse la bravoure jusqu'à la témérité, et périt, III. 542.

Sabinus, homme de mérite, déplacé par Macrin, V. 276.

Sammus, sénateur à qui la surdité d'un centurion sauve la vie, V. 324.

Sabinus, préset de la ville, est assommé par des séditieux, V. 429.

Samnus Julianus, gouverneur de la Vénétie, se révolte, et est vaincu et tué par Carin, VI. 149.

Sabines, prését du prétoire de Maximin Daza, VI. 323.

Sabunanus, préfet du prétoire de Trajan. Mot célèbre de ce prince en lui donnant l'épée de préfet du prétoire, IV. 249.

Sacrifica perpétuel. Cessé faute d'agneaux dans le temple de Jérusalem, 111. 544.

HIST. DES ÉMP. TOM. VI.

Sadduciers, III. 436.

Sasoc, pharisien séditieux, III. 432.
Sala, rivière qui se jette dans l'Elbe,
1. 175. Guerre entre deux peuples
germsins au sujet de la Sala, II.
349 et suiv.

Salamina en Chypre. Est agitée par un tremblement de terre, III. 419, Détruite par les Juis rebelles, IV. 327.

Sallasses (les). Vaincus par Muréna sous Auguste. Fondation d'Aouste dans leur pays, 1.48.

Salsīus Bassus, poëte d'un mérite non médiocre sous Vespasien, III. 415. Salisns, prêtres de Mars. Marc Aurèle, encore enfant, est associé à leur

collège, IV. 415. Salianus Clémens. Attaque Junius Gal-

lio dans le sénat, II. 506.

Salluste, l'historien, peu estimé
d'Adrien, IV. 382. Le discours
qu'il fait tenir à Micipsa est cité par
Sévère à ses enfans, V. 200. Voyez
encore 436.

Salluste, petit-neveu de l'historien, ministre sous Tibère, I. 323. Ses représentations à Tibère sur les droits de la souveraine puissance, ibid. et suiv. Il est employé pour faire arrêter un faux Agrippa Posthume, 435. Sa most, sa fortune, et son caractère, 514. Jardins de Salluste, II. 323.

Sallustius Lucullus. Mis à mort par Domitien, IV. 62.

Salona, ville de Dalmetie, I. 257.
Dioclétien, après avoir abdiqué, s'y retire et y bâtit un palais superbe, VI. 238, 240.

Salonin, fils de Galien et de Salonine, V. 517. Il est fait César, 570, et tué après la mort de Gallien, 579.

Satonina, épouse de Gallien, V. 516. Punition badine d'un marchand qui l'avoit trompée, 556.

Salonina, épouse de Cécina, III.

SALVIDIÉNUS, ami infidèle d'Auguste,

Digitized by Google

et qui porta la peine de son infidélité, I. 255, 312.

Sauvements Offices. Mis à mort par Domitien, IV. 145.

Sarvis Otho (L.), père de l'empereur Othon, punit les soldats qui avoient tué leurs officiers fauteurs de Camillus Scribonianus, II. 152. Il est fait patricien par Claude, 206.

Salvius Otho Titianus (L.), frère ainé de l'empereur Othon, est consul, II. 267. III, 71. Lettre de Vitellius à Titianus, 183. Il est chargé par son frère du soin de la ville, 108. Othon le mande et lui donne le commandement général de l'armée, 118. Voyrez encore 127, 130. Titianus se sauve de la défaite, 136. Il ne court aucun danger de la part de Vitellius, 156. Agricola fut questeur sous Titianus proconsul, IV. 85.

Salvius Cocceianus, neveu d'Othon.

Avis que lui donne cet empereur
prêt à se tuer, III. 142. Il est mis
à mort par Domitien, IV. 62.

Salvius Julianus, grand jurisconsulte, auteur de l'édit perpétuel, 1V. 367 et suiv. V. 203.

Salvius Julianus, petit-fils du précédent. Mis à mort par Commode, V. 25.

Samania. Samanitains. La Samarie, donnée avec la Judée à Archélaüs, devient bientôt avec elle province romaine, I. 247 et suiv. Pilâte destitué sur les plaintes des Samaritains et des Juifs, II. 23. Vieille haine entre les Samaritains et les Juifs origine de troubles, 254-257. La ville de Samarie, autrement appelée Sébaste, III. 437. Les Samaritains, attroupés sur le mont Garizim, sont taillés en pièces, 471. Voyez encore 496.

Sambulos, montagne où Herrule étoit henoré aingulièrement, II.

Samos, île, I. 81., 86. Temple de Ju-

pon dans cette fle avec droit d'aile, 547. Voyez encore III. 399. Samothrace, île, I. 470.

Sandanion, commandant de la garnison de Palmyre, est tué par les habitans, VI. 56.

Sanorados, roi d'Arménie, sage et vertueux, V. 165.

Sanquinios Maximus, personnage consulaire, fait preuve de modération et de sagesse, I. 705. Il meurt commandant des légions du les Rhin, II. 194.

Santé publique. Honorée par des satues comme déesse, I. 188.

SARTER, ville dans le pays de Glèves, tire son origine d'un camp romain, I. 561. Voy. Várána.

Sadnu, rivière. Voy. Jonation.

Saorgaus, infâme favori de Commode. Assassiné par ordre du préfet du prétoire, V. 18, 22.

SAPOR , fils d'Attaxerxès , restaurateur de l'empire des Perses, fait la guerre à Gordien in avec peu de succès, V. 469 et suiv. Philippe fait la paix avec lui, 482. Sapor renouvelle la guerre contre les Romains, se rend maître de la personne de Valérien par perfidie, et le traite indignement, 524.527. Conquêtes de Sapor après la défaite et la prise de Valérien, 543. Baliste, général romain, le rechasse au-delà de l'Euphrate, 544. Odenat le poursuit, 545. Cruauté de Sapor à l'égard des prisonniers romains, 546. Il régna trente et un aus, VI. 74.

Saron II. Couronné avant que de naitre, VI. 412. Lettre de Constantin à Sapor en faveur des chrétiens, 411. Constantin se préparoit à aller lui faire la guerre lorsqu'il mourut, 413, 423.

Sannatenn (da). Ret infestée par des courses de brigands, L.238. Quatre mille Juifs transportée en Sardaigne, dont l'air est malsain, 466 et suir. La Sardaigne cédée au sénat par Méron en échange de l'Achaïe, II. 550.

Sandanapale, nom donné à Héliogabale , V. 326.

SARBES, ville d'Asie. Cruellement maltraitée par un tremblement de terre, est soulagée par Tibère, I. 453. Temple dans cette ville avec droit d'asile, 547.

Sameiria, fleuve sous lequel Décé-· bale cacha ses trésors, IV. 307.

Sansique, capitale de la Dace, VI. 294.

Samaras. Font des courses en Mœsie, I. 25q. Ils fournissoient des soldats · à quiconque les payoit, 697. Ser-, mates Roxolans, III. 73. Ils combattent toujours à cheval, 74. Sarmates Jazyges, 214. Les Sarmates repoussés au delà du Danube, 325, 356. Expédition de Domitien contre les Sarmates . IV. 80. Adrien réprime les courses des Sarmates, 329. Il fait la paix avec eux, 352. Voyez encore 396. Sarmates Jazyges, 507. Combat contre les Jazyges sur le Danube glace, 515. Voy. encore V. 16. Gordien III, vainqueur des Goths et des Sarmates. 460. Carus remporte une grande victoire sur les Sarmates, VI. 138. Ils sont vaincus par Constantin, A22. Ils arment leurs esclaves, et. chassés par eux, ils se réfugient sur les terres de l'empereur, 423.

SARRASINS. Première mention de ces peuples dans l'histoire, V. 49. Dès ces premiers temps ils ne buvoient point de vin, 98. Odénat étoit chef d'une tribu de Sarrasini, 545.

SAMAN, pere d'Artaxerxès, V. 576. Sasandes, nom doubé sur rois de Perse , V. 377.

SATRIUS Sécundus, client de Séjan, et accusateur de Cremutius Gordus, 1. 579. Il est celui qui découvrit la conjutation de Béfan ; 647.

Satuanalus, fêtes destinées à la joie. se célébroient au mois de décembre, I. 488, 494. II. 179. Les soldats crient aux Saturnales en voyant l'affranchi Narcisse montér sur le tribunal de leur chefe 160. Cinquième jour des Saturnales. 177. Voyez encore 280, 284,

SATURNIE, centurion employé par Caracalla à la perte de Plautien . V. 181 et suiv.

SATURNIN, tyran sous Gallien, V. 563. SATURNIN, tyran en Orient sous Probus, VI, 121 et suiv.

Satyan trouvé par Apollonius, qui lui donne du vin à boire, IV.

Sava, rivière de la Pannonie. VI.

SAVBANE, rivière de la Grande-Bretagne, II. 164, 260.

Saxons (peuplade de) sous le nom, de rivage saxonique, VI, 113.

Scantinia (loi). Remise en pleine vigueur par Domitien , 1V. 50. Scaunus (Mamercus). Offense la jalouse défiance de Tibère, I. 335. Il avoit été marié avec Lepida, \$10. Il apaise la querelle entre Corbulon et L. Sylla, 515. Il accuse Silanus, 549. Il est accusé, et se tue lui-même, 676 et suiv. 692.

Schlaat, nom donné au camp ou mourut Drusus, I. 175.

Scavinus (Flavius), senateur, Pengage des premiers dans la confusation contre Néron, II. 481, 484. Milichus, son affranchi, le découvre : après avoir long-temps nié. Scevinus avoue tout, 486-489. II nomme Fénius Rufus, 499. Il meurt avec constance, 503. Son poignard , 485 , 506.

Scientains (martyrs), V. 171. Scirion, fils de Scribonia, frère niérin de Julie, I. 108, 217.

Scirion, mari de Poppéa, qui fut mise à mort par les intrigues de Messaline, II. 185 et suiv.

Scirios. Flatte bassement l'affranchi Pallas , 11. 268.

Sersion. Mot de cet ancien Romain,

que Tite Antonia a sauvé de l'oubli , IV. 438.

Scieros l'Africain. Eut un fils débauché, V. 314.

Scoros , lieu à sept atades de distance de Jérusalem , III. 513.

Sommisques, peuple voisin des Pannoniens, I. 129.

Scarsogia, mère de Julie, accompagne sa fille en exil, I. 216.

Sonisonia, tante de Libon, l'exhorte à ne se point tuer lui-même, I. 432.

Scribonia, épouse de Grassus Frugi, périt avec son mari et l'un de ses fils, II. 182.

Scanonius, roi du Bosphore, est tué
par sos spiets, I. 119.

Scannonus. Deux frères de ce nom sont chargés de rétablir la tranquillité dans Pouzzol, II. 324. Leur union parfaite, 556. Ils sout mis à mort par Néron, ibid: Leur accusateur est poursuivi, HI. 558.

Scaurin. Introduit dans l'élection des magistrats par le sénat , IV. 278. Sourr , ville de Mœsie , V. 552.

-Serrius, E. 463, 475, 700, 702. Une armée de Scythes est détournée par un orage affreux de faire la guerre aux Romains, V. 143. Courses et ravages des Scythes dans l'Asie, 519-523. Les noms de Scythes et de Goths sont souvent pris l'un pour l'autre, 562. Petite Soythie vers les embouchnres du Danube, VI. 339.

Surrespons, ville de la Palestine, III. 471, 478.

Sanarra, autrement Samarie, III. 436.

Sésasza (en Arménic). Les quarante martyrs. V1. 545.

Sánaszorolis, ou Dioscumas, ville sur la côte du Pont-Euxin, IV. 316.

Séculmans (jeax) célébrés par Auguste, I. 107; par Glaude, soixantequatre ans après, II. 189; par Domitien, après un intervalle de quarante et un apre, IV. 55; par Tite Antonia, 453; par Sérère, cisquante-sept ans après ceux d'Antonia, V. 186; par Philippe, 486. Ges jeux séculaires paroissent avoir été les derniers, ibid. Jeux seculaires omis par Constantia, ibid. VI. 356.

Sácundus Carrinas. Envoyé per Néron pour piller les temples de l'Asie et de la Grèce, 11. 475.

Sánocuiziens, peuple, 111. 294. Sánate, ville de Sicile, I. 588.

Sássaru, illustre Germain, fait citoyen romain par Auguste, avertit
Varus du complot d'Arminian, I.
268. Dissensions entre lui et Arminius, qui lui enlève sa fille, 395.
Il est assiégé par ses compatriotes.
Germanicus le délivre, ibid. Discours de Ségeste à Germanicus,
397. Il paroît au triomphe de Germanicus avec honneur et disfinction, 445.

Sécurians, frère de Ségeste, est reçu - en grâce par Germanions, I. 410.

Sácsaumous, fils de Ségeste, est recu avec bonté par Germanicus, J. 396, 445.

SAJAN, préset des cohortes prétoriennes avec son père, accompagne Drusus en Illyric, I, 348. Il sigrit l'esprit de Tibère contre Agrippine, 408. Le fils de Claude destiné pour époux à la fille de Séjen, 513. Séjan étoit neveu de Blésus, 531, 534. Tibère fait l'éloge de Séjan, et lui accorde une statue dans le théâtre de Pompée, 556. Politique de Sc. jaa, 558, 563. Offensé par Crémutius Gordus, il le fait accuser, 579-Il exhorte Tibere à se retirer de Rome, 585, 629. Il l'accompagne à Caprée, 595. Il étoit gêné par Livie, 609. Origine et fortune de Séjan, 610 et suiv. Ses projets ambitieux, 611. Son caraotere, 612. Il fait périr par le poison Drusus, sis de Tibère, 613. Séjan entreprend de ruiner la maison de Germanicus, 6so. Il demande à Tibère la per-

mission d'épouser la veuve de Drusus, 626. Tibère le refuse, mais avec beaucoup de douceur, 627. Noir artifice employé par Séjan contre Agrippine, 632. Aventure qui augmente le crédit de Séjan auprès de Tibère, 635. Séian s'attache à détruire Néron, fils ainé de Germanicus, ibid. Tibere et Sejan, flattés par le sépat, permettent qu'on leur fasse la cour. 642. Puissance énorme de Séjan, 647. Tibère, instruit des projets de Sojan, use d'artifices pour le perdre, ib. et suiv. Séjan, consul, est reçu à Rome avec des respects infinis, 649. Suite des artifices de Tibère, 650-653. Lettre de Tibère au sénat contre Séjan, 654. Séjan est arrêté et mené en prison, 656. Il est mis à mort, et ses enfans après lui, 657 et suiv. Mort d'Apicata, autrefois femme de Séjan, 659. Haine du peuple contre lui, ibid. Décret du sénat contre sa mémoire, 66ot Tibère devient plus cruel depuis la mort de Séjan, 663. Blésus et plusieurs autres poursuivis comme complices de Séjan . ibid. 668. Générosité d'un chevalier romain accusé comme ami de Séjan, 672. Voyez encore 692 et suiv.

Saignan et maltre, titre qui fut toujours ca horreur à Auguste, I. 75. Tibère le regardoit comme une injure, 358, 380. Il ne suffit pas à Bomitien, qui y joint celui de dieu, IV. 48. Trajan souffroit qu'en lui donnât le nom de seigneur, 285. Alexandre Sévère en interdit l'usage, V. 340.

Saïus Strabon, père de Séjan, préfet des cohortes prétoriennes, I. 324, 548. Il passe à la préfecture d'Egypte, 611.

SELENE. VOY. CLEOPATRE.

Sálaucia, ville de Syrie, I. 477. VI.

Sécucia sur le Tigre, ville puissante, et qui se gouvernoit comme une

petite république, I. 700 et suiv. Voyez encore II. 235. Gette ville est prise par les Romains, IV. 524, 479. V. 164. VI. 139.

Sáusucibas. Deruier terme de la puissance de cette maison, III. 398.

Salaucus, grammairien grec. Mis à mort par Tibère, I. 676.

Sátaucus, astrologue, consulté par Vespasien, III. 193.

Sźunostu, ville de Gilicie, an Trajan est frappé d'epoplexie, et meurt, IV. 332.

SELLES. L'usage des selles à cheval souversinement méprisé par les Germains, I. 140.

Smurons, peuple germain, I. 456.

Sauraonus *Densus*, capitaine des gardes de Pison, le défend jusqu'à la mort contre les meurtriers, III. 5g.

Sampaonius Sénécio, chevalier romain, IV. 254.

Sampsonus Rufus, sajet indigne, mis à la tête des affaires par Caracalla, V. 236.

SERAT. Octavica en fait la revue et le purge d'un grand nombre de sujets indignes, I. 8-10. Défense à tout sépateur de sortir de l'Italie sans congé, 11. Exceptions à ce règlement, ibid., II. 227. La souveraineté, même du temps des empereurs, a toujours résidé radicalement dans le sénat et dans le peuple, I. 24. Anciens droits conservés au sépat par Auguste, 28. Les élections des magistrats attribuées par Tibère au sénat, 53. Egards d'Auguste pour le sénat, 65. Nouvelle revue du sénat, qui est réduit à six cents, 95. Règlement sur la quantité de biens que, devoient posséder les sénateurs , 48. Amendes contre les sénateurs absens, 106. Nouvelle revue du sénat. Auguste y retient plusieurs sujets qui s'en éloignoient, 120. Règlement par rapport à la discipline du sénat, 184-187. Nouvelle revue

du senat , 252 et suiv. La décence et la splendeur rendues par Auguste à l'ordre du sénat, 208. Le droit d'élection et tout le pouvoir du peuple transportés au senat, 330. Egards de Tibère pour le sénat. 581. Droit des sénateurs de proposer ce qu'ils jugeoient avantageux pour le bien de l'état, 436. Contestation sur les vacations du sénat, 430. Trait de la déférence de Tibère pour le sénat, 440. Traits de bassesse du sénat, 666. Le sénat, après la mort de Galigula, veut rétablie l'ancien gouvernement, II. 106. Fils d'affranchi nommé sénateur par Claude : 156. Tableau du sépat dressé par Claude, 180. Les Gaulois admis dans le sé-199-204. Ménagement de nat . Claude pour les sénateurs ravés du tableau, 206. Relief donné au sénat par Néron, 385. Haine de Néron contre le sénat, 557. Le sénat declare Néron cunemi public, et le condamne au supplice, 584. Eloge du senat par Othon, III. 79. Serment prêté par les légions de la haute Germanie au nom du sénat ct du peuple romain, 91. Titres de . la souveraine puissance déferés à Vespasien par le sénat et par le peuple, III. 325. Le senat venge un de ses membres, insulté par les Siennois, 342. Vespasien rend au aénat son ancien lustre, 405. Les senateurs demandent à Domitien de ne pouvoir être jugés que par la compagnie, et ils sont refusés, IV. 60. Triste situation du sénat sous Domitien, 155. Néron jure qu'il ne fera mourir aucun sénateur, 224; et pareillement Trajan, 240. Le sénat ratifie la paix accordée par Trajan à Décébale, 275. Le sénat confirme l'élection d'Adrien faite par les soldats, 346. Adrien fait le même serment que Nerva et Trajan par rapport aux sénateurs, 354. Considération d'Adrien pour le sé-

nat, 356. Serment d'Antonin pareil à celui d'Adrien, 441. Prééminence recouvrée par le sénat sur les gens de guerre, 473. Déférence de Marc Aurèle pour le sénat, 486 et suiv. Règlement par rapport aux biens des sénateurs, 406. Le sang des sénateurs respecté par Marc Aurèle, 538. Affoiblissement du pouvoir du sénat, V. 11. Haine de Commode contre le sénat, 22. Pertinax élu par le sénat, après avoir été proclamé par les soldats, 62. Il ne veut pas qu'un sénateur, même coupable, soit mis à mort, 73. Les titres de la puissance împériale déférés à Didius, 83. Sévère s'engage à n'ôter la vie aucun sénateur : mais nul empereur n'en a fait mourir un plus grand nombre, 117. Emportemens et rigueurs de Sévère contre le sénat, 156-159. Caracalla s'attache à ruiner les sénateurs, 232. Macrin, choisi par les soldats, demande au sénat la confirmation de son élection, 271 et suiv. Héliogabale s'attribue sans décret du sénat tous les titres de la puissance impériale, 299. Il fait sortir de Rome tous les sénateurs, 523. Alexandre Sévère recoit du sénat tous les titres de la puissance impériale, 533. Egards et déférence de ce prince pour le senat, 338. Il rend compte au sénat de ses exploits en Orient, 385. Maximin est reconnu par le sénat, 406. Les Gordiens reconnus par le sénat, et les Maximins déclarés ennemis de la patrie, 428. Maxime et Balbin élus empercurs par le sénat, 434. La milice interdite par Gallien aux sénateurs, 581. Claude 11 reconnu par le sénat, VI. 10. L'armée et le sénat se renvoient mutuellement le choix d'un empereur, et enfin Tacite est élu par le sénat, 79-84. Le sénat, sous Tacite, reprend son ancien éclat, 86 et suiv. Les sénateurs manquent'l'occasion de faire

révoquer l'ordonnance de Gallien qui leur interdisoit la milice, 88. Lettre soumise de Probus au sénat . à qui il demandoit sa confirmation, 102. Ce prince maintient et amplifie les droits du senat, 104. Carus notifie son élection au sénat. 136. Constantin montre un zèle vif pour l'honneur du sénat, 317. Le sénat lui assigne le premier rang en tre les Augustes, 320. Les sépateurs n'étoient justiciables que du preset de la ville. Exception mise par Constantin à ce privilège. 373. SÉRATUS-consultes substitués, dans le droit, aux lois, que le peuple ne portoit plus, 1.34.

Sériscion, jeune déhauché, compagnon des plaisirs de Néron, II. 298.

Il paroît être le même que Tullius Sénécion, qui conspira contre ce prince, et mourut avec plus de courage qu'on n'avoit lieu de l'attendre d'un homme de plaisirs, 481, 488, 505.

Sinicion ( Hérennius). Voy . Hiren-

Sánkque. Son style défini par Caligula un ciment sans chaux, II. 45. Bail de Sénèque, 128. Exposé de sa vie. Sa famille, ibid. et suiv. Son gout pour la philosophie stouque. Sévérité de ses mœurs, 129. Caractère de son éloquence, 131. Ses ouvrages de poësie, 153. Sa passion pour l'étude, ibid. Délicatesse de sa santé, 134. Il avoit été questeur lorsqu'il fut exilé, ibid. . Il soutient d'abord sa disgrâce avec fermeté, ibid. Sa fierté se dément, 135. Il est rappelé d'exil, et donné par Agrippine pour précepteur à son fils, 225. Ce fut lui qui composa l'oraison funèbre de Claude que prononça Neron, 288. Son Αποκολοκύντωσις, 289. Burrhus et Senèque s'opposent à Agrippine. Leur puissance et leur union, 201-294. On doit attribuer aux conseils de Sénèque et de Burrhus tout ce que Néron a fait de bon, 256. Burrhus et Sénèque savorisent l'amour de Néron pour Acté, 298. Ils sont blâmés d'avoir reçu des libéralités du prince dans le temps de la mort de Britannicus, 304. Sénèque sauve Burrhus d'une disgrâce, 307. Suilius accusé et condamné, non sans quelque brèche à la réputation de Sénèque, 319. On ne doit point croire que Burrhus et Sénèque aient été instruits du dessein formé par Néron de tuer sa mère, 360. Sénèque est blâmé d'avoir composé la lettre que Néron envoya au sénat après la mort d'Agrippine, 365. Condescendance de Burrhus et de Sénèque pour Néron, 371. Ils détournent Néron de la pensée de faire tuer Rubellius, 383. Vexation exercée, au rapport de Dion, par Sénèque sur les Bretons, 390. Le crédit de Sénèque s'affoiblit, 410. Il demande à se retirer en remettant tous ses biens à l'empereur, 411. Réponse de Néron, 413. Sénèque se retire des affaires, 415. Sa retraite est le plus bel endroit de sa vie, et la meilleure apologie par rapport à ses énormes richesses, 415-417. Il veut se retirer entièrement de la cour, 4,5 et suiv. Il est nommé comme complice de la conjuration contre Néron, 488. Sa mort, 493-497. Il n'est pas certain que Sénèque fût innocent de la conjuration, 497. Sa conflance firésomptueuse en sa vertu, 498.

Sánkous le père, II. 128.

Servius Saturninus (C.), consol, fait preuve de fermeté, I. So et s. Lieutenant de Tibere en Germanie, il mérite les ornemens du tribinphe, 251-253, 255.

Sentius Saturninus (Cn.). Prend le commandement de la Syrie après la mort de Germanicus, I. 482. Il repousse Pison qui vouloit rentrer en Syrie, 486.

SENTIUS Saturninus (Cn.). Etant con-

sul à la panet de Caligula, il tenta de rétablir le gouvernement républicain. II. 106.

Sármonis, capitale de la Galilée, tient pour le parti des Romains,III. 461.

Sarraman. Projets de changer le nom de ce mois, IV. 48, 456.

Serricios Clarus, préfet du prétoire d'Adrien, est diagracié, IV. 384 et suiv.

Surmanys, centurion, tué par les soldats séditioux, I. 356.

Surirums Géta (M.), père de l'empereur Sérère, V. 103.

SEPTIMIES Géta, frère de Sévère, V.
161. En meurant, il démasque
Plattien aux yeux de Sévère, 180.
SEPTIMIES Sévérus, oncle paternel de

l'empereur Sévère, V. 105.

Septimies Arabinus, sénateur coupable de concassion. Indignation d'Alexandre Sévère contre lui, V. 545.

SEPRIMIES, tyran sous Aurélien, tué par les soldats, VI. 43.

SEPTIMONE, édifice bâti par Sévère, V. 192.

Sárouean (S, ). Découvert par l'impératmo Hôlène, VI. 389 et suiv.

Ságnanou, peuple gaulou, I. 357. Ils entreut dans la ligue des Educus contre la domination romaine, 526. Noy. encore III. 86. Ils vainquent en bataille rangée le robelle Sabinus, 370.

Sanapis, divinité d'Egypte, III. 350. VI. 408.

Sántes, plaine entre Andrinople et Héraclée, où Maximin est défait par Licinius, VI. 353.

Sinters Sammonicus, écrivain. Mis à mort par Garacalla. Sa Bibliothèque, V. 228: Voy. encore 361, 421.

Sánisos Sammonicus, fils du précédent, précepteur de Gordien le jeune, V. 421.

Sárens, île où mourut en exil Cassius Sárerus, I. 571.

SERMENT renouvelé aux princes annuel-

iement, I. 337. II. 23., 140, 176, 295, 528. Le nom de Tibère onus dans ce serment sous Caligula, 25. Serment prêté par Caligula en prenant passession du consult et en le quittant, 35; per Claude, 140; par Trajan, IV. 203.

SERVORIUS Sévérus, IV. 290.

Snavius (Q.), ami de Germanicus, I. 473. Il accuse Pison, 499; et est récompensé par un sacerdoce, 506. Accusé lui-même, et condamné, il sauve sa vie en se déclarant accusateur d'un autre, 672.

SERVIER, beau-frère d'Adrien, le traverse, IV. 270, 330. Trajan jugeoit Servien digne de l'empire, 551. Adrien eut la pensée de le faire son successeur, 405. Servien est mis à mort par Adrien avec Ruscus son petit-fils, 407.

SERVILLE, fille de Baréa Soranus, est accusée et condamnée à mort avec son père, 11, 536-539.

Servicione (jardins) appartenant à Néron, 11. 487, 579.

SERVICIOS Nonianus (M.), personnage illustre par son éloquence, par sa probité, et par son talent pour écrire l'histoire, II. 579. Il peut être le même que M. Servilius, dont il est fait mention, I. 454. Séstracus, neveu de Ségeste, est reçu en grâce par Germanicus, I. 410.

SESTION, ancien et fidèle ami de Brutus, est fait conant par Auguste, I. 65.

Sáviaz, L. Septimius Sévérus, empereur. Ses commencemens, V. 103. Il se fait proclamer empereur par les légions d'Illyrie, qu'il commandoit, 87, 105. Voyez les sommaires de son règne, Liv. XXII, S.1, p. 588-590. Prétention de ses troupes à leur entrée dans Rome, 125. Il n'étoit rien moins que généreux, 135. Sa bravoure dans la bataille de Lyon.

152. Il se disoit frère de Commode ct fils de Maro Aurèle, 157. Sa curiosité, 171. Il ne souffre pas que le senat donne des éloges à Evode son affranchi, 182. Ses efforts inutiles pour calmer la haine entre ses deux fils, 185. Il étoit cruel par caractère. 186. Mur de Sévère. 197. IV. 98. Action et mot remarquables de Sévère, V. 198. Ses dernières paroles, 200. Après sa mort il fut mis au rang des dieux. Ses obseques, 216. Instabilité des grandeurs humaines prouvée par les malheurs de la famille de Sévère, 262. Il fut le premier auteur de la fortune de Maximin, 390. Il étoit habile dans le droit, 398. Voyez encore 400.

Sávinn, neveu de l'empereur de même nom. Mis à mort par Caracalla son cousin germain, V. 227.

Savias. Proposé pour Cesar à Dioclétien par Galérius, VI. 256 et suiv. Il est nommé César, 238. Voyez encore 245. Il est fait Auguste par Galérius, 271. Il marche contre Maxence, 272. Abandonné et trahi, il se livre à Maximien, et est obligé de se faire ouvrir les veines, 274.

Sávisnen, fils du précédent, VI. 274.

Après la mort de Galérius, il se retire auprès de Maximin Data, 256. Il est mis à mort par Licinius, 355.

Sávánian, général de Marc Aurèle, est vaincu par les Parthes, et périt avec son armée, IV. 473.

Savanian, beau-père de l'empereur Philippe, V. 485.

Sévenus, srchitecte hardi, II. 469. Sévenus Hostilianus. Placé par Zonare au nombre des empereurs, V. 482. Sévenus, colonic, III. 72.

Saxtia, épouse de Scaurus, l'encourage à se donner la mort, et meurt elle-même avec lui, I. 677.

SEXTIA, belle-mère d'Antistius Vétus, se fait ouvrir les veines avec lui et avec Antistie sa petite-fille, II. 517-519. SEXTEM, mère de l'empereur Vitellius, III. 84. Il lui donne le nom d'Augusta, 171. Elle meurt pen de jours svant la ruine totale de son fils, 268.

Saxrius, ancien nom du mois d'août, I. 40.

Sextitius Héna. Récite sur la mort de Cicéron un poême, dont le premier vers offense Pollion, I. 245.

Sexuelus Félix. Est chargé de gurder la rivière d'Inn. III. 214.

SEXTIUS Paconianus, complice de Sejan, est mis à mort, I. 668. SEXTIUS Africanus, II. 205, 306.

SEXTUS de Chéronée, stoïcien, neveu de Plutarque, fait des leçons à Mare Aurèle, IV. 474.

Sextes Empiricus, pyrrhonien, IV. 558.

SISYLLINS (livres). Attention d'Auguste sur cet objet, I. 125. Nouveaux vers sibyllins présentés au sénat, et soumis à l'examen par ordre de Tibère, 679. Aurélien ordonne que l'on consulte les livres sibyllins, VI. 35.

SIGAMBRES (les), peuple germain, remportent une victoire sur Lollius, I. 166. Vaincus par Tibère, ils sont transportés en-deçà du Rhin, 179. Leur nom semble comme éteint pendant un long-temps, ibid. 159. Cohorte de Sicambres auxiliaire dans l'armée de Poppéus Sabinus. 590.

Sicca, ville d'Afrique, V. 56s.

Sichen, ancien nom de la ville de Naplouse, V. 136.

Sicila, bourg près de Mayence, où Alexandre Sevère fut assessiné, V. 395.

Sicile, I. 11. II. 227. Révoltes d'esclaves dans cette île, V. 542.

Siconos Probus. Envoyé en ambassade par Dioclétien a Narsès pour régler les conditions de la paix, VI. 213.

Sino, roi des Suèves, allié et ami des Romains, II. 259. III. 214, 229. Smomens. Sont privés de la liberté par Auguste, I. 81. Voyez encore, II. 80.

Stranois. Sont punis par le sénat pour une insulte faite dans leur ville à un sénateur, III. 342.

Sicasius, chambellan de Domitiea, entre dans la conspiration contre son maître, IV. 148.

SILARUS Créticus, gouverneur de Syrie, se rend maître de la personne de Vonone, 1. 448. Il est rappelé, 451. Sa fille devoit épouser Néron, fils ainé de Germanieus, ibid.

SILANUS (D.), l'un des corrupteurs
de Julie, petite-fille d'Auguste, obtient de Tibère la permission de revenir à Rome, I. 511.

216.
SILIUS Italicus, orateur, poëte, cosul la dernière année de Névon, ll.
562 et suiv. Il est, avec Cluvius lie-

Silanus (M.), frère du précédent, I. 511. Trait de flatterie de sa part, 544. Il fut beau-père de Caligula, 710; qui le traite indignement, et enfin le fait mourir, II. 19.

Smanus (C.), proconsul d'Asie, est accusé et condamné, I. 548, 551.

Silanus (Ap.). Acousé de prétendu crime de lésse-majesté, et déchasgé de l'accusation, I. 676. Il périt sous Claude par les intrigues de Messaline, dont il avoit épousé la mère, HI. 145.

SILANUS (L.), fils du précédent, est choisi pour gendre par Glaude, II. 124, 145. Voyez encore 172. Il est disgraoié, 221 et suiv. Il se tue le jour même du mariage d'Octavie 2700 Néron, 224.

Silanus (M.), frère du précèdent, petit-fils d'une petite-fille d'Auguste, et né du vivant de ce priace, est consul, II. 178. Agrippine le fait empoiseuner, 290.

SILARUS (·L.). Etoit regardé comme pouvant aspirer à tout, II. 484. Il est exilé, et ensuite mis à mort par Néron, 514, 516. Statue érigée à Silanns sous Trajan, 516.

Silla, femme d'un sénuteur, est envoyée en exil, Il. 527.

Sieus, lieutenant de Germanicus, I.

355. Il est honoré des praementa triomphe, 410. Voy es encure 44. Il arrête la rébellion de plusien peuples gauloi«, et les réduit par une victoire, 525, 527. Il est par cusé avec sa femme, et prévient s condamnation par une mort solutaire, 622-624.

Sn. 10s. fils du précédent, cossol éssigné, demande que l'on renette en vigueur la loi Ciucia, Il. 16. Amour forcené de Messalte pur Silius, 191. Mariage de Messalte avec lui, 209. Il est mis à mot, 216.

Siluis Italicus, orateur, poëte, cosul la dernière année de Néroa, il. 562 et suiv. Il est, avec Clavis lefus, témoin et garant de l'accol entre Vitellius et Plavius Sabisa, III. 266. Voyez encore IV. &. Mort de Silius Italicus. Traitsdessa caractère et de sa conduite, 29 d' suiv.

Silvain, Messala, control, V. 112. Mis à mort par Héliogabale, 301 et sur-Silvain, gouverneur du fils de Gallies, est mis à mort avec le priace su

Alève par Posthume, V. 571.
Silvinus, rhéteur, donnant des leçon
à Alexandre Sévère, est mis anot
par Héliogabale, V. 350.

Silvans, peuple breton sur les bords
de la Saverne; II. 164. Ils sont de
faits par Austorius, 261 et sur. Ilse
relevent, et conservent la posesaion de leur liberté, a64 et sur.
Ils sont subjugués, par Faontia, IV.
91.

Sindon (S.) de Jéruselem. Mathitis sous Trajan, IV. 289.

Santas, profet du prétoire sons Adrien. Sa retraite. Son épitaphe, IV. 584 et suire.

Samon, pharisien, laisse adoucir sea zèle par le roi Agrippa, II. 251.

Simor. Els de Gioras, so disligue dans le combat contre Cestius, Ill. 45a. L'un des trois tyrans de Jeusalem, 506 et suiv., 512 et suiv. 516, 519. Il partage la défense de la ville contre les Romains avec Jean de Giscale, 521. Il brûle les machines dès assiégeans, 531. Cruautés exercées par Simon, 535. Il arrête et punit un officier qui le trahissoit, 536. Il est forcé de se livrer aux Romains, 564. Il est mené en triomphe, et étranglé dans la prison, 568. Singare, ville de Mésopotamie prise par Trajan, IV. 314, 316.

Since aimé follementpar Néron , II. 474.

SINAACES, seigneur parthe, a grande part aux révolutions qui arrivent dans l'empire, où il tenoit un haut rang, I. 695-699.

Sinore, ville du Pont, T. 119.

Sion, colline de Jérusalem, 111. 501.

Pont qui joignoit le temple à Sion,
504; 559. Cette colline ne fut point
comprise dans la nouvelle ville d'Elia, et elle est restée inhabitée, IV.
402.

Simmon, ou Simmon, ville de Pannonie, I. 257. Maximin y fait un séjour assez long, V. 414, 430, 446. Claude 11 meurt à Sirmium, VI. 19. Probus est tué près de Sirmium, 128.

Sierna, sénateur, pique Anguste, qui retient sa colère, I. 123.

SISERMA, centurion; III. 149. Bixte (S.), pape et martyr sout Va-

lérien, V. 529.

847436. Temple dans cette ville avec droit d'asile, I. 547. Temple construit à Smyrne en l'honneur de Tibére, de Livie et du sénat, 665. Libéralité de Marc Aurèle envers cette viffe multraitée par un tremblement de terre, IV. 490.

Somus (Julia), fille de Masa, et mère d'Héliogabale, V. 283. Elle est déclarée ennémie par le sénat, avec son fils, 289. Elle signale son courage dans le combat, 290. Elle est appelée Augusta, 500. Voyez sucore 303. Elle entre au sénat,

305. Elle étoit la présidente du sénat'de femmes établi par son fils, 306. Elle périt avec lui, 325.

Sosmos. Est fait par Néron roi de la Sophène, II. 330. Il se déclare pour Vespasien, III. 196. Il prend part à la guerre contre les Juifs, 452, 460, 512.

Soums, ou Soums, roi d'Arménie sous la protection des Romains, IV. 475. Il est détrôné par les Parthes, et vient à Rome, où il devient sénateur et consul, 476. Il est rétabli dans son royaume, 480.

SOCRATE. Mot sur Socrate appliqué à Tite Antonin, IV. 460.

Sois. Habits de soie interdits aux hommes, I. 436. Héliogabale fut le premier des Romains qui porta des habits d'étoffe de soie pleine, V. 304. La soie s'achetoit au poids de l'or, V1. 60. Etoffes toutes de soie interdites aux hommes, qo.

Soldate, ou gens de guerre. Lout lis cence étoit le foible de la monarobie des Césers qu'ils avoient faits; I. 21. Les récompenses des gens de guerre augmentées, als et suiv. Vegrez encore 342, 561, 394. Caligula réduit à six mille sesterces la récompense des vétérans, II. 60. La division entre les soldats et le sénat éclate pour la première fois après la mort de Caligula, 100. Glaude est le premier des Césars qui fit une largesse aux soldats pour acheter en quelque façon ieurs suffrages, 111. Néron suivit cet exemple, 88. Nymphidius, au nom de Galba, la porta à l'exces, 581. Réflexious sur la licence que prennent les soldats de disposer de l'empire, III. 6 et suiv. Galba périt pour avoir voulu réformer leur insolence, 25. Les soldats romains · ne s'armoient de toutes pièces que pour le combat. 56. Droit d'exemption payé aux centurions par les soldats. Othen établit l'usage de le payer du trésor impérial, 72, 01.

Précautions prises par Domitien pour prévenir les révoltes parmi les troupes, IV. 146. Commode acerut la licence des gens de guerre, V. 11, 55. Leur insolence est poussée à son comble après la mort de Pertinan, 29, 95. Sévère flatte les soldats. 160, 194. Caracalla fut prodigue à leur égard, 233. Il les emplovoit comme espions, 235. Il les préféroit aux sénateurs, 236. Il mettoit en eux toute sa confiance, 23q. Inconvéniens d'un gouvernement militaire prouvés par l'élection d'Héliogabale, 298. Les soldats ne se laissoient gagner que par l'or. 353. Ils tiroient un tribut de chaque mutation d'empereur, 594. Maximin n'eut d'égards que pour les soldats, 415, Ils souffrent avec peine des empereurs choisis par le sénat, 455, 457. Les soldats ordonnent que Philippe soit associé à Gordien, 472. Combien les empereurs romains dépendaient des soldats, VI. 56. Après la mort d'Aurélien, l'armée et le senat se renvoient mutuellement le choix d'un empercur, 78. Les soldats se remettent en possession d'élire l'empereur, oq. Probus ne laissa jamais le soldat oisif, et au défaut des guerres, il occupoit ses troupes à des travaux publics, 108. Pouvoir des gens de guerre dans le gouvernement romain, 286. Lois de Constantin par rapport aux gens de guerre, 382 et suiv.

Solbil. Adoré à Émèse sous le nom d'Héliogabale, ou Élagabal, V. 283. Son simulacre étoit une pierre de figure conique, 284. VI. 49. Le soleil fut la divinité favorite d'Aurélien, 28, 49, 72.

Soun. Voy. Julius Solo.

SOLON. Imité par Auguste, I. 109.
SONGE. Deux frères, chevaliers romains, accusés et condamnés pour un songe que l'un d'eux avoit eu, II. 186.

SOPATRE, philosophe, mis à mot par Constantin, VI. 427.

SOFRENE, région , II. 350. III. 196. SOFREORIE, femme chrétienne, se tre elle-même pour se dérober à la rislence de Maxence, VI. 500.

SORENTO, ville de Campanie, I. úi. Sosia Galla. Accusée avec Silius, na mari, et condamnée à l'exil, I. úi et suiv.

Sosiaios, précepteur de Britanico, est employé par Messaline por perdre Valérius Asiaticus, IL 183; et récompensé, 186. Il est mis i mort par Agrippine, 251.

Sosius Falco, consul, V. 51, 64. Il vent soulever les esprits costre l'etinax, ibid. Son intrigue pour illever à l'empire. Pertinax le sare de la condamnation, 72 et sais.

Sossius Sénécion, ami de Trajan Patarque lui a adressé plusieur de ses traités moraux, IV. 251.

Sorton, philosophe qui exhortoit su disciples à s'abstenir de tout ce qui avoit eu vie. Sénèque se contorna à ses avis pendant un an entier, il. 130.

SPALATRO, ville de la Dalmatic, or subsistent encore presque entira les murs du palais de Diochites, VI. 240.

SPARTACUS. Malgré ses succès, ne fet jamais reçu à composition par les Romains, I. 532.

Spectacus chez les Germains, I 156.

Prodigalité et manie de Caligui
pour les spectacles, II. 16. Les
jeux et les spectacles étoient une
grande affaire chez les Romains,
190, 200. IV. 360, 445. Jeur et
spectacles donnés par Sévère, I.
173 et suiv. Folie de Caracalla es
ce genre, 235. Douze spectacle
donnés au peuple par Gordien l'ancien dans l'année' de son éditié,
419. Voy. Jeox.

SPELURGE, nom d'une, maison de campagne peu éloignée de Galle et de Fondi, I. 633.

SPÉRAT (S.), martyr, V. 171. SPOLETTE, ville, V. 507.

SPORADES, îles. I. 564.

Sroaus, infame jouet des débauches de Néron, II. 462, 555. Il accompagne Néron dans sa fuite, 582, 585. Il passe à Nymphydius, III. 13. Sporus étoit une protection auprès d'Othon, 70. Il se twe luimême, 205.

STACE, poëte, III. 416. IV. 58.

STATUS, tribum des soldats, 1.570.

STATILIA Messalinu, mariée à Vestinus, et ensuite à Néron, II. 501, 547. Othon svoit dessein de l'épouser, III. 143.

STATILIUS (Q.). Forcé per Octavien de renoncer à la charge de tribun du peuple, I. 10.

STATILIUS Taurus, préset de la ville sous Auguste, 1. 28, 110.

STATILIUS Taurus. Accusé par un effet des intrigues secrètes d'Agrippine, se tue lui-même, II. 275.

STATIUS Annéus, medecin et ami de

Sénèque, II. 497. STATIUS Priscus. Fait la guerre contre les Parthes sous les ordres de l'empereur Vérus, IV. 477, 478 et suiv. Status érigées à des particuliers, I. 575, 579, 614. IV. 116. Statues des hommes illustres rassemblées. par Auguste dans le Champ-de-Mars, et renversées par Caligula, II. 47. Claude arrête la licence que prenoient les particuliers de s'ériger des statues à leur volonté, 176. Statues des anciens héros de Rome dans le Capitole, III. 273. Nombro immense des statues de Domitien, IV. 47. Statue d'or du roi des Parthes présentée à Appollonius pour l'adorer, 171. Statues des empereurs divinisées, et celles des illustres capitaines romains rassemblées par Alexandre Sévère dans la place de Trajan, V. 358.

Stéphanion, comédien, joue aux jeux séculaires d'Auguste et à ceux de Claude, II. 190.

STERTIFICE, lieutenant de Germanicus, I. 400, 421.

STORGHADES, îles près de Marseille. III. 248.

STRUTHIUM , herbe , IV. 564.

Susaius Flavius, tribun d'une cohorte prétorienne, conspire contre Réron, II. 480, 482. Il voulut tuer Néron pendant qu'on faisoit les informations contre les conjurés élécouverts, 490. On m'dit qu'il avoit eu la pensée de porter Sénéque à l'empire, 497. Il est décèlé, et souffre la mort avec constance, 499 ét suiv.

Successianus défend Pityonte contre les Scythes Borans, V. 519 et suiv. Valérien le fait préfet du prétoire, 520.

Suspids Clèmens, centurion, III. 110.
Sustrons, secrétaire d'Adrien, est disgracié par ce prince, IV. 385 et suiv. Ses écrits, et le peu que l'on sait de sa vie, 426, 429.

Suttonius Lénis, père de Suétone,

IV. 429.

Suironius Paulinus. Fait la guerre contre les Maures, et, le premier des généraux romains, il passe le mont Atlas, 11. 137. Il commande dans la Grande-Bretagne, illustre guerrier et rival de Corbulon, 300, IV. 84 et suiv. Il s'empare de l'ile de Mona, II. 391 et suiv. Grande victoire remportée par Suétonius sur les Bretons, 394. Il est traversé, et enfin révoqué, 397 et suiv. Il est choisi par Othon pour l'un de ses généraux, III. 105. Avantage remporté par lui et par Marius Celsus sur les troupes de Vitellius, 119 et suiv. Il est d'avis de temporiser, 125. Raison secrète qu'il pouvoit avoir de proposer ce parti, 128 et suiv. Il demeure sans autorité, 130. S'étant sauvé du combat, il obtient sa grâce de Vitellius par une voie basse, 135, 156.

Sutronics Paulinus (C.), probable-

ment fils du précédent, consul,

Suives (les), peuple germain, ne souffroient point, du temps de César, que l'on apportât du viu dans leur pays, I. 149. Ils remplissoient tout le cœur de la Germanie, 162. Traits qui les concernent, ibid. et suiv. 165, 179, 370, 456.

Sullius (P.), autrefois questeur de Germanicus, âme vénalc. Tibère veut qu'il soit ensermé dans une île, I. 576. Il accuse Asiaticus et Poppéa, et plusieurs autres, II. 183, 185 et suiv. Son infidélité à l'égard d'un client, 187. Il s'oppose à l'avis proposé dans le sénat d'interdire tout salaire aux avocats, 187. Il est accusé sous Néron, et condamné, non sans quelque brèche à la réputation de Sénèque, 319-322.

Surus Césoninus, infâme débauché, Il. 216.

Sulpicia, dame romaine. Sa satire en yers, IV. 138.

Suspicius (Ser.), fameux jurisconsulte, I. 221.

Surpicina Camérinus, accusé, est absous par Néron, 11. 326.

Surricus Camérinus, père et fils, sont mis à mort sur un frivole prétexte, II. 554.

Survive Asper, centurion, conspire contre Neron, II. 480. Il souffre la mort avec courage, 500.

Surricius Arrénianus, insigne délateur, puni par le sénat, V. 278.

Sunicians, peuple voisin des Bataves, 111. 369.

Streelications, ou actions de grâces aux dieux pour des avantages remportés en guerre : honneur décurné à Adrien, IV. 391.

Surrices. Réglement qui diffère l'exécution des condamnés jusqu'à dix jours après le jugement, I. 522, 718, II. 54.

Suadonius Gallus. Est fait sénateur

par Claude, en quelque façon malgré lui, II. 180.

Sunina, la seconde persone de royaume chez les Parthes, 1. 701.

Suninembant des mœurs, titre sobitité à celui de censeur, et encre par Auguste et par ses successus, I. 9, 25, 91. Surintendance de vivres déférée à Auguste, 67, 52 rintendance des eaux, aquédou, fontaines, donnée par Augure à Messala, 189; par Nerva à l'ostin, IV. 276.

Susk, ville dans les Alpes, II. 1; et suiv. Forcée per Constants, VI. 309 et suiv.

Susu, ancienne capitale de l'empire des Perses, célèbre par ses maga Prise par Trajan, IV, 170.

Sykna, ville sur le Mil; précisément sous le tropique du cancer, L 56, 476.

SYLLA. Exemples contraires de Sylla et de César, I. 4.

STLLA (L.) Disputre entre lui et Carbulon, I. 515.

Sylla (Faustus), gendre de Clade, consul, II. 268. Pallas et Burbu accusés d'avoir voule lé faire empereur, 310. Il est rélégué à Marsille, sur une calomnie grossière, 54. Il est mis à mort, 418.

STEETUS, Arabe. Sa perfidie. I. 55.

STEETAQUE, accusé par Thaumae,
qui avoit été élevé dans sa maison.

Dioclétien défend de recevoir cette
accusation, VI. 241.

STRAGOGUES des Juifs, II. note de la p. 75. III. 437.

Svancusa. Cette ville reçoit d'Auguste le droit de colonie romaine, l. 60.

Voyez encore II. 324. Cette ville est pillée par une poignée de France, VI. 120.

Symmetry, ami d'Asinius Gallos, et mis à mort pour ce seul crime, I. 647.

Svans. Est pillée par Varus, I. 165. Surchargée d'impôts, 446, 450. Remphe de carnage parlercombas entre les Juis et les Syriens, III. 451. Syriens, mauvaises troupes, V. 167; Syars (petite), I. 520.

T.

TACFARIMAS, Numide de nation, excite une guerre en Afrique contre les Romains, I 529. Il est battu par Furius Camillus, 530. Il défait une cohorte romaine, ibid. Il est rechassé dans les déserts, 552. Blésus remporte de grands avantages sur lui, mais ne termine point la guerre, ibid. La guerre de Tacfarinas est terminée par Dolabella, 566. Tacfarinas se fait tuer dans le combat, 568.

Tacite, assez pou religieux, paroit, d'un autre côté, avoir eru aux songes, I. 416. Nul historico n'a mieux développé tous les replis da cœur humain, et par cette raison la lecture de ses écrits est très utile, 578. Il est crédule à l'astrologie et à la divination, 595, 625, 7114 Traits de Tacite contre la Providence, II. 367, 538. Il étoit préteur lorsque Domitien célébra les jeux séculaires , 1V. 55. Sentimens nobles et tendres de Tacite au suiet de la mort d'Agricola son heaupère, 122. Consul, il fit l'oraison funèbre de Virginius, 227. Il plaide avec Pline contre Marius Priscus, 392. Amitié de Tagite et de Pline. 267. Ordre dans lequel Tacite a écrit ses ouvrages, 293. Ce que l'on sait de sa naissance et de sa vie. 294. L'empereur Tacite prétendoit descendre de lui, VI. 81. Zel de ce prince pour conserver les ouvrages de Tacite, 92.

TACIRUS ( Cornétius), chevalier romain et intendant de la Belgique. Peut être le père de Tacite l'historien, IV. 294.

Tacitus (M. Claudius), premier opinant dans le sénat, VI. 79, Il

est élu empereur, 80-84. Voyez le sommaire de son règne, l. xxv11, S. 4. Sa postérité, 102. Son estime pour Probus, 109. Ses meurtriers punis, ibid.

TAUALES, peuple barbare, VI. 183.

TALIUS Géminus, accusateur de Velento, II. 409.

Tamise, rivière, II. 170.

TANAIS, fleuve, V. 522.

TANFANA, divinité révérée chez les Germains, I. 375.

TAPROBANK, fle ,VI. 102.

TARANTAS, gladiateur, dont on appliquoit le nom à Caracalla, V. 265.

TARENTE, colonie, se dépeuploit, II. 584.

Tancuén, ville de Galilée. Prise par les Romains, III. 472-475. Exécution violente et sanglante contre quarante mille brigands trouvés dans cette ville, 475.

TABPETEN (roc), du haut duquel on précipitoit les grands criminels, I. 573, 684, II. 152.

Tarquirius Priscus, accusateur de Statilius Taurus, est chassé du sénat, II. 276. Etant rentré dans le sénat, il se rend coupable de concussion en Bithynie, et est condamné, 404.

Tanquiries Crescens, centurion, II.
444.

TABBAGONE, ville d'Espagne qui donnoit son nom à la province Tarragonoise, I. 16, 48, 49. Autel en l'honneur d'Auguste à Tarragone. Plaisanterie d'Auguste à ce sujet, 76. Voyez encore III. 19. Temple d'Auguste à Tarragone, IV. 391. Tarragone prise par les Francs, V. 571.

TARRUSTIUS Paternus. Remporte une victoire sur les Germains, LV. 551. 11 étoit préset du prétoire, V. 20. Il entre dans la conjuration de Lucille contre Commode, 21. Il soit tuer Saotérus, 22. Il est accusé d'une nouvelle conspiration, et périt, 25.

Tassa, l'un des chefs des Thraces, se tue lui-même, I. 592 et suiv.

Tanse, ville de plaisirs, 1V. 161.
Requête de ceux de Tarse à Tite
appuyée par Apollonius, 199. Cette
ville e-t prise par Sapor, V. 545.
Voyez encore VI. 101. Maximia
Daza meurt à Tarse, 334.

TARTARO, rivière d'Italie, III. 217,

TATIANOS (Cœlius), chevalier romain, tuteur d'Adrien avec Trajan, IV. 270. Il trame avec Plotine l'intrigue de l'adoption d'Adrien, 332. Voyez encore 548. Préfet du prétoire, il donne des conseils violens à Adrien, 353, 355. Il est disgràcié et proscrit, 583.

TAURANTER, peuple d'Asie, II. 342.
TAURIN. Prend la pourpre sous Alexandre Sévère, V. 374.

Tavnus (mont), II. 247, 443. Le passage du mont Taurus, fortifié par Niger, arrête d'abord les troupes de Sévere, V. 129. Un orage affreux en renverse les fortifications, ibid. et suiv.

Taus, la Twède, rivière d'Écosse, IV. 97.

Triser (la), rivière de Hongrie, IV.

TÉLÉSINUS. Voy. PONTIUS.

TEMPLES. Les Germains n'en bâtissoient point, I. 141. Courte description du temple de Jérusalem, . III. 503. Assaut livré au temple par les Romains, maîtres d'une partie de la ville, 547. Tite se prépare à attaquer le temple par les machines, 548. Les Juis commencent les premiers à mettre le feu aux galeries du temple, et sont imités par les Romains, 549. Tite fait prendre dans le conseil la résolution d'épargner le temple, 553. Le temple est brûlé maigré les ordres et les efforts de Tite, 554-556. Voyez encore 558. Les principales dépouilles du temple portées en triomphe par Tite, 568. Sacrifice fondé par Auguste dans le temple de lérusalein pour y être offert tou les jours, 11. 85. 111. 446.

Tascriaus, peuple germain. Leur excellente cavalerie, I. 159. Ils ont part à la défaite de Lollius, 160. Voyez encore II. 369.

Transmin, femme de Mécret, qui avoit un grand foible pour ele, l. 77, 199. On a dit qu'Augusteamen cette dame, 79, 199.

Térenta, veuve de Cicéron, récut jusqu'à cent trois ans, I. 456.

TÉRRETIUS (M.). Accusé comme ani de Séjan, se défend avec bestoan de générosité, et est absous, 1.671 et suiv.

TÉRENTIUS Lentinus. Entre dans une intrigue de supposition de toument, II. 300.

TERRITIUS Rufus. Met aux fers Simon fils de Gioras, III. 564.

TERRITOS Maximus, fan Néron, IV. 57.

TERRE, prétendu dieu. Oracle qui avoit prédit que le dieu Terme se reculoit jamais, convaineu de faut, IV. 349, VI., 3. Fête du dieu Terme choisie par Dioclétien pour le jour de la destruction de l'égles de Nicomédie, 220.

TERMESTINS, peuple d'Espagne, I.

TERRACINE. Occupée par des trouve qui tenoient pour Vespasies, III. 258. Forcée et saccagée par L. Vitellius, 277. Voyez encor. 511.

TERRE. Honorée comme déesse par quelques peuples suères. Artifice cruel des prêtres de cette prêtendue divinité. I. 163.

TERTULLA, grand mère de Vespasien, III. 179.

TERTULIER. Son apologétique, V.

Testament. C'étoit faire sa cour à Auguste que de lui laisser quelque chose par testament, I. 94. Ungo plus commun encore chez les Romains que parmi nous de fait quelque legs testamentaire aux personnes que l'on considéroit, 312. Vor. Formules.

Táracus. Est fait empereur dans les Gaules par Victoria, V. 576. Après six ans de règne, il se remet luimème entre les mains d'Aurélien, VI. 58. Il est mené en triomphe, 62, 64. Du reste il fut traité humainement par le vainqueur, 66 et suiv. On peut douter s'il a reçu les honneurs divins après sa mort, 67.

Tirricus, fils du précédent, est fait César par son père, V. 576. Son sort suivit en tout celui de son

pere, ibid.

Térririus Gallus, sénateur, voulant se laisser mourir de faim, en est détourné par Auguste, I. 191.

TEUTOEPROIERSIS saltus, lieu de la défaite de Varus, I. 270.

THADMOR, la même ville que Palmyre, VI. 50.

THALL, ville d'Afrique, I. 532.

TEAMERA, ville de Judée, III. 496.

THAUMASE. Voy. Symmaque.

Transchur, disciple et panégyriste de Pérégrin, 1V. 501.

TEÉATES de Marcellus dédié, I. 196.
Théâtre de Pompée, consumé par le feu, et reconstruit par Tibère, 555.
Dans les villes grecques, le théâtre étoit le lieu de l'assemblée du peuple, III. 195.

THÈMES aux cent portes. Pillée et détruite par Gallus, I. 43. Thébaide, contrée, 56.

Taioclia, sœur d'Alexandre Sévère, V. 402, 407.

Tusocarus, danseur et esclave, est élevé par Caracalla à la charge de préfet du prétoire, V. 236. Il est battu par les Arméniens, 252.

Théonona, belle-fille de Maximien Hercule, épouse de Constance Chlore, VI. 187. Ses enfans, 251.

Tπέορος. Étend la loi qui différoit les supplices des condamnés, I. 522.

THÉODOTH, Égyptien, défait le tyran HIST. DES EMP. TOM. VI. Émilien, le prend, et l'envoie à Rome, V. 557 et suiv.

Tuzormana, ami du grand Pompée, 1.684. Confondu mai à propos avec Balbus; V. 438.

Tatalaque, préparée par Gallien pour Mare Aurèle, qui en faisoit grand usage, IV. 560. Amas de thériaque faits par Sévère, V. 192.

TERRMES. Voy. BAIRS. Thermes Antoniniens bâtis par Caracalla, V. 265. Thermes de Dioclétien, VI. 190. Thermes construits par Maximien à Carthage, 215.

TRESPESSION, chef des philosophes Éthiopiens au temps d'Apollonius, IV. 197.

THESSALIQUE, SURNOM pris par le tyran Pison, V. 550.

THESSALORIQUE. Assiégée inutilement par les Goths, V. 563. VI. 14 et suiv. Voyez encore 345, 350.

Theodas, importeur en Judée, pris et mis à mort, II. 253.

THRACE (la). Troublée par des divisions entre ses rois, et ramenée au calme par l'éloignement de Rhescuporis, I. 462-464. Mouvemens en Thrace apaisés par VelleIus, 522. Poppéus Sabinus fait la guerre aux Thraces, et en remporte les ornemens du triomphe, 589, 593. La Thrace devient province romaine, 11. 179. Thraces, sortes de gladiateurs, IV. 64.

Thansia, gendre d'Arria, veut la détourner de se donner la mort, II.
149. Trait de Thraséa, 324. Il sort
du sénat après la lecture de la
lettre de Néron sur la mort d'Agrippine, 366. Généreuse liberté
de Thraséa, 406-408. Il propose
de supprimer les éloges que les
provinces donnoient à leurs gouverneurs, 429. Marque de disgrate
donnée par Néron à Thraséa, 433.
Condamnation et mort de Thraséa, 527-540. Deux apophthegmes
de Thraséa, 540. Voyez encore

III. 173. 327. Son éloge composé par Arulénus Rusticus, IV. 133.

Terassia Priscus. Mis à mort par Caracalla, V: 228.

THEASTLUS, astrologue, mis à l'épreuve par Tibère, qui lui donna toute sa confiance, 1. 227. Voyez encore 681, 713. II. 56.

THRASTLE, fils du précédent, et astrologue comme lui, prédit, au rapport de Tacite, l'empire à Néron, I. 68:.

THUBUSQUE, ville d'Afrique, I. 567.
THUBUSQUE, fille de Ségeste, épouse d'Arminius, I. 445.

Turis. Reconnue par la flotte d'Agricola. C'étoient apparemment les iles de Schetland, IV. 114.

Tiskas, beau-fils d'Auguste, mari de Vipsania, fille d'Agrippa et d'Attica. I. 12. 52. 128. Ce fut lui qui. étant empereur, transféra les élections du peuple au sénat, 33. Prérogatives accordées à Tibère, 54. Il exhorte Auguste à se venger des discours injurieux tenus contre lui, 73 et suiv. Tibère reçoit de l'ambassadeur du roi des Parthes les drapeaux romains conquis sur Crassus, 82. Il commence à s'élever, 85, 91, 128. Joint à Drusus, il subjugue les Rhétiens et les Vindéliciens, 115. Il est consul, 119. Il devient gendre d'Auguste, 128. Il réduit les Pannoniens, 129, 171, 175, 166. Devoirs extérieurs de piété rendus par lui à Drusus son frèse, 175, 241. Ovation de Tibère, 178. Il est envoyé en Germanie, et y rétablit la paix, ibid. Consul pour la seconde fois, il triomphe, 205: Il recoit la puissance tribunitienne, et sur-le-champ il se retire à Rhodes, 208. Sa conduite envers Julie, 214 et suiv. Son séjour à Rhodes, 224. Il y est bas et tremblant, 225. Il obtient son rappel à grande peine, 226. Sa confiance en l'astrologue Thrasyllus, 227. Il vit à Rome en simple particulier, 228.

Il est adopté par Auguste, ibid.; et il adopte lui-même Germanicus. 231. Il recoit de nouveau la puissance tribunitienne, 232. Envoyé contre les Germains, il remporte sur eux de grands avantages, 251. Il pousse ses conquêtes jusqu'à l'Elbe, et force les Germains à demander la paix, 252. Il se prépare à attaquer Maroboduus, 254, 255. Le révolte des Pannoniens et des Dalmates l'en empêche, ibid. Tibère prend la conduite de la guerre contre les Pannoniens, et l'administre avec beaucoup de prudence, 257. Il la termine glorieusement, 259-262. Eloges et récompenses qu'il y mérita, 262-265. Il va s'opposer aux Germains après le désastre de Varos, et il arrête leur progrès, 273-276. Estime et tendresse d'Auguste pour lui, 276 a suiv. Auguste lui donne un pouvoir égal au sieu, 277. Triomphe de Tibère, ibid. Auguste le traite sur le pied de son successeur désigné, 285. Craintes que l'on avoit de lui dans le public, 286. Il part pour l'Illyrie, 289. Sur la nouvelte de la maladie d'Auguste : il revient en diligence, 290. Voyes le sommeire de son règne, lip. 27, S. 1, p. 50-737. Son précepteur l'avoit défini une boue pétrie avec da sag. 380. Vers in jurioux coatre lui, 585. Il disoit souvent, qu'ils me huissent, ponrvu qu'ils m'estiment, \$19. ll avilie les récompenses d'houneur en les prostituent sax délateurs, 575: Difformité de sa personne, 594. Il étoît très-lettre, mais plein de travers en ce genre comme dans tout le reste, 595. Sa timidité extrême dans l'affaire de Séjan, 854 et suiv. 660. Su dissimulation pertée jusqu'à ses desniers moment, 715. Son testament fut cassé per le sénat, II. 8. Nuis honneurs décernos à sa mémoire, q. Il avoit laissé sans exécution le testament de sa

mère, 13. Son nom omis dans le serment du 1er janvier, 23. Il avoit négligé par hauteur l'usage des étrennes, 60. Conduite de Tibère à l'égard de Glaude, 118 et suiv. Mémoires de Tibère lus et étudiés par Domitien, qui lui ressembloit Leaucoup, IV. 156. Palais de Tihère, 451. Caracalla louoit et imitoit Tibère, V. 230.

TIBERS Alexandre. Voyez ALEXANDRE. TiziaiADE, ville fondée par Hérode Antipas, II. 82. Voyez encore III. 462,472.

Tisánisos, surnom donné par insulte à Héliogabale, V. 326.

Tibérius Gémellus, petit-fils de Tibère. Sa naissance, I. 489. Son aïeul ne peut se déterminer à le choisir pour successeur, 710. Mot de Tibère au sujet de ses deux petits-fils, 711. Par le testament de Tibère, Gémellus étoit institué son béritier avec Caligula, II. 8, Caligula affecte de montrer de l'amitié pour Gémellus, 12, et peu après il le fait mourir, 18. Voy. encore 73.

Tizze. Inspecteurs du lit du Tibre établis par Auguste, I. 302. Débordement du Tibre. Projet de détourner les rivières qui s'y jettent, 389 et suiv. Voyez encore III. 81, 175. IV. 474. VI. 71.

Tisca, maison de campagne d'Adrien à Tibur, IV. 366.

Ticinum, ancien nom de la ville de Pavie , III. 113.

Ticken, Sofonius Tigellinus. Exilé comme coupable d'adultère avec Agrippine, II. 65. Voyez encore 406, 524. Il est nommé par Néron préfet des cohortes prétoriennes, 409. Il persuade à Néron de fairc tuer Sylla et Plautus, 418. Repas donné par Tigellin à Néron, 462. C'est dans les jardins de Tigellin que prit naissance l'incendie qui consuma une grande partie de Rome, 465. Confiance que Néron avoit en lui, 493. On lui décerne les ornemens du triomphe et une statue, 505. Voyez encore 561. Il abandonne Néron, 581. Nymphidius lui ordonne de quitter l'épée de préfet du prétoire, III. 11. Il est épargné par Galba, 22 et suiv. Othon le fait mourir, 70. Poyez encore IV. 187.

Tionane. Est établi par Auguste roi d'Arménie, I. 83.

TIGRANE. Est choisi par les Arméniens pour roi, et maintenu par les Parthes, I. 218. Il est détrôné par Calus César, 222.

Tigrane, petit-fils d'Hérode, mis à mort par Tibère, I. 208.

Tigranz, issu d'Hérode, est fait roi d'Arménie par Néron, II. 344. Il entre à main armée dans l'Adiabène, 436. Il est obligé de vider l'Arménie , 440.

TIGRANOCERTE, ville d'Arménie, II. 247. Corbulon s'en rend' maître. 341, 343. Les Parthes l'assiégent sans succès, 438. Voy ez encore 440 et suiv.

Tican, animal vu pour la première fois à Rome sous Auguste, I. 87.

Ticas, fleuve, II. 240. Trajan jette un pont de bateaux sur ce fleuve IV. 319. Voyez encore 321. Borne des deux empires des Romains et des Perses, VI. 213.

Timagène, rhéteur médisant. Disgració par Auguste, est recueilli par Pollion. I. 242 et suiv.

Timaghun, Égyptien, sert Zénobie pour la conquête de l'Égypte, VI.

TIMARCHUS ( Claudius ), Crétois. Fier et arrogant envers les magistrats Romains, II. 428.

Timoraus, l'un des fils de Zénobie, VI. 39, 54.

Tingis, aujourd'hui Tanger, ville de 1 la Mauritanie, II. 138.

Tinnrus Rufus, commandant pour les Romains en Judée, IV. 399.

Tiridate, concurrent de Phraate, roi des Parthes, I. 66.

TIRIDATS. Suscité par Tibère pour ri-

val à Artabane, jouit pendant peu de temps du trône des Parthes, et en est bientôt dépossédé, I. 696-704.

TIRIDATE, frère de Vologèse, est mis par lui en possession de l'Arménie. II. 247. Guerre continuelle entre lui et Rhadamiste, 249. Il reste maître de l'Arménie, 328. Il soutient la guerre contre Corbulon avec beaucoup de désavantage, et est enfin dépossédé, 335-344. Vologèse entreprend de le rétablir, 435-458. Négociations et mouvemens de guerre qui se terminent à un accord par lequel Tiridate convient de venir à Rome recevoir de Néron la couronne d'Arménie, 450-457. Voyage de Tiridate à Rome, 457, 530. Arrivée de Tiridate à Rome. Cérémonie de son couronnement. Fètes magnifigues à cette occasion . 542. Mot de Tiridate à Néron au sujet de Corbulon, 544. Néron auroit bien voulu apprendre de lui la magie, 545.

Timinata, satrape, excite des troubles en Arménie, est fait prisonnier par les Romains, et relégué par Marc Aurèle dans la Grande-Bretagne, IV. 479, 491.

TIBIDATE, fils de Vologèse, roi d'Arménie, est rétabli par Macrin sur le trône de son père, V. 251, 280.
TIBIDATE, roi d'Arménie, est détrôné

par les Perses et par ses propres fils, V. 524.

Tirs, fils de Vespasien, est envoyé par son père pour rendre hommage à Galba, III. 11, 180, 182. Son caractère et ses belles qualités, ibid. Il apprend en chemin la mort de Galba, et retourne vers son père, 183. Son attachement pour Bérénice ne le détourna jamais des affaires, 184. Voyes Bénásics. Il consulte l'oracle de Paphos, ibid. Il fut le lien de l'union entre Vespasien et Mucien, 186, 192. Il est chargé par son père de pousser la guerre de Judée, 197. Il est nommé consul avec

son père, 325. Bon cœur de Tite à l'égard de Domitien son frère, 349. Union parfaite qui régna toujours entre le père et le fils, 408 et suiv. Il sert sous son père dans la guerre contre les Juis, 461, 465. Il protège Josephe, 470. Ses exploits sous les ordres de son père, 471, 473, 476-478. Il est chargé par son père d'assièger Jérusalem, 498. Il fait ses approches, et s'expose en allant lui-même reconnoître la ville, 511-516. Traits de sa douceur, 522, 535, 552, 559, 567. Il reconnoit qu'il n'a été que l'instrument de la vengeance divine, 560 et suiv. Sur le reste de ce qui concerne le siège et la prise de Jérusalem par Tite, voyez le sommaire du livre XVI, S. 11, p. 592 et suiv. Devenu empereur, Tite use d'une douceur persévérante à l'égard de Domitien son frère, IV. q. Mot célèbre de ce prince, 10. A près un grand incendie dans Rome, il déclare que toutes les pertes sont sur son compte, 32. Il croyoit à la divination et à l'astrologie, 34. Prèt à mourir, il se reproche une faute unique, 35. Il fut mis au rang des dieux, 37. Sur le reste de ce qui appartient à son règne, consultesen le sommaire, livre xvu, \$. 1, p. 573. Il profite d'une remontrance qui lui est faite par Apollonius, 199. Calomnie d'Adrien contre sa mémoire, 382.

Tres-Live. Combloit Pompée d'éloges dans son histoire, I. 75, 579. Mort de Tite-Live, 455. Caligula voulut ôter ses ouvrages de toutes les bibliothèques, II. 46. Par le conseil de Tite-Live, Claude écrivit l'histoire de son temps, 117.

Tiribius Labéo, mari trop indulgent, I. 465.

TITIMIOS Capito, ami fidèle du dernier des Silanus, II. 516.

Tittus Sabinus, ami fidèle de la masson de Germanicus, périt parunciasigne trahison, I. 637. Togs (la), habillement propre des Romains. Auguste y étoit fort attaché, I. 301. C'étoit l'habit de paix. Marc Aurèle et Alexandre Sévère portèrent toujours la toge à Rome et dans l'Italie, IV. 546. V. 353.

Tocodumus, fils de Cynobellinus, II.

Togonius Gallus. Se rend ridicule par une flatterie qui est mal reçue de Tibère, I. 666.

Tolsiac, aujourd'hui Zulpick, dans le duché de Juliers, III. 385.

TOMBEAU d'Adrien, aujourd'hui le Château S. Ange, IV. 365.

Tongans. Tongans, 111. 299, 357, 570, 385. Cobortes de Tongres dans l'armée d'Agricola, IV. 111. Ce fut un Tongrien qui porta le premier coup à Pertinax, V. 75.

TONNERRE. Regardé de tout temps par les Romains comme un mauvais présage dans les élections, III. 37.

Toranius (C.), tribun du peuple, donne un bel exemple de piété filiale, I. 53.

Tonna, village près de Monaco, I. 49.

TORQUATA, vestale, 1. 553.

Tonquatus, surnom ancien chez les Manlius, et pris par Nonius Asprénas, 1. 105. Jalousie de Caligula contre ce surnom, 11. 47.

TORQUATUS Junius Silanus. Est accusé sous Néron, et se donne la mort, II. 460. Voy. encore 515.

Tous de Straton, ancien nom de Césarée de Palestine, III. 436.

Tourains (la). Révoltée contre les Romains, est bientôt pacifiée, I. 524.

Tousses. Ressource des Cauques pour avoir du feu par ce moyen, I. 161.

TRACHALUS (M. Galérius), consul, orateur célèbre, II. 563. Il passa pour prêter sa plume à Othon, III. 108. Il fut protégé par Galéria, épouse de Vitellius, contre les délateurs, 156.

TRADITEURS, nom donné parmi les chrétiens à ceux qui livroient les livres saints, VI. 226.

TRAJAN, père de l'empereur de même nom, est fait patricien par Vespasien, III. 405. Il commandoit la dixième légion dans l'armée de Vespasien faisant la guerre aux Juifs, 470, 473. Il parvint au consulat, IV. 229.

TRAJAN, fils du précédent. Ses commencemens, son adoption par Nerva, IV. 228-230. Son nom seul calme la sédition qui s'étoit excitée contre Nerva, 230. Voy. les soinmaires de son règne, 576 et suiv. Sa modestie dans la manière dont il reçut le consulat, et l'exerça, 262-266. Il n'éloit rien moins que réglé dans sa conduite personnelle, 275. Sa délicatesse par rapport à la réputation d'équité, 283 et suiv. Dignité, équité, bon sens des réponses de Trajan aux lettres de Pline, 286. L'histoire de ses guerres est peu connue, 315. Honneurs qui sont décernés à sa cendre, 348. Toutes ses conquêtes abandonnées par Adrien, ibid. Jalousie d'Adrien contre la gloire de Trajan, 349 et suiv. Temple bâti par Adrien à Trajan, 365. Mot de Trajan sur les quatre premières années de Néron expliqué, Il. 207.

Талланорыя, nom donné à la ville de Sélinonte, où Trajan mourut, IV. 335.

Taaitás scellés par une cérémonie singulière entre les rois voisins de la mer Caspienne, II. 245.

TRAULUS Montanus. Triste aventure de ce jeune chevalier romain, 11. 216.

Taéresilianus, tyran en Isaurie, est vaineu et tué, V. 561. VI. 114.

Taiantlianus Rufus, ancien préteur, est établi tuteur des enfans de Cotys, et régent de leur royaume, I. 464. TRÉSELLUS Maximus, commissaire député pour faire le céns dans les Gaules, II. 404. Commandant l'armé e romaine de la Grande-Bretagne, il se fait mépriser et hair, et est chassé par ses soldats, III. 95, 162. Voy. encore IV. 90.

TREBIZONDE. Prise par le rébelle Anicet, III. 293. Surprise par les Scythes Borans, V. 521.

TRÉBONIUS Garucianus, intendant de l'empereur, tue Claudius Macer par ordre de Galba, III. 10.

TBÉBONIUS Rufinus, premier magistrat de Vienne en Gaule, supprime les combats gymniques, IV. 256.

Takurı ou Tamera, ilc où est reléguée Julic, petite-fille d'Auguste, I. 231, 604.

Tasson public. L'administration en est donnée à d'anciens préteurs, I. 13. On le distinguoit du fisc, 32. Gratifications sur le trésor public ordonnées par le sénat, 1. 661. Voy. encore II. 314.

Taison militaire établi par Auguste, I. 240.

Tassons. Loi d'Adrien touchant les trésors trouvés en terre confirmée par Alexandre Sévère, IV. 570. V. 349. Trésors de Décébale cachés sous le fleuve Sargétia, IV. 307.

Takvas. Coux de Trèves originaires de Germanie, I. 164. Leur rébellion contre Tibère, 523. Ils prennent parti contre Galba, III. 27, 90, 93. Ils furent d'abord fidèles aux Romains dans la révolte de Civilis, 302, 312. Ils prirent ensuite part à la rébellion, 357 et suiv. 365, 367, 373 et suiv. Vaincus par Cérialis, ils se soumettent, 376. Discours de Cérialis à ceux de Trèves et à ceux de Langres, 378. Maximien prend possession du consulat a Trèves, VI. 175. Barbares transplantés sur le territoire de Trèves. 198. Trèves, la plus ordinaire résidence de Constance Chlore, 303. Taivia, nom moderne de l'eau

vierge amenée par Agrippine dans Rome, I. 106.

Taévoux. La bataille entre Sévère et Albin se donna dans la plaine entre . Lyon et Trévoux , V. 151.

Taiaria, éponse de L. Vitellius, femme impétueuse et violente, eut grande part à la mort de Dolabella, III. 160 et suiv. Voy. encore 279.

TRIABUS Maternus Lascivius. Les soldats veulent élever ce sénateur à l'empire. Il s'enfuit, V. 65.

Taibocques (les), peuple Germaia d'origine, dont la capitale est Strasbourg, I. 164.

TRIBUNAL de gazon, I. 342.

Taisunat du peuple. Dédaigné sous Auguste, I. 54, 184. Le pouvoir en est restreint par un règlement du sénat, II. 314. Le tribunat avoit peu de fonctions sous les empereurs, IV. 86.

TRISONETIENE (puissance). Reque par Auguste, et possédée par tous ses successeurs. Avantages et importance de ce titre, I. 21, 67. Auguste la fait donner à Agrippa, 94; et ensuite à Tibère, 208, 252, 353. Tibère demande la puissance tribunitienne au sénat pour Drusus son fils, à qui elle est accordée, 543. Voy. encore 544, VI. 103. Il s'est point fait mention de la puissance tribunitienne dans l'inscription de l'arc de triomphe de Constantin, 321.

TRICENTALES, OU fête de la trentième année. Célébrées par Constantin, VI. 425.

TRIBSTE, ville, I. 256.

TRINOBANTES, peuple de la Grande-Bretagne, II. 261, 390.

TRIOMPHE. Refusé par Agrippa, I.91, 119. Le triomphe réservé aux empereurs et à leurs cufans, ibid. TRIPOLITAINE (région), III. 348. V.

193. TROADE, ville d'Asie, IV. 462.

TROIR ( jeu de ). Agréable à Auguste,

et néanmoins abandonné à cause des accidens, I. 105. Renouvelé par Claude, H. 190.

TROIS-TAVERNES, lieu sur le chemin d'Appius, VI. 274.

Taoπz d'or des rois parthes. Conquis par Trajan, IV. 521. Voyez encore 396, 448.

Tropusta et arc de triomphe árigua à Auguste sur un sommet des Alpes, 1. 48. Trophées en Germanie, 419, 421.

TROTES en Champagne, VI. 197.

TRUTELE (port de), nom inconnu aux géographes, IV. 114.

TUBANZES (les), peuple germain, I. 375.

Tustaon (Seius), lieutenant de Germanicus, I. 420.

Tunéaon (Seïus) ami de Tibère, accusé témérairement et sans effet, I. 573.

Tunknous (les), nom cité comme odieux pour une sévérité outrée, 11.529.

Tucca. Chargé par Auguste avec Varius de la révision de l'Enéide, I. 94.
Toraus Flavianus, 111. 281.

Turnes Valentinus de Trèves, grand harangueur, guerrier négligeut, III. 373-376. Il est fait prisonnier par les Romains, 576; et mis à

mort par Musien , 386. Touses *Crispinus* , préfet du prétoire

sons Didius, V. 8a, 111.
Tuaiss, l'un des chefs des Traces.
Son courage désespéré, 1. 592.

Tonin, ville, III. 163. Victoire remportée par Gomstantin près de Turin, VI. 310.

Tuninus (Vétronius), vendeur de femée. Puni par la fumée, V. 347.

Tunnanius ou Tunanius (C.), suiintendant des vivres, I, 524. Foy. encore II. 212.

Torritas, département propre et particulier de l'un des préteurs, par institution de Marc Aurèle, IV. 495.

TYANE, ville de Cappadose, prise par

Aurélien, et épargnée, en vertu, dit-on, d'une apparition d'Apollonius, VI. 44 et suiv.

Tra, ville privée de la liberté par Auguste, I. 81. Etablie par Sévère la métropole du gouvernement de la Palestine, V. 136.

Trans. L'Evangile seul a condamné le meurtre des tyrans, V. 64. Qui sont ceux que l'on entend par le nom de tyrans dans l'histoire des empereurs, 480. Les tyrans qui s'élevèrent sous Gallien furent presque tous gens de mérite, 584.

Tyans, fleuve, aujourd'hai le Niester, VI. 13.

Tyspaus, ville d'Afrique, où les Gordiens sont proclamés empereurs, V. 425 et suiv.

#### V.

VABALLATH, fils de Zénobie, VI. 39, 54, 66.

Vana, poste important dans l'île des Bataves, III. 392.

VANAL, fleuve, III. 391.

VAISSEAUX de différentes formes; I.

VARSELEE d'Alexandre Sévère, simple et d'un poids médiocre, V. 351.

Valens, tyran de peu de jours, V. 497. Autre tyran de même nom, 549.

VALENS. Nommé César par Licinius, et ensuite dépouillé et tué, VI. 339.

Valéntarios. Autrofois confrère de Pertinax dans la profession des lettres, est traité bonorablement par le même Pertinax, devenu empereur, V. 68.

Valenta, fille de Dioclétien, épouse de Galérius, VI. 187. Elle fut chrétienne, mais son père la contraighit de sacrifier aux idoles, 217. 225. Voyez encore 294. Malheureux sort de cette princesse, qui enfin périt par la main du bourreau, 326, 336. Valueum est député à Rome par les Gordiens, V. 425. Il est nommé censcur par le sénat, 400, 512-514. Il est envoyé sur le Rhin par l'empereur Gallus, 505. Il est proclamé empereur par les troupes, et ensuite reconnu unanimement dans tout l'empire, 507. Voyez le sommaire de son regne, liv. xxv1, S. v, p. 597. Efforts inutiles d'Odénat pour délivrer Valérien des mains de Sapor, 546. Voyez encore 543. VI. 106.

Valénien le jeune, fils du précédent, V. 516; nommé César par son père. 539. Il conseille à Gallien, son frère, de créer Odénat Auguste, 554. Il fut Auguste lui-même, 516, 578. Il périt avec son frère, 579.

Valérien, fils aîné de Gallien. V. 517; nommé César, ibid. 539. Laissé dans les Gaules par son père, il y perit, 569 et suiv.

VALERIUS Asiaticus. Voy. ASIATICUS.

VALÉRIUS Largus, délateur et accusateur de Gallus, I. 44 et suiv.

Valánius Ligur, II. 174.

Valérius Messalu, arrière-petit-fils de l'orateur Messala, et consul avec Néron, reçoit une libéralité de ce prince, II. 318.

Valžaius Capito. Rappelé d'exil par Néron, II. 367.

Valégius Fabianus. Suppose un testament, 11. 399.

Variante Ponticus. Est d'intelligence avec ceux qu'il accusoit, II. 400.

Valérius Festus, commandant en Afrique, tient une conduite flottante entre Vitellius et Vespasien. 111. 204 Il fait tuer le proconsul L. Pison, 346.

Vacémius Paulinus, intendant de la Narbonnoise, 111. 248.

Valérius *Flaccus*, poëte, III. 416.

Valéries Licinianus. Accusé et condamné sur un aveu extorqué par la crainte, est exilé, et de sénateur il devient professeur, IV. 46 et suiv.

Valérius Pudens, âgé de treize m, remporte le prix de poésie sur ieux capitolins, IV. 501.

Valérius, général de Sévère, V. 151. Valénos Flaccus, parent de l'empereur Valérien, V. 519. VI. 106.

VALGIUS (C.), poëte illustre, conni, I. 129.

Vandales, peuple germain, I. 164. V. 16, 258. Leurs courses en Italie réprimées par Aurélien, VI. 31, 34. Négociation de ce prince avec eux, 36. Ils entrent en Gaule. et en sont chassés par Probus, 110. Voyez encore 112, 119.

VANDELSBOURG, lieu voisin de Cambridge, Vl. 112.

Vangio, roi des Suèves, amis dei Romains, II. 259.

VANGIORS, peuple dont la capitale est Worms, I. 164.

Vannius. Etabli roi sur une portion des Suèves par Drusus, fils de Tibère, I. 460. Est détrôné, Il. 25%. VARABARE, roi des Perses, VI. 74.

VABARANE II, roi des Perses, demande et obtient la paix de Probus, VI. 117 et suiv. Voyez encore 158 et suiv.. 168. Dioclétien le force par la terreur de son nom à lui demasder la paix, 179.

VARARANE 111, fils et successeur du précédent, VI. 209.

VARDANE, fils de Vologèse, se révolte contre son père, II. 330.

Varius. Chargé avec Tucca par Asguste de la révision de l'Énéide,

VARIUS Ligur. Gagne par argent ses accusateurs, I. 602.

Varios Marcellus, mari de Soemis, V. 283.

VARIUS Macrinus, V. 366.

Varroulle, vestale. Condamnée par Domitien, IV. 51.

VARUS (P. Quintilius), consul avec Tibère, I. 120. Il devient gouverneur de la Germanie. Son caractère et sa conduite, 265. Arminius le fait tomber dans le piège, et l'extermine avec ses trois légions, 267-271.

Vasacas. Négocie au nom de Vologèse avec le général romain Pétus, II. 446.

Vatican (vallée du), II. 371. III. 175.

VATURIUS, sénateur, étoit instruit de la conjuration qui fit périr Caligula, II. 98.

VATINIUS, bas et misérable flatteur de Néron, II. 459.

UBIBRS, peuple germain à qui Agrippa permit de s'établir en-decà du Rhin, I. 164 et suiv. 355. Autel des Ubiens, 362 et suiv. Voyez encore 410. Agrippine, mère de Neron, établit une colonie dans leur ville, Cologne, II. 230. Incendie causé par des feux sortis de terre dans le pays des Ubiens, 350. Les Ubiens fidėles aux Romains, III. 302, 312. Quelques Ubiens entrent dans la conspiration de plusieurs peuples gaulois contre les Romains, 357. Le gros de la nation demeure fidèle, et se tire d'un grand danger par un adroit tempérament, 367-

Ucuns ou Succuss, ville de la Bétitique, d'où Marc Aurele tiroit son origine, IV. 415.

VECTIUS 'Valens, insigne débauché, II. 213.

VECTIUS Bolanus, commandant de légion dans l'armée de Corbulon, II. 458. Il est feit général de l'armée de la Grande-Bretagne. Son caractère, III. 162, 204. Voy. encore IV.88, 91.

VECTIUS Sabinus. Ouvre l'avis de nommer empereurs Maxime et Balbin, V. 437, 441.

Vádius Pollion, affranchi, monstrueusement inhumain envers ses esclaves, I. 112. Trait de sa cruaute, 113. En mourant il institue Auguste son héritier, ibid.

Vánius Aquila, commandant de légion, est attaqué par les soldats mutins, III. 135. Válanus Niger, tribum, exécute à mort Subrius Flavius, II. 500.

VETENTO, l'un des principaux délateurs sous Domitien, IV. 139. Voyez encore 221 et suiv.

Válida, ou Vallada, prétendue prophétesse chez les Germains, I. 143. III. 365, 369, 394. Cérialis se sert d'elle pour ramener les Germains à des pensées de paix, 395. Voyez encore IV. 71.

Vallatos, écrivain adulateur, I. 362, 522, 663. Mouvemens en Thrace apaisés par un Velletus, qui peut être cet historien, 522. On peut croire qu'il périt dans l'affaire de Séjan, 663.

Vallaïos Blésus, riche consulaire, trompe les avides espérances de Régulus, IV. 299.

Vellocatus, écuyer de Carlismandua, reine des Brigantes, et épousé par elle, II. 266.

VERTIDIUS Cumanus, intendant de la Judée. Troubles sous son gouvernement, II. 253. Sa condamnation, 255 et suiv.

Vánus. Temple de Vénus Erycine rétabli, I. 588. II. 158. Elle étoit honorée à Paphos sous la figure d'un cône de marbre blanc, III. 184. La Vénus céleste de Carthage est mariée par Héliogabale à son dieu, V. 308. Voyez encore 560. VI. 407. Temples de Vénus à Héliopolis et à Aphaque détruits par Constantin, 406.

Vinusius, roi des Brigantes, II. 266. Vánaπια, épouse de Pivon, adopté par Galba, III. 61. Elle est dupéo par Régulus, IV. 298.

Vánamius, ami de Germanicus, I. 473; accusateur de Pison, 483, 496, 506.

Vánanus, commandant de la Grande-Bretagne, II. 300.

VERCEIL, ville, III. 102.

Vercumbaribusius (C. Julius), Eduen, prêtre du temple d'Auguste à Lyon, I. 168. Vásicos. Chassé de la Grande-Bretagne, a recours aux Romains, et donne lieu à leurs premières conquêtes dans l'île, II. 169.

Vásissimus, surnom donné par Adrien au jeune Marc Aurèle, IV. 416.

Vinown, colonie puissante, III. 216. V. 489. VI. 149. Assiégée par Constantin, 311.

Vanat. Rendu, dit-on, malfable, I.

VERRITUS, collègue de Malorix. Voy.

VERRIUS Flaccus, célèbre professeur de grammaire, instruit dans ses lecons publiques les petits-fils d'Auguste, I. 223.

Vinutamium, ville de la Grande-Bretagne, II. 395.

Vánulana Gracilia, femme guorrière, III. 271.

Véaulanus Sévérus, commandant de légion, II. 438.

Vánus, adopté par Adrien, IV, 405.
Naissance et caractère de Vérus, ibid. Il est fait préteur, et deux fois consul, 408. Il languit quelque temps, et meurt, ibid.

Vézus, fils du précédent, adopté par Antonin, IV. 414, 420. Autonin l'estimoit peu, et il ne l'éleva pas en honneur, 443, 454. Marc Aurèle, son frère adoptif, l'associe à l'empire, 471. Vérus étoit mauvais orateur, 473. Li se transporte en Orient, 476 et suiv. Il ne prit aucune part aux opérations de la guerre, uniquement occupé de ses plaisirs, 480. Il épouse Lucille, fille de Marc Aurèle, ibid. Il revient à Rome, et triomphe avec Marc Aurèle. 482. Ses vices se portent à l'excès, 483-485. Marc Aurèle le mène avec lui à la guerre contre les Marcomans, 509. Il meurt. Soupçons à ce sujet contre Marc Aurèle, 511. Apothéose de Vésus, 512. Voyet encore 513, 527.

Vesculativs (Flaccus Atticus). Employé par Tibere pour préparer les voies à la ruine de Libon, I. 559. Mis à mort par le même Tibere, 675.

Vásza, fleuve d'Allemagne, I. 169, 173, 252, 412 et suiv. L'ancienne patrie des Francs étoit au-delà du Véser, VI. 206.

Vespasia Polla, mère de Vespasien, III. 179.

Vespasien. Réforma par son exemple le luxe des tables, 1. 542. Etant édile, il est couvert de boue par ordre de Caligula, II. 34. Il se ditingua sous Claude dans la guerre contre les Bretons, 173. Danger qu'il court pour s'être assoupi peudant que Néron chantoit, 513. Il est chargé de la guerre contre les Juis, 546, 552. Il envoie Tite, see fils, à Galba, III. 11, 30, 183. U est regardé par quelques-uns comme pouvant aspirer à l'empire, 69. Il prête serment à Vitellius, 155. Sa naissance et ses premiers emplois, 179-183. Les prophéties du Messie appliquées à Vespasien, 185. Négociations entre Vespasien et Mucien, 186. Il est élevé à l'empire, 187-197. Son foible pour la divination, 193. Toutes les légions de l'Illyrie se déclarent pour lui, 200. Voyez Painus, Mucien. Vespasien, prince digne d'estime, 322. Les titres de la puissance souveraine sont déférés à Vespasien par le sénat et par le peuple, 324. Il avoit été ami de Thraséa et de Soranus, 330. Il traitoit Mucien presque comme son égal, 333. Il abolit l'action de lèse-majesté, 342. Mot de lui sur son triomphe, 408. Ses exploits contre les Juifs, 460 et suiv. Sur le reste de ce qui le concerne, voyez les sommaires de son règne, liv. 17, S. 1, p. 588-590.

VESPASIEN, fils de Plavius Clémens, et adopté par Domitien, IV. 144.

VESTA. Temple de Vesta brûlé, V. 48. Le seu éternel de Vesta transporté par Héliogabale dans le temple de son dieu, 306.

Vestales. Leur sacerdoce tombe en discrédit, et les filles d'affranchis y sont admises, I. 238. Elles présentent au sénat le testament d'Auguste, dont elles étoient dépositaires, 325. Election d'une vestale, 467. Les vestales honorées, 566. Employées comme médiatrices, II. 213. III. 283. Vestales condamnées, 1V. 51, 65. V. 237. Héliogabale épouse une vestale, 509.

VESTILIUS (Sex.), ancien ami de Tibere, est forcé par lui de se don-

ner la mort, I. 674.

VESTINUS, consul. Craintes de Pison à son sujet, 11. 484. Néron le fait mourir, quoique ce consul n'eut point de part à la conjuration, 500.

VESTINUS (L.), chevalier romain, est chargé par Vespasien de l'intendance sur la reconstruction du Capitole, 111. 352.

VESTRICIUS Spurinna, l'un des généraux d'Othon, III. 109. Son adresse pour parvenir à se faire obéir des prétoriens, 113 et suiv. Il défend Plaisance contre Cécina, 115-117.

Visove (mont), 11. 432. Embrasement du mont Vésuve sous Tite, IV. 15. Eruption du Vésuve, V. 206.

VATEMENS. Inconvéniens de distinguer les conditions par la qualité des vêtemens, V. 357. Habit consulaire, 419.

Vátára, nom d'un camp romain, aujourd'hui Santen, dans le duché de Clèves, I. 373. Siége de ce camp par Civilis, III. 302, 305. Levé et recommencé presque sur le champ, 318 et suiv. Civilis devient maître du camp, 359, 363. Voyez encore 387.

Várunius, soldat, entreprend de faire Othon empereur, III. 43.

Vauvas. Lois de Constantin en leur faveur, VI. 579.

Vázinas , homme illustre entre les Daces, IV. 74.

VIBIDIA, vestale, II. 213.

Visivs Sérénus (C.), l'un des accusateurs de Libon, I. 431, 575. Condamné pour actes de cruauté et de violence, et enfermé dans l'ile d'Amorgus, 563. Accusé par son fils, et renvoyé à son premier jugement, 572-574.

Visios Sérénus, fils du précédent, accusateur de son père, I. 572 et suiv.

Vinus Rufus, dernier mari de Terentia, veuve de Cicéron. Sa sotte vanité, 1. 436.

Venus Fronto, commandant de cavalerie, I. 475.

Visius Marsus. Echappe à la crusuté de Tibère en tirant son affaire en longueur, 1. 713. Il est gouverneur de Syrie, II. 236.

Visios Crispus, célèbre orateur, obtient pour son frère une condamnation moins rigoureuse, II. 385. Il fait condamner l'actusateur de son frère, III. 146. Bon mot de Vibius sur l'excès de la bonne chère, 158. Il avoit fait le métier de défateur, 146, 338, 340 et suiv. Mot de Vibius Cirispus sur Domitien, IV. 45. Son caractère tracé par Juvenal, 67.

Visites Sécundus, frère du précédent. Voyez son article.

Visios Passiénus, proconsal d'Afrique, V. 560.

Visulanos, soldat séditicux, I. 346. Il est tue par ordre de Drusus, fils de Tibère, 353.

Visulénus Agrippa, chevalier romain. Etant accusé, prend du poison dans le senat même, I. 708.

Visultius, préteur, II. 314. Vicaines des prefets du prétoiré, VI.

VICENCE, ville, HT. 216.

VICENNALES, ou fête de la vingtième année de Dioctétien, VI. 250. Galérius fait des apprêts de la fête de ses vicennales, 291. Vicennales de Constantin, 356.

Victimes humaines chez les Germains, I. 142. Claude les interdit aux druïdes, mais sans pouvoir en abolir l'usage, II. 158. L'usage en étoit pratiqué dans l'île de Mona, 391. Ordonnance d'Adrien contre cette cruelle impiété, IV. 370, qui étoit encore pratiquée dans Rome sous Aurélien, VI. 35.

Victora (statue de la) portée aux obsèques d'Auguste, I. 329.

Victoria. Fait nommer empereurs en Gaule Marius et ensuite Tétricus, V. 574. et suiv. Sa mort, 576. Zénobie voulut se liguer avec elle, VI. 43.

Victoria, fils de Victoria, V. 574. Lieutenant de Postume, 572. Il se fait empereur, et est tué, 574 et suiv. En mourant il nomme son fils César, qui est tué sur le-champ, ibid.

Victorinus, ami de Marc Aurèle, échappe à la cruauté de Commode, V. 41. Traits de sa vigueur dans le commandement, ibid.

VICTORINUS. Défait Probus d'un rébelle, VI, 126.

VICTOVALES, nation germanique, IV. 508.

Vis (longue). Exemples singuliers de longévité, III. 400.

VIERNE (en Autriche), I. 561.

VIENNE (en Dauphiné), lieu de l'exil et de la mort de Pilate, II. 23. Patrie de Valérius Asiaticus, 183. Rivalité de Vienne contre Lyon, 569, III. 99. Les Viennois se rachètent du pillage dont ils étoient menacés par Valens, 100. Combats gymniques supprimés à Vienne, IV. 256. VIGISTIVIEAT, 'premier dégré des honneurs, I. 513.

VIGNES arrachées par ordre de Domitien, IV. 52, 150. Probus permet d'en planter dans les Gaules, en Espagne, et en Pannonie', VI. 127. VIMINACIUM, ville de la Mosie sur le Danube, IV. 505. V. 148. VI.

Vin. Foible des Germains pour le vin, I. 149.

Vinaigns mêlé avec de l'eau, boisson du soldat romain, V. 97.

VINCENT (S.), illustre martyr, VI.

VINCIUS Rufinus. Prend part à me supposition de testament, II.569. VINDÉLICIENS. Subjugués par Tibre joint à Drusus, I. 114. Aurelles chasse les barbares de la Vindélicie, VI. 73.

Vinonx (C. Julius). Se révolte contre Néron, II. 564. Il écrit à Galba, ibid. Il assemble de grandes force, 568. Il est vaincu par Virginius, et se tue, 576.

VINDEX, préset du prétoire sous Mar Aurèle, est vaincu par les Marcmans, IV. 514.

VINDOBONA, ancien nom de Viense a Autriche, 1V. 552.

VINDONISSA, aujourd'hui Windischer Suisse, III. 365. Lieu célebre par deux victoires de Constance Chker sur les barbares, VI. 185, 207.

Vincrième imposé sur les successos collatérales pour entretenir le tre sor militaire, I. 241. Modéralios apposées à cet impôt par Nerraé par Trajan, IV. 224, 248. Il et converti en dixième par Caracall, V. 232, et rappelé à son institute primitive par Macrin, 271.

Vinicius ( M.). Remporte de leger avantages sur quelques peuples gemains, I. 48, 165, 251.

VINICIUS, petit-fils du précédent, épouse Julie, fille de Germanies.

I. 681. Voyez encore 709. II. 9.

Il est consul pour la seconde fois 176. Il meurt empoisonné par Mersaline, 178.

Vinicius. Conspire contre Néron, Il.

Vinius (T.). Détermine Galba à a déclarer publiquement contre le ron, 569. Son pouvoir su l'espai

de Galba, III. 13, 16. Histoire de sa fortune, 17. Il vendoit tout, 21. Il sauve Tigellin, 22. Il vouloit faire adopter Othon par Galba, 31. Voyez encore 50 et suiv. Mort de Vinius, 58. Son testament demeure sans effet à cause de ses excessives richesses, 61.

VIPSANIA, fille d'Agrippa et d'Attica, mariée à Tibère, mère de Drusus, I. 128. Tibère, qui l'aimoit, la répudie pour épouser Julie, fille d'Auguste, 129. Elle se remarie à Asinius Gallus, 245. Elle est la seule des ensans d'Agrippa qui ait fini doucement la carrière de sa vie, 508.

VIPSARIUS Gallus. Meurt préteur. I. 452.

Vindios Géminus. Termine les troubles excités dans le Pont, III. 294.

Virgiler. Consulté par Auguste, diton avec peu de probabilité, sur le parti de garder ou d'abdiquer la souveraine puissance, I. 7. Il étoit ami de Gallus, 44. Vers de Virgile sur Marcellus, 61. Caton loué par Virgile, 75. Mort de Virgile, 95. Caligula fut ennemi de la gloire de Virgile, II. 46. Vénération de Silius Italicus pour Virgile, IV. 296. Alexandre Sévère l'appeloit le Platon des poètes, V. 358. Vers de Virgile cités dans des occasions remarquables, I. 301. V. 121, 169. VI. 144.

Vincinius Rufus, commandant des légions du haut Rhin, sans vouloir soutenir Néron, marche cependant contre Vindex, II. 575. L'armée de Virginius lui offre l'empire, qu'il refuse, 577. Il refuse aussi de se déclarer pour Galba, ibid. Motifs de sa conduite, ibid. Il refuse encore une fois l'empire, et fait recounoître Galba par ses légions, III. 8. Il se rend auprès de Galba qui lui avoit nommé un successeur, et il en est reçu froidement, 9. Les légions de Germanie sont piquées contre lui, 28. Othon le nomme

consul pour la seconde fois, 71. Il étoit fils d'un simple chevalier, 88. Il refuse une troisième fois l'offre de l'empire, 150. Mouvement séditieux des troupes contre lui, 164. Troisième consulat de Virginius, et sa mort, IV. 225.

VISELLIUS Varro, commandant de l'armée du bas Rhin dans le temps de la révolte de Sacrovir, I. 524 et suiv. 525.

VISELLIUS Varro (L.), consul, accuse Silius, I. 622. Loi Visellia, appelée du nom de ce consul, 33.

VISTILIA, femme de condition, qui se fait inscrire sur le rôle des courtisanes, I. 465.

VITALIEN, préset du prétoire, est tué, V. 425 et suiv.

VITELLIA. Discrétion de cette dame, I. 520.

Virginius (P.), intendant d'Auguste, 111. 82.

Vitellius (P.), fils du précédent, lieutenant de Germanicus, I. 408. L'un des accusateurs de Pison, 483, 496, 499, 506. Il est accusé comme complice de Séjan, et périt, 663. Voyez encore III. 82.

Vitellius (L.), frère du précédent, III. 82. Il est fait par Tibère gouverneur de Syrie, I. 696. Il s'y conduit bien, ibid. 698 et suiv. Il conclut un traité avec Artabane, roi des Parthes, II. 21. Pilate est destitué par lui, 23. Sa basse adulation envers Caligula, 49. Il est consul pour la seconde fois avec Claude, 152, 171; pour la troisième fois, 179. Genseur avec Claude, ibid. Sa basse flatterie, 180. Son horrible perfidie cause la mort de Valérius · Asiaticus, 185. Sa dissimulation artificieuse dans l'affaire de Messaline, 215. Il se lie avec Agrippine, et perd Silanus, 221. Il lève les scrupules de Claude sur son mariage avec sa nièce, 222. Vitellius est accusé, 232. Dernier trait de son tableau, ibid.

VITELLIUS (A.), fils du précédent, est consul, II. 200. Sa conduite lâche dans le sénat, 407. Galba, parce qu'il le méprisoit, lui donne le commandement de l'armée du bas Rhin, III. 28. Othon et Vitellius, rivaux entre lesquels il étoit difficile de trouver le pire, 68, 124. Origine de Vitellius, 82. Son caractère; ses vices : traits de sa vie , 83-85. Mouvement qui le porte à l'empire, 85o6. Othon et Vitellius se sondent mutuellement et se tendent des embûches, 102. Familles d'Othon et de Vitellius conservées, 103. Voyez les sommaires de son règne, liv. xIV, S. 1, p. 585-588. Mot borrible de Vitellius visitant le champ de bataille de Bédriac, 167. Son fils, a qui il avoit donné le nom de Germanicus, est mis à mort par Mueien, 291. Sa fille fut mariée par Vespasien, 201, 410.

VITELLIUS (L.), frère du précédent, II. 200. III. 85, 106, 151. Repas donné par L. Vitellius à l'empereur son frère, 159. Mauvais conseils qu'il lui donnoit, ibid. 245. Terracine prise et saccagée par L. Vitellius, 258, 277-279. Il avoit de l'activité, 279. Il est mis à mort par les vainqueurs de son frère, 290.

VITIA, mère de Fusius Géminus. Mise à mort pour avoir pleuré son fils, I. 677.

VIVIANUS Annius, gendre de Corbulon, II. 455, 457, 555.

ULIS (P), ancienne embouchure du Rhiu, à l'orient, I. 169.

ULPIA Trajana, nom substitué par Trajan à celui de Zarmisegethusa, ancienne capitale des Daces, IV. 308.

Ultime, disciple de Papinien, V. 225.

Il est enlevé par Héliogabele à Alexandre Sévère, et envoyé en exil, 320. Il est rappelé par Alexandre Sévère, et choisi pour préfet du prétoire, 336. Confiance

qu'avoit ce prince en lui, 348.' Détails sur ce qui le regarde, 366 et suiv. Il est massacré par les prétoriens, 367. Il fut ennessi des chrétiens, ibid. Voyez encore 398.

ULPIUS Voyez TRAJAN.

Ultrus Marcellus. Commande les légions dans la Grande-Bretagne. Son caractère ferme, et même dur, V. 29.

Ulrius Julianus, nommé préfet du prétoire par Macrin. V. 276. Il est défait et tué par les rebelles, et sa tête apportée à Macrin, 286-288.

ULPIUS Crinitus, riche consulaire, adopte Aurélien, V. 528. Voyez encore VI. 30.

Unionius Silo. Brave la vengeance des affranchis de Glaude, 11. 175.

Unsingis, rivière, aujourd'hui l'Hunnèse, I. 409.

Vocontiers, peuple Gaulois, III. 100. Vocula (Dillius), commandant de légion, marche au secours du camp de Vétéra assiégé par les Bataves, et fait preuve d'intrépidité contre les séditions toujours renaissantes parmi les troupes romaines, 308-312. Il étoit décidé pour Vespasien, 314. Combat contre les Bataves, où Vocula reste vainqueur, 316 et suiv. Seconde victoire de Vocula, 317. Il en perd le fruit, 318. Sédition dans laquelle peu s'en saut qu'il ne périsse, 319 et suiv. Il reprend l'autorité, et délivre Mayence, 320. Les Gaulois rebelles corrompent la fidélité des légions que commandoit Vocula, 358-360. Discours de Vocula à ses soldats infidèles, 360. Glassicus le fait tuer, 362.

Vœux qui se renouveloient tous les ans le 3 janvier pour la prospérité des empereurs, II. 69, 528. Clause remarquable ajoutée à ces vœux par Trajan, IV. 263. Voyez encore V. 65, 304.

Vorrunus fabriquées avec un art singulier, V. 66. Volleimus, simple soldat, tue Scribonianus Camillus, et en est récompensé par Claude, II. 147, III. 189.

VOLANDUM, place d'Arménie, emportée d'assaut par Corbulon, II. 338.

Volásus Messala, proconsul d'Asie, condamné sous Auguste pour ses cruautés, I. 55o.

Vologèse, fils de Vonone, roi des Parthes, fait Tiridate, son frère, roi d'Arménie, II. 242, 247, 328. Il retire ses troupes de l'Arménie, et donne des otages aux Romains, 330 et auiv. Il renouvelle la guerre, 354. Evénemens de cette guerre qui se termine à l'avantage des Romains, 335-344. Vologèse renouvelle encore une fois la guerre, 435. Négociations entre Vologèse et Corbulon, 439 et suiv. La guerre recommence, 441. Césennius Pétus, se trouvant dans un extrême danger, fait un traité honteux avec Vologèse , 442-448. Trait de modération de la part de Vologèse, 447 et suiv. Accord entre Corbulon et Vologèse , 450. Ambassadeurs de Vologèse à Rome, ibid. Renouvellement de la guerre. Corbulon en est chargé, 451. Vologèse soubaite la paix, 453 et suiv. et il l'obtient sous la condition que Tiridate ira à Rome recevoir de Néron la couronne d'Arménie, 456. Vologèse resuse de venir à Rome, 546. Il offre un secours à Vespasien, qui ne l'accepte point, III. 348 et suiv. Il en demande réciproquement à Vespasien, qui ne veut point se mèler des affaires d'autrui, 398 et suiv. Il félicite par ses ambassadeurs Tite vainqueur des Juiss, 567. Vologies, probablement roi d'Armé-

nie sous Adrien, IV. 396. Volocèse, roi des Parthes, fait la guerre aux Romains, et est forcé de conclure une paix désavantageuse, IV. 455, 475-480. Vologies, roi des Parthes, sontient la guerre contre Sévere, V. 163. Sa mort, 251.

Volocksz, roi d'Arménie, prince sage et modéré, V. 165.

Voltzanz, en Toscane, patrie de Perse, II. 431.

VOLUBIEN, fils de l'empereur Gallus, consul et Auguste avec son père, et tué avec lui, V. 502, 504 et suiv.

Volusius (L.), riche sénateur, meurt âgé de quatre-vingt-treize ans, II. 315.

Volusius (Q.). Nommé commissaire pour le dénombrement des Gaules, II. 404.

Volusius *Proculus*, l'un des ministres du meurtre d'Agrippine, dénonciateur d'Épicharis, II. 483.

Volusius (C.), soldat, entre le premier dans le camp ennemi, III.

VONONE, aîné de la famille de Phraate, donné pour roi par Auguste aux Parthes qui le demandoient, est bientôt détrôné, choisi pour roi par les Arméniens, et enfin obligé de se retirer en Syrie, I. 446-448. Transféré par Germanicus à Pompeïopolis en Cilicie, il périt l'année suivaute, 474 et suiv.

Vоножи, roi des Parthes, père de Vologèse, II. 242.

Vorránus Montanus, Narbonnois de naissance, l'Ovide des orateurs, est relégué dans les îles Baléares, et y meurt peu après, I. 585.

Voyen (grand). Cette charge est donnée par le sénat à Auguste, I. 89.

Unans. Prend la pourpre sous Alexandre Sévère, V. 374.

Unquianta, favorite de Livie. Fiorté de cette dame, I. 438 et suiv. Elle envoie un poignard à son petit-fils accusé et coupable du meurtre de sa femme, 571.

Usipiere, peuple germain, I. 159. Ils ont part à la défaité de Lollius, 166. Voyez encore 375. III. 320. Aventure mémorable d'une cohorte d'Usipiens, IV. 114.

Usune. Loi de Claude contre les prêts usuraires aux fils de famille, II. 192. L'usure permise par les lois romaines, IV. 412; modérée par Constantin, VI. 377.

Vuicatius Moschus. Éxilé de Rome, et devenu citoyen de Marseille, I. 588.

VULCATIUS Tertullitus. Accusé, évite la condamnation, 111. 516.

VULCATIUS Tertullinus, tribun du peuple, III. 328.

#### W.

WAAG (le), rivière, II. 258.
WIGTH, île, II. 175. VI. 203.
WIRDISCH, nom moderne de Vindonissa, III. 365. VI. 185, 207.

#### X.

XANTHICUS, nom de mois, III. 539. Xénophon, médecin perfide de Claude, II. 277, 282.

Xaaxès. Imité par Caligula, II. 56.

#### Y.

Yaux et oreilles du prince, nom donné chez les rois parthes à leurs ministres, IV. 172.

YOBER, ville de la Grande-Bretagne, où mourut Sévère, VI. 202; et ensuite Constance Chlore, V. 251. YVRÉES, ville d'Italie, I. 48. III.

#### Z.

102.

ZABDAS, général de Zénobie, remporte une grande victoire sur les Égyptiens, VI. 41. Il est vaincu en Syrie par Aurélien, 46. Ruse qu'il emploie pour être reçu dans Antioche, d'où il s'enfuit avec Zénobie, ibid. et suiv.

Zabdyène, province sur le Tigre, cédée par les Perses aux Romains, VI. 213. ZACHARIR, fils de Baruch. Déclare innocent par les juges, est mis a mort par les zélateurs, III. 400.

ZATTES, lieu de la mort de Gordien, troisième du nom, et du tombese qui lui est dressé par les soldats, V. 474.

Zamolxis, législateur des Daces, honoré par eux comme un dieu, IV.

ZARMÉNOCHÉGAS, philosophe indicase brûle en la présence d'Auguste, I. 87.

ZARMISRGETHUSA, capitale des Daces, devient colonie romaine sous le nom d'Ulpia Trajana, IV. 273 a suiv. 308.

ZÉLATEURS, nom que se donnoient les factieux de Jérusalem. Ils s'emparent du temple, III. 480. Vaiscus dans un combat par le peuple, ils se renferment dans la seconde enceinte du temple, 483. Ils appellent à leur secours les Iduméens, 485. Cruautés exercées par eux à par les Iduméens, 490-492. Simon fils de Gioras, leur enlève la possession de la ville, 508 et suiv.

Zénas. Euvoyé par Maxence en Afrique contre le tyran Alexandre, remporte sur lui la victoire, VI. 208.

ZÉNOBIE, épouse de Rhadamiste, II. 243. Sa fuite avec cet époux babare, 248.

ZÉNOSIE, épouse d'Odénat, V. 555.

Elle paroît avoir eu part au meurtre d'Odénat, 567 et suiv. Héraclien, général de Gallien, est vaincu par Zénobie, 569. Aurélien entreprend la guerre contre elle. Histoire de cette reine, VI. 38, 43. Elle viest à Antioche. Sa cavalerie est défaite par Aurélien, 46. Elle s'enfuit d'Antioche à Émèse, ibid. Vaincue pris de cette ville, elle va s'enfermer dans Palmyre, 48. Aurélien l'arsière dans cette ville, 50. Lettre de cet empereur à Zénobie. Réponse fière de Zénobie. 51 et suiv. Zénobie

voulant s'enfuir chez les Parthes, est prise, 53. Adrélien lui accorde la vie, 54. Elle est menée en triomphe, 64. Du reste elle est traitée humainement, 65. Saint Athanase a cru qu'elle étoit juive de religion, thid.

Zánoboas, petit prince, ennemi d'Hérode, à qui ses états sont donnés par Auguste, I. 84.

Zénosons, statuaire, fit le colosse de Néron, II. 467.

ZÉNON. Établi roi d'Arménie par Germanicus. Voyez ARTAXIAS.

Zénon, homme de lettres, relégué par Tibère pour un mot dont ce prince se tint offensé, I. 675. Zeugma, sur l'Euphrate, II. 240. III. 567. IV. 170.

Zosuss, écrivain plein de venin contre le christianisme, V. 471. Fahle avancée par Zosime sur le motif de la conversion de Constantin, VI. 358. Une des calomnies de Zosime contre Constantin détruite, 375.

Zoxicus Aurélius, rival d'Hiéroclès dans la faveur auprès d'Héliogabale, V. 310 et suiv.

Zuwain, ville de la basse Hongrie, non loin du lieu où Trajan bâtit son pont sur le Danube, IV. 305.

Zuidanzán, I. 169, 400.

FIN DE LA TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.

# TABLE

DU SIXIÈME VOLUME DE L'HISTOIRE DES EMPEREURS.

### LIVRE VINGT-SEPTIÈME.

## CLAUDE II, ou LE GOTHIQUE.

\$. 1. Ce que l'on sait de l'origine et de la famille de Claude 11, 7. Ses commencemens, 8. Son avénement au trône seule tache de sa vie. Il fut d'ailleurs bou et grand prince, 9. Le sénat le reconnoît avec joie, 10. Auréole vaincu et tué, 11. Victoire remportée sur les Allemands, 12. Claude vient à Rome. Sagesse de son gouvernement, ibid. L'empire déchiré et attaqué de toutes parts, ibid. Les Goths ravagent les terres romaines avec

une armée de trois cent vingt mille combattans, et une flotte de deux mille bâtimens, 13. Claude remporte sur eux une grande victoire, et les extermine entièrement, 15. Aurélien et Quintillius furent employés dans cette guerre, 18. On ne peut guère douter que Claude, s'il eût vécu, n'eût réduit Zénobie et Tétricus, ibid; mais il meurt à Sigmium, 19. Eloge de ce prince. Honneurs rendus à sa mémoire, ibid. Censorin tyran, 20.

# AURÉLIEN.

S. 11. Aurélien élu empereur en Illyrie, et Quintillus, frère de Claude, en Italie. Celui-ci périt au bout de dix-sept jours, 26. Commencemens d'Aurélien, 27. Après la mort de Quintillus, il vient se faire reconnoître à Rome, 31. Il revient en Panonnie contre les Goths, et leur accorde la paix, ibid. Il revient dans l'Italie, menacéed'une invasion des Germains, 32. Audience donnée par lui aux

ambassadeurs des Juthonges, ibid. Guerre mélée d'événemens divers, et terminée enfin par trois victoires consécutives que remporte Aurélien, 34. Négociation avec les Vandales, 36. Aurélien revient vainqueur à Rome, et met à mort plusieurs illustres sénateurs, 57. Il fortifie et agrandit l'enceinte de Rome, 38. Il entreprend la guerre contre Zénobie. Histoire de cette reine, ibid. Départ d'Au-

rélien, qui, dans sa marche, remporte divers avantages en Illyrie et en Thrace, 43. Il passe en Asie. La ville de Tyane lui est livrée par trahison, ibid. Il fait périr le traitre et épargne les habitans, ib. Prétendue apparition d'Appollonius à Aurélien, 45. Circonstance peu vraisemblable de la prise de Tyane, ibid. Zénobie à Antioche. Combat de cavalerie près du bourg d'Imme, 46. Zénobie s'enfuit d'Antioche à Emèse, ibid. Aurélien use de clémence envers ceux d'Antioche, 47. Il s'avance vers Emèse, ibid. Bataille près de cette ville. Aurėlien demeure vainqueur. Zánobie va s'enfermer dans Palmyre, ibid. Prétendue merveille dont on a embelli le récit de la bataille d'Emèse, ko. Aurélien pourmit Zénobie, et arrive devant Palmyre, 50. Célébrité et importance de cette place, ibid. Zénobie avoit pris soin de la bien munir, 51. Lettre d'Aurélien à Zénobie pour l'engager à se rendre, ibid. Réponse fière de Zénobie, 52. Siège de Palmyre, ibid. La disette se met dans la place. Zénobie, voulant ienfuir ches les Perses, est prise, 53. Les Palmy réniens se rendent, et sont traités humainement, ibid. Aurélien accorde la vie à Zénobie et à son fils Vaballath, 54. Ses ministres et ses conseillers sont mis à mort, ibid. Mort de Longin, 55. L'Egypte reconquise par Probus, ibid. Aurélien, étant déjà en Europe.

apprend la révolte de Palmyre, ibid. Il revient, et livre la ville au pillage, 56. Il passe en Ezyp. te, et détruit Firmus qui y avoit pris la pourpre, 57. Il revient en Occident, et réunit les Gaules à l'empire, Tétricus s'étant remis lui-même entre ses mains, 58. Grandeur et rapidité des exploits d'Aurélien , 59. Ses succès lui firent oublier la modestie et la simplicité qu'il evoit d'abord aimées, 60. Triomphe d'Aurélien, 63. Tétricus et Zénobie y paroissent comme captifs, 64. Du Veste ils furent traités humainement par le vainqueur, 65. Largesses d'Aurélien au peuple. Pains distribués au lieu de blé, 67. Remise des vicilles dettes envers l'état. Annistie. Traits de justice , 69. Aurélien a été accusé de cruanté, ibid. Traits d'un bon gouverne. ment, 71. Il vient on Gaule. Ortéans, Dijon, 72. Il chasse les barbares de la Vindélicie, 75. Il ebandonne la Dace conquise par Trajan , ibid. *Il se dispose à aller* faire la guerre aux Perses, ibid. Succession des rois de Perse, 74. Aurélien est assassiné par les siens dans la Thrace, ibid. Ses rigueurs causèrent sa mort funeste, et elles ont nui à sa réputation, 75. Il est vengé et mis au rang des dieux, 76. Sa postérité, ibid. Variations de sa conduite à l'égard des chrétiens. Paul de Samosate. Neuvième persécution, ibid. Ecrivains sous ce règne, 77.

# INTERRÈGNE.

 S. 111. Après la mort d'Aurélien, l'armée et le sénat se renvoient mutuellement le choix d'un empe-

reur, 78. Interrègne de six mois sans aucun trouble, 79. Enfin Tacite est ély par le sénat, 80.

## TACITE.

S. 1v. Le sénat sous Tacite reprend son ancien éclat, 86. Joie des sémateurs à ce sujet, 87. Ils avoient alem l'occasion de faire révoquer innance de Gallien qui leur intérdisoit la milice, et ils la manquèrent, 88. Sages règlemens de Tacite, ibid. Temple des empereurs divinisés, 89. Il demande le consulat pour son frère, et ne l'obtient pas, 90. Traits louables de son gouvernement, ibid. Son goût de simplicité, 91; joint à la libéralité et à la magnificence par rapport au public, ibid. Il aima et cultiva les lettres, 92. Son zèle envers Tacite l'historien, ibid. Il va se mettre à la tête des troupes de Thrace, ibid. Il punit une paise des mearriers d'Aurélien, 93. Il passe en Asie et il en chasse les Goths, ibid. Une conspiration se forme contre lui et le fait périr, 94.

### PROBUS.

S. v. Florien, frère de Tacite, s'attribue l'empire par droit de succession, et Probus est élu par l'armée qu'il commandoit, 99. Florien est tué à Tarse après deux mois de règne, 100. Postérité de Tacite et de Florien, 101. Probus écrit au sénat, qui le reconnoit avec joie, 102. Déclaration de Probus par laquelle sont maintenus et amplifiés les droits du sénat, 104. Mérite éminent de cet empereur, 105. Sa naissance médiocre. ibid. Ses emplois jusqu'à son élévation à l'empire, ibid. Sa conduite tout-à fait louable à l'égard des soldats, 107. Témoignages glorieux que lui rendirent les princes sous lesquels il servit, 108. Devenu empereur, il punit les meurtriers d'Aurélien et de Tacite, et pardonne aux partisans de Florien, 109 Il se transporte dans les Gaules, et en chasse les Germains, 110. Languge modeste et religieux de sa lettre au sénat. 113. Il pacifie la Rhétie, l'Illyrie, la Thruce, ibid. Il passe dans l'Asie mineure, et marche contre les Isuares, 114. Siège de Crem-

na, ibid. Mesures que prend Probus pour purger l'Isaurie de brigands, 116. Il repousse les Blemmyes et les subjugue, ibid, Il marche contre les Perses, 117. Simplicité et hauteur de ses manières dans l'audience qu'il donne à leurs ambassadeurs, 118. Lettre fière qu'il écrit à leur roi, ibid. La paix se conclut, 119. Revenu en Europe, il transporte un grand nombre de barbares sur les terres de l'empire, ibid. Audace incroyable d'une poignée de France, 120. Tyrans qui s'élevèrent contre Probus, ibid.; Saturnin en Orient, ib.; Proculus en Gaule, 122. Bonosus pareillement en Gaule, 124. Tyran dans la Grande-Bretagne, 126. Mouvement d'une troupe de gladiateurs, ibid. Triomphe de Probus, ibid. Fétes et spectacles à cette occasion, ibid. Il permet de planter des vignes dans les Gaules, dans l'Espagne et dans la Pannonie, 127. Il est tué près de Sirmium par ses soldats, 128. Eloge de Probus, 129. Honneurs rendus à sa mémoire, ibid. Sa postérité, 130.

¥.

#### CARUS.

S. 71. Carus élu empereur par les soldats, 134. Naissance et emplois de Carus, 135. Il notifie au sénat son élection, 136. Il fait ses deux fils Césars, et ensuite dugustes, 137. Caractère estimable et aimable de Numérien, le plus jeune des deux, ibid. Caractère vioieux de Carin, qui étoit l'aiué, ibid. Carus remporte une grande victoire sur les Sarmates, 138. Il marcho contre les Perses, et envoie Carin

son fils en Occident, ibid. Ses succès contre les Perses, 139. Campé au-delà du Tigre, il périt, vraisemblablement par la fraude frius Apar, ibid. Il a souffer lui donnde les noms de seigne ur et de dieu, 140. Jeux donnés par Carus au peuple de Rome, 141. Observation sur les noms de Marcus Aurélius portés par plusieurs empereurs, ibid.

# CARIN ET NUMÉRIEN.

Carin et Numérien succèdent de plen droit à leur père, 142. Numérien, sorti des terres de Perse, et revenant avec son armée vers Rome, périt en chomin par les intrigues criminelles d'Aper, ibid. Le coupable est arrêté, Dioclétion est élu empereur, et le tue de sa main, 143. L'empire avoit été prédit à Dioclétien par une femme druïde, 145. Ere de Dioclétien. 146. Numérien mis au rang des dieux, ibid.

# CARIN ET DIOCLÉTIEN.

Guerro entre Carin et Dioclétien, 147. Conduite abominable de Carin, ibid. Il paroît avoir été habile dans la guerre. Tyran vaincu par lui, 149. Carin, ayant gagné la bataille contre Dioclétien, est abandonné et tué par ses soldats, ibid. Deux poëtes dignes de mémoire sous Carus et ses enfans, 150. Némésien, ibid. Calpurnius, 155.

## LIVRE VINGT-HUITIÈME.

## DIOCLÉTIEN.

S. 1. Idée générale du Caractère de Dioclétien, 164. Défaut de mémoires sur l'histoire de son règue, 165. Ses commencemens, 166. Ce que c'étoit que la charge de comte des domestiques dont il fut revêtu, 167, Son élection à l'empire. Mort de Carin, ibid. Diocléties

use noblement de la victoire, 168. Il vient à Rome, ibid. Etat de l'empire attaqué à l'orient et à l'occident, ibid. Bayaudes, 169. Dioclétien se donne Maximien pour collègue, ibid. Ils prennent les surnoms de Jovius et d'Herculius, 171. Maximien chargé de la guerre en Occident, 172. Il soumet les Baraudes, ibid. Il chasse de la Gaule les nations germaniques qui s'y étoient répandues. 173. Trait brillant de sa valeur, ibld. Il passe le Rhin, et soumet une partie des Francs, 175. Pirateries des Francs et des Saxons, 176. Carausius se révolte, et s'empare de la Grande-Bretagne, ibid. Il s'y maintient contre Maximien, qui est obligé de faire la paix avec lui , 177. Francs et Lètes trans. portés en-deçà du Rhin , 178. Murs de Grenoble rebatis, 179. Dioclétien force, par la terreur de son nom, le roi de Perse à lui demander la paix, ibid. Victoires de Dioclétien sur différens peuples barbares, 189. Entrevue des deux empereurs à Milan, ibid. Leur union parfaite, ibid. La princïpale gloire en appartient à Dioclétien, 183. Il se détermine à nommer deux Césars, ibid : Constance Chlore, 184; et Galérius. 186. Adoption es nouveaux mariages des deux Césars, 187. Cérémonie de leur installation, ibid. Constance premier César, 188, Départemens assignés à Constance et à Galérius, ibid. Inconvéniens de la multiplication des Augustes et des Césars, ibid. Duresé du gouvernement de Dioclétien, 184. Sa fureur de bâtir, ibid. Thermes de Dioclétien à Rome, 190. Mazimien soumet les Quinquégentiens, 191. Il détruit le tyran Julien, ibid. *Dioclétien, après avoir trans*porté les Carpiens en Pannonie,

marche contre Achillée, tyran de l'Egypte, le défait et le tue, 192. Il abandonne sept journées de pays au - dessus d'Eléphantine sur le Nil, 193. Commencemens de Constantin, ibid. Constance entre en guerre contre Carausius, et lui enlève la ville de Roulogne, 195. Il recouvre par les armes le pays des Bataves, que les Francsavoient envahi, force ceux ci à se rendre, et les transplante en divers endroits de la Gaule, 106. Récablissement de la ville et de l'école d'Autun, 108. Plusieurs autres villes rétablies et relevées dans toute l'étendue de l'empire, 202. Carausius tué par Allectus, qui demeure pendant trois ans maître de la Grande-Bretagne, ibid. Constance lui fait la guerre. Allectus est vaincu et tué, 203. L'ile rentre spus la domination de ses maitres légitimes, ibid. Constance use noblement de la victoire, 206. Autres exploits de ce prince contre les nations germaniques, ibid. Douceur du gouvernement de Constance. Trait remarquable à ce sujet, 208. Galérius fait la guerre à Narsès, roi de Perses, et remporte sur lui une grande victoire, 211. Narsès demande la paix. Elle lui est accordée. Conditions du traité, 212. Cette paix dura quarante ans , 213. Galérius s'enfle d'orgueil, 214. Faits de moindre importance durant un espace de cing ans, ibid.

§. 11. Persécution de Dioclétien, 216. Mouvemens de révolte dans la Mélitène et dans la Syrie, 228. Dioclétion vient à Rome pour y célébrer les fêtes de sa vingtième année, et en même temps son triomphe, 230. Il donne des jeux peu magnifiques, 231. Le peuple en est mécontent, ibid. Dioclétien part brusquement de Rome, ibid. Il tombe dans une maladie de langueur, dont sa tôte domeure affoiblie, 252. Galérius profite de la circonstance pour le forcer, lui et Maximien, d'abdiquer l'empire, ibid. Abdication de Dioclétien et de Maximien. Sévère et Maximin nommés Césars, 257. Dioclétien vécut content dans sa retraite, 258, Parole remarquable

de ce prince sur la dificult de bien gouverner, 239. Reste encore subsistans du palais de Dioelétien à Spalatro, 240. Il avoit affoibli les prétoriens, ibid. Suppression des framentarii, ou apions publics, ibid. Plusieur lois de Dioclétien dans le Code, 241. Jugement sur son caractère, ibid. Etat des lettres et des sciencessons son règne, 242.

## CONSTANCE CHLORE.

\$. 111. Constance tenoit le premier rang entre les quatre princes qui gouvernèrent après Dioclétien, 244. L'empire véritablement partagé entre lui et Galérius, 245. Bonheur des provinces qui obéissoient à Constance, ibid. Galérius, au contraire, gouvernoit tyranniquement 246. Projets qu'il rouloit dans son esprit, 249. Constantin

s'échappe de Nicomédie, et u joindre son père en Gaule, ibid. Constance meurt à Yorck, 251. En mourant il désigne Constantin pour lui succèder seul, ibid L'amés proclame Constantin August, 252. Comparaison du sort de Constance avec celui des princes u contemporains, ibid.

### LIVRE VINGT-NEUVIÈME.

#### CONSTANTIN.

S. 1. Constantin grand prince, mais non exempt de taches, 269. Lorsqu'il entra en part de la souveraine puissance, Galérius étoit chef de l'empire, 270. Galérius nomme Sévère Auguste, et oblige Constantin de se contenter du titre de César, ibid. Maxence prend la pourpre à Rome, 271. Sévère marche contre lui, 273. Maximien Hercule reprend la pourpre, ibid. Sévère, abandonné et trahi. se livre à Maximien, et est obligé de se faire ouvrir les veines, 271. Maximien s'allie avec Constantin, ibid. Exploits de Constantin con-

tre les Francs , 275. Mazimies la donne en maringe sa fille l'ausie, et le nomme Auguste, 25 Gelèrius vient en Italie pour détrént Maxence, et il est obligé de i en fuir avec honte, 277. Maximin veut dépouiller le même Maxence son file, et manque son coup. 178. Il vient en Gaule, et de lè z transporte à Carnonte auprès de . Galérius, 280. Il y est témoin de la promotion de Licinius au ruș d'Auguste, ibid. Maximien consul avec Galérius. Embarres sur les consulats des années pendant lesquelles régna Maxence, 285.

Maximien revient en Gaule, et abdique de nouveau l'empire, ibid. Maximin force Galérius de le reconnoitre Auguste, et procure ainsi le même avantage à Constantin, 285. Nouveaux exploits de Constantin contre les France, 286. Maximien reprend la pourpre pour une troisième fois. Il en est dépouillé par Constantin, 287. Il tente d'assassiner Constantin . et . pris sur le fait, il se pend lui-méme, 280. Il est mis au rang des dieux. Son tombeau. Ses statues et ses images détruites, 290. Violences de Galérius contre tous ses sujets, et contre les chrétiens en particulier, 291. Dieu le frappe d'une horrible maladie, 292. Après un an de souffrances, Valérius donne un édit pour faire cesser la persécution, 293. Il meurt, 294. Traits qui le concernent, ibid.Jugement sur son caractère, 295. Ses états partagés entre Licinius et Maximin, ibid. Quatre princes alors dans l'empire, 296. Maxence, maître de l'Italie, avoit aussi réuni à son domaine l'Afrique, par la victoire remportée sur Alexandre, qui y avoit régné pendant trois ans, ibid. Il abuse avec cruauté de cette victoire, 198. Il se dispose à attaquer Constantin, ibid. Tableau de ses vices, 299. Constantin guerrier et bienfaisant, 301. La rupture éclate entre Maxençe et Constantin, 303. Importance de cette guerre, 304. Forces respectives des deux princes ennemis, ibid. Conversion de Constantin au christianisme, 305. Constantin entre en Italie, et remporte plusieurs victoires sur les troupes de Maxence, 309. Dernière bataille près de Rome, où Maxence périt, 312. Entrée triomphante de Constantin dans Rome, 315. Noble usage que fait Constantin de sa

victoire, 316. Prétoriens cassés : leur camp détruit, 317. Soins de Constantin pour réparer tout le mal que Maxence avoit fait dans Rome, ibid. Témoignages de l'affection publique envers Constan-tin, 319. Statue de Constantin dans Rome tenant en main une croix avec une inscription religieuse, 322. Edit donné à Rome par Constantin en faveur des chrétiens, ibid. Maximin est obligé de s'y conformer , au moins en partie. 3<sub>2</sub>3. Fin de la persécution de Dioclétien, ibid. Commencement de l'indiction , 324. Entrevue de Constantin et de Licinius à Milan. Mariage de Licinius avec Constancie, ibid. Nouvel édit en faveur des chrétiens, ibid. Constuntin se transporte sur le Rhin. et remporte une grande victoire sur les Francs, 325. Mort douloureuse de Dioclétien après une suite de cruels chagrins, ibid. Etat de l'empire après la défaite et la mort de Maxence, 328. Les chrétiens persécules par Maximin. 329. Maximin attaque Licinius. et porte la guerre dans ses états. 332. Il est vaincu, et périt peu après par une horrible maladie. 334. Sa famille et tout ce qui restott de la race des perséculeurs est exterminé par Licinius, 335. Jeux séculaires omis , 336. Guerre entre Constantin et Licinius, 337. Traité de paix par lequel Constantin agrandit considérablement ses domaines, 339. Cette paix dura huit ans entiers, ibid. Licinius persécute les chrétiens , d'abord artificieusement, puis à découvert, 340, La guerre s'allume entre Constantin et Licinius, 343.Bataille d'Andrinople, où Licinius est vaincu, 346. La flotte de Licinius est détruite à l'entrée de l'Hellespont, 547. Il passe de Byzance à Chair

cédoine, et est vaincu une seconde fois près de Chrysopolis, 348. Il obtient la vie sauve, et est envoyé à Thessalonique, 350. Bonheur de l'empire réuni sous le seul Constantin, ibid. Joie des chrétiens surtone, dont la religion triomphe, 351. Mort de Licinius et de son file, 353 . Constantin fait mourir Crispus son fils aine, et Fausta sa femme, 354. l'able avancée par Zosime sur le moif de la conversion de Constantin, 358, Constantin irrite les habitans de Rome par le mépris qu'il témoigne pour les superstitions du paganisme, ibid. Il en conçoit du dégout pour Rome, et il prend la résolution de se chercher ailleurs une résidence, 359. Il commence à battir près d'1lion, mais bientot il préfère Byzunce, 360. Fondation de Constan. tinople, 363. Edifices sacrés. Constantinople velle toute chrétienne. 364. Constuntin veut l'égaler à Rome. Sénat de Constantinople. 365. Dédicace de la ville, 366.

S. 11. Lois de Constantin contre les mulversations des juges et des officiers, 369; par rapport aux devoirs des juges, 371; contre l'avidité des avocats, 3723 pour le maintien de l'ordre judiciaire et des lelle, ibid; contre la rigueur des formules testamentaires, ibid. Lois sévères touchant la punition des crimes, ibid.: contre les libelles difamutoires, 375; contre les délateurs, ibid; contre les concuecions, 374; pour interdire les traitemens trop rigoureux contre les débiteurs du fisc , 375 ; pour diminuer et égaler les impositions, 5,6; pouradoucir la rigueur des confiscations, ibid.; pour ordonner que les prisonniers soient traités avec humanité, ibid. Tous les prisonniera mis en liberté à

l'occasion d'une réjouissance publique, 377. Loi contre les accusateurs téméraires en matière de crime de lese-majesté, ibid. Lois pour modérer les usures, et pour abolir une nature de contrats tendant à dépouiller le débiteur, ibid; pour protéger les travaux de la campagne, 378. Lois en faveur des mineure, des veuves, des foibles. 379. Attention d'humanité pour les esclaves, ibid. Loi pour prévenir les meurtres des enfans que leurs pères ne peuvent nourrir, ibid. Lois en faveur de la liberté, 380. Lois pour maintenir la pureté des mœurs, ibid. Lois qui regardent les gens de guerre, 382. Constantin affoiblit l'autorité de la charge de préfet du prétoire, 385. Frontières dégarnies, si l'on en croit Zosime, 385. Gout de Constantin pour les sciences et les arts. ibid. Lois en faveur de ceux qui les professent, 386. Piété chrétienne de Constantin, 587. Il fit gloire de la profession publique du christianisme, ibid. Il abolit le supplice de la croix, 388. Il défend de marquer au front les criminels, ibid. Il bâtit une eglise magnifique sur le Saint-Sépulcre, que la piété d'Hélène su mère avoit découvert. Invention de la croix. 389. Eglises báties par sainte Hélène à Bethlehem et sur le mont des Ofiviers, 392. Charité et humilité de sainte Hélène, ibid. Sa mort, 393. Elle fut princesse prudente et habile, 394. Honneurs rendus à sa mémoire , 396.Eglise construite par ordre de Constantin à Mambré, ibid. Respect de ce prince pour l'épiscopat, 397. Protection accordée par lui à l'Eglise, 398. Il comble les ecclésiastiques de priviléges et de faveurs, 399. Loi pour ordonner la célébration du dimanche, 400. Loi qui sous-

trait le célibat aux peines prononcées par l'ancien droit 4401. Loi pour défendre les combats de gladiateurs, Loz. Ménagemens que Constantin garde, et qu'il pousse très loin par rapport aux superstitions qu'il troyva dominantes, ibid. Il entreprit néanmoins et avança beaucoup la ruine de l'idolátric. 404. Destruction des temples d'Héliopolis, d'Aphaque, et d'Eges en Cilicie, 406. Grand nombre d'idolatres désabusés, '08. Toise du Nil transportée du temple de Sérapis dans l'église chrétienne d'Alexandrie, 409. Heureux et rapides accroissemens du christianisme, ibid. Conversion des Ibériens , 410. Lettre de Constantin à Sapor en faveur des chrétiens de la Perse, 411. Hormisdas, frère ainé de Sapor, fugitif de sa patrie, retiré auprès de Constantin, et chrétien, 1, 2. Conduite personnelle de Constantin réglée par la piété, 413. Pardon des injures, 417. Aversion pour les louanges immodérées, 418. Remontrance de Constantin à un courtisan avide, ihid. Il pécha par trop de bonté, 419. Il doit étre regardé comme un grand prince. Injustice des reproches que lui fait Julien l'Apostat, 421. Hommages rendus à la grandeur de Constantin par les étrangers et les barbares, 423. Rébellion de Calocérus promptement étouffée, 124. Féte de la trentième année de Constantin, 425. Il meurt comblé de gloire. Sa mémoire a toujours été en bénédiction, ibid. Ecrivains qui ont fleuri sous son règne : Constantin lui-même, ibid. ; Eusèbe de Césarée, ibid.; Lactance, 426.; les écrivains de l'Histoire-Auguste. ibid.; Euménius et Nazaire, orateurs, ibid; Optatien, panegyriste. ibid .; Commodien et Juvencus, 127. Aversion de Constantin pour les philosophes, ibid. Sopatre mis à mort', ibid. Conclusion de tout l'ouvrage, ibid.

Table générale des matières, 429.

FIN DE LA TABLE.



くいく

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

# This book is under no circumstances to be taken from the Building

| FEB 6 - 1915 |  |   |
|--------------|--|---|
|              |  |   |
| ## > 4 190g  |  |   |
|              |  |   |
|              |  |   |
|              |  |   |
|              |  |   |
|              |  |   |
| •            |  |   |
|              |  |   |
| ,            |  |   |
|              |  |   |
|              |  | - |
|              |  |   |
|              |  |   |
| 410 and 410  |  |   |

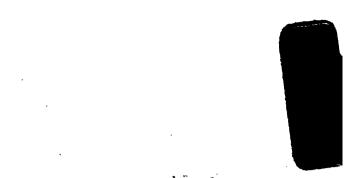

Elgitzad by Google

